

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



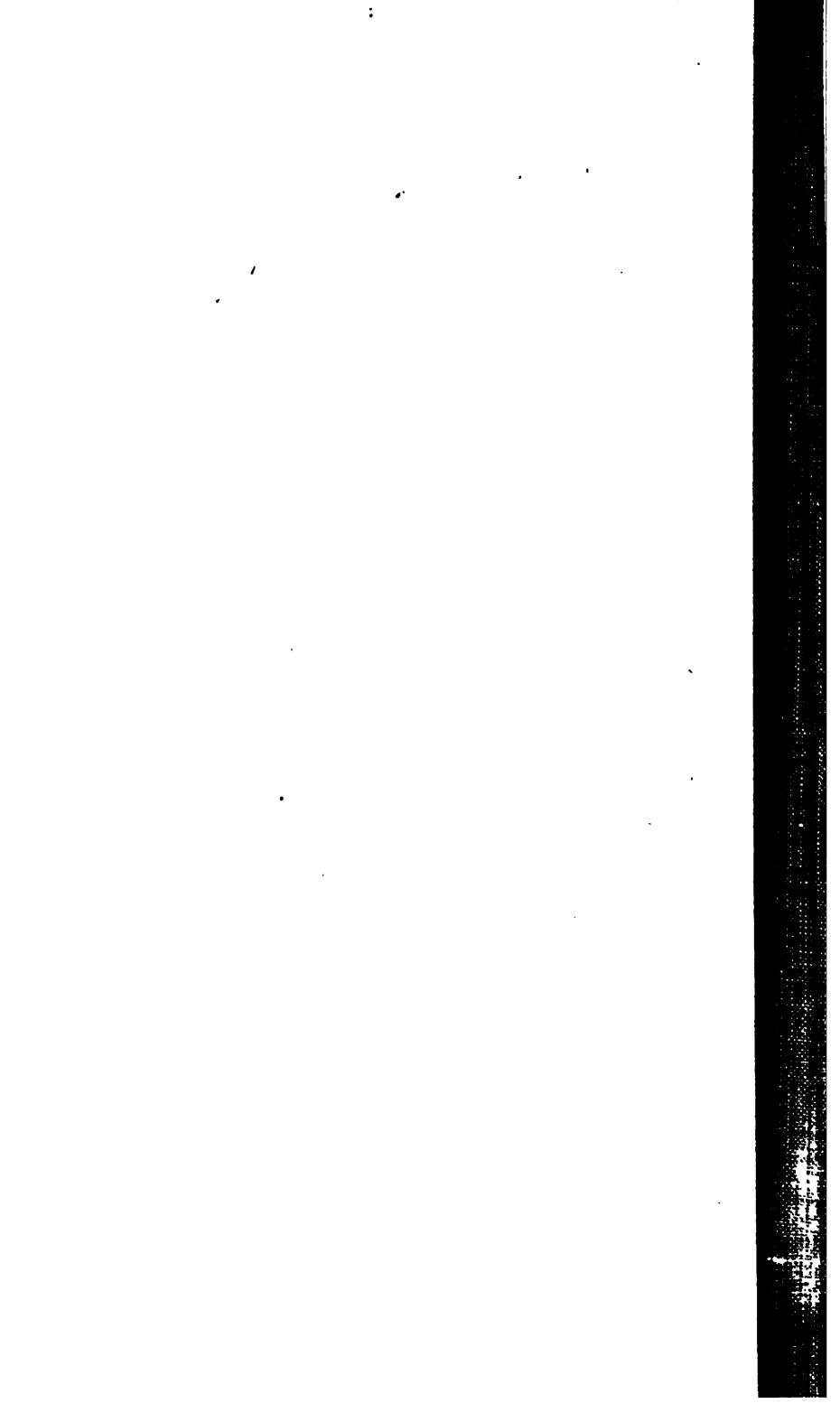

from the Built

.

.

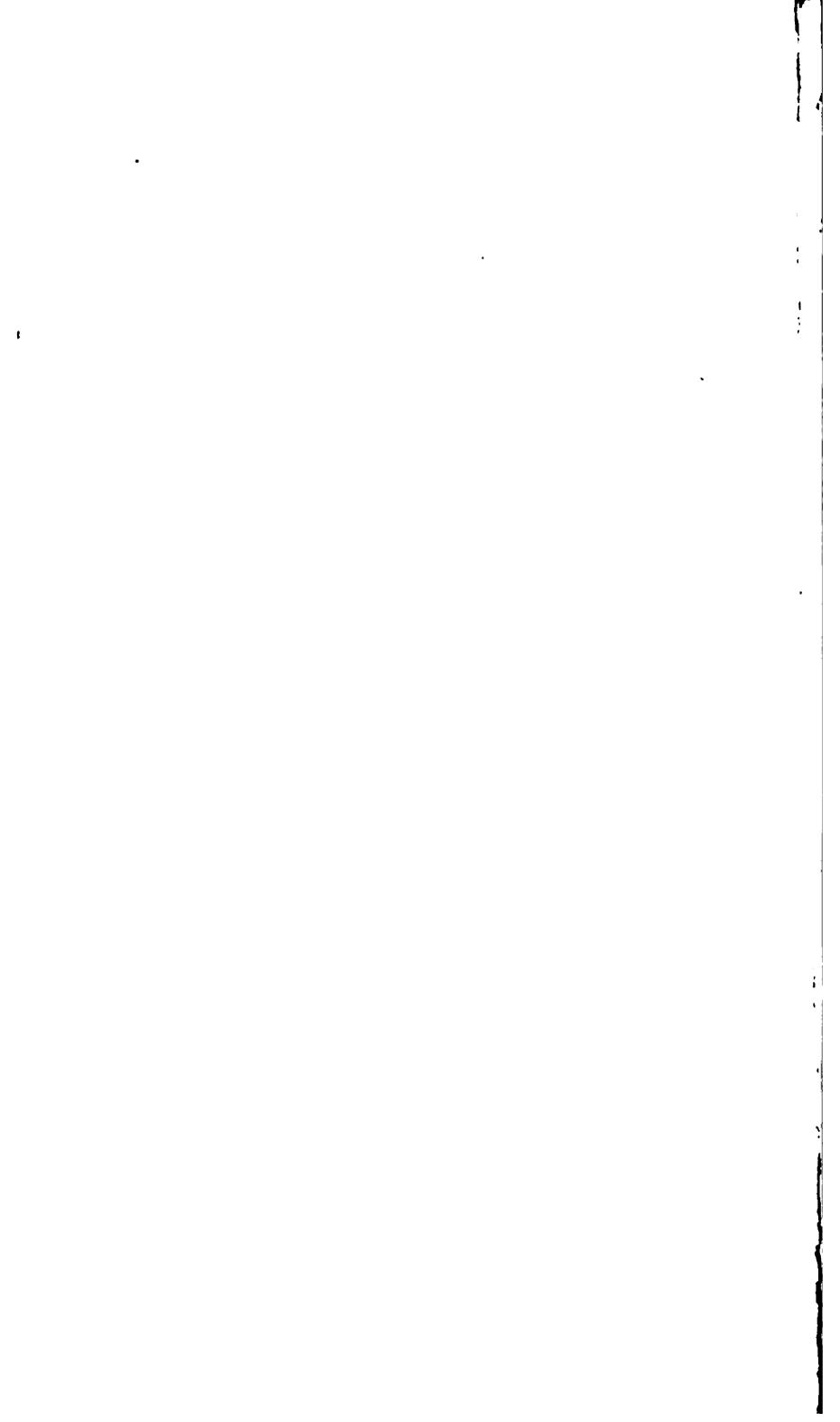

| • |             |
|---|-------------|
|   |             |
|   |             |
| • |             |
|   |             |
|   |             |
|   | !           |
|   | :           |
|   | :<br>;<br>i |
|   |             |
|   | !           |
|   |             |
|   |             |

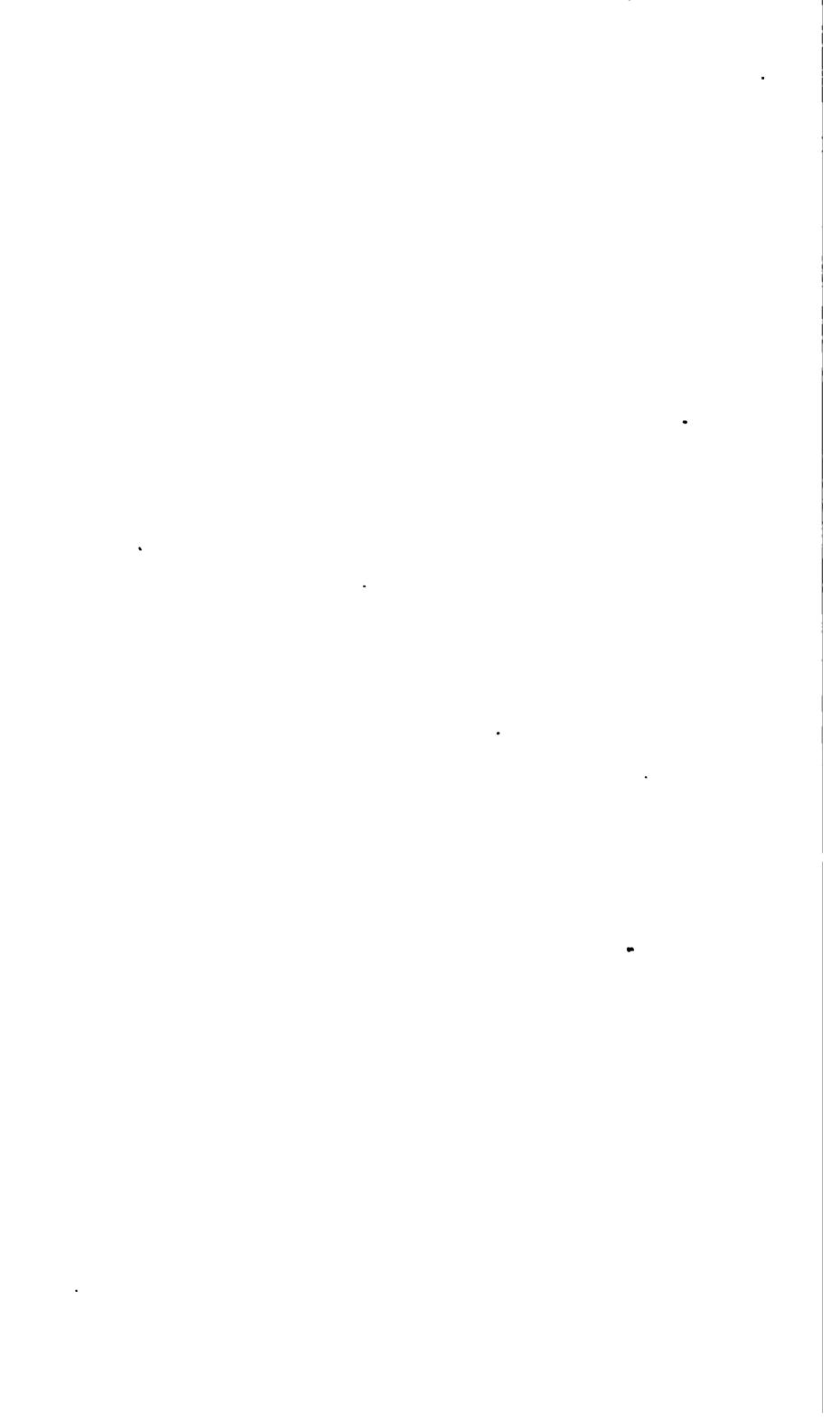

# RECHERCHES

HISTORIQUES ET CRITIQUES

SUR

# LES MYSTÈRES DU PAGANISME.

ÉDITION EN DEUX VOLUMES.

# Ouvrages de M. le baron de SAINTE-CROIX, qui se trouvent chez les mêmes Libraires.

| L'Ézour-Védam, on Ancien          | Commentaire du Védam,         |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| contenant l'exposition des o      | pinions religieuses et philo- |
| sophiques des Indiens. Yve        | rdun, 1778, 2 vol. in-12,     |
| broch                             | 6 fr.                         |
| Il ne reste plus de cet ouvrage q | rue quelques exemplaires.     |
| DE L'ÉTAT ET DU SORT DES COL      | onies des anciens Peuples.    |
| Philadelphie, 1779, 1 vol.        | in-8. br 4 fr.                |

HISTOIRE DES PROGRÈS DE LA PUISSANCE NAVALE DE L'AN-GLETERRE, 2º édit. Parie, 1786, 2 vol. in-12. br. 5 fr.

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET.

# RECHERCHES

### HISTORIQUES ET CRITIQUES

SUR

# LES MYSTÈRES DU PAGANISME,

PAR M. LE BARON DE SAINTE-CROIX;

SECONDE ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE

PAR M. LE BARON SILVESTRE DE SACY.

TOME PREMIER.

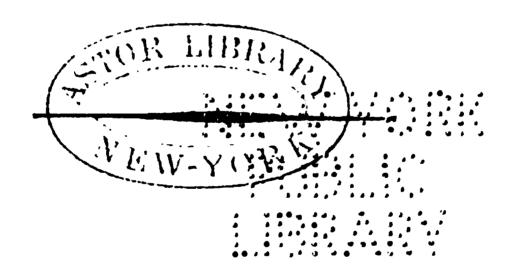

## A PARIS,

CHEZ DE BURE FRÈRES, LIBRAIRES DU ROI ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI, RUE SERPENTE, N° 7.

M. DCCC. XVII.

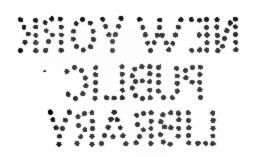

## AU ROL

### SIRE,

La divine Providence n'a pas permis que le savant auteur des Recherches sur les Mystères du Paganisme fût témoin des prodiges qui, en replaçant la France sous le sceptre de l'auguste famille des Bourbons, ont essuyé nos larmes, et fait lever pour nous des jours de bonheur et de paix. L'espoir, ou plutôt le désir de voir enfin triompher la cause à laquelle il avoit immolé ses plus chères affections, et qui ne pouvoit plus faire le bonheur de ses fils, morts victimes de leur dévouement, a accompagné dans la tombe l'ami le plus constant de l'autel et du trône. Chargé par sa confiance de la publication de ses travaux littéraires, pouvois-je, SIRB, en reproduisant celui de ses ouvrages auquel il travailloit avec le plus d'affection, quand la mort l'a enlevé, ne pas former le vœu d'en faire hommage au Monarque que les désirs de ce fidèle sujet appelèrent tant de fois, que son cœur suivit dans toutes les vicissitudes de la fortune? Dépositaire et exécuteur de ses plus secrètes pensées, je m'estime heureux d'être en même temps auprès de Votre Majesté, l'interprète des sentimens de l'épouse qui partagea toujours ses infortunes et ses vœux, et qui ne lui a survécu que pour honorer sa mémoire, en continuant l'exemple de ses vertus. Daignez, SIRB, en agréant cet hommage, me permettre aussi de vous offrir celui du profond respect avec lequel je suis,

SIRE,

DE VOTRE MAJESTÉ,

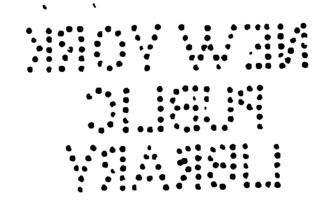

Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur et sujet,

LE BARON SILVESTRE DE SACY.

## AVERTISSEMENT

### DE L'ÉDITEUR.

J'Acquitte enfin la dette que m'a imposée, par ses dernières volontés, le savant auteur des Recherches sur les Mystères du Paganisme, de l'Examen critique des historiens d'Alexandre, et de plusieurs autres ouvrages, aussi recommandables par l'esprit qui a présidé à leur composition, que par l'érudition vaste et solide qui s'y fait remarquer. M. le baron de Sainte-Croix, en me confiant le soin de donner au public la seconde édition de ses Recherches sur les Mystères du Paganisme, n'a consulté sans doute que l'amitié qui nous unissoit, et une ancienne et constante liaison, fondée principalement sur la conformité des opinions et des principes. Il auroit pu facilement trouver parmi les savans qui s'honoroient de sa société, des hommes qui, par le genre de leurs études, et l'étendue comme la solidité de leurs connoissances, auroient été plus que moi capables d'achever et de compléter le travail qu'il laissoit imparfait. J'ose dire toutefois qu'il n'en auroit trouvé aucun qui y eût apporté un désir plus sincère et plus vif de répondre dignement à sa confiance.

Je croirois inutile de faire connoître l'état dans

lequel étoit, au moment du décès de M. de Sainte-Croix, l'exemplaire des Recherches sur les Mystères, qui devoit servir de copie pour une seconde édition, si il n'étoit de mon devoir de prévenir l'erreur où le lecteur pourroit tomber, en imputant à l'auteur des fautes qui me seroient personnelles.

Les cinq premières Sections de cet ouvrage avoient éprouvé beaucoup de changemens de toute nature; des additions, des suppressions, et des corrections fréquentes, avoient été saites, ou sur les marges de l'imprimé, ou sur des feuilles volantes intercalées dans le volume : toutesois il y restoit encore bien des choses à rectifier, et le tout avoit besoin d'être soumis à une nouvelle révision. Le dernier Article de la cinquième Section, que l'on peut considérer comme le résultat de toutes les discussions précédentes, avoit été beaucoup augmenté; mais la rédaction n'en étoit point achevée, et les parties de la première rédaction, qui devoient être conservées, n'avoient point été convenablement coordonnées avec les additions. Ce n'est qu'après avoir lu plusieurs fois avec beaucoup d'attention cet Article, et m'être bien pénétré des vues et de l'esprit de l'auteur, que je l'ai rédigé de nouveau, en évitant soigneusement de substituer mes propres idées à celles de M. de Sainte-Croix.

Les trois dernières Sections n'auroient pas eu moins besoin que les précédentes, d'être l'objet d'un nouveau travail de la part de l'auteur; mais comme elles n'étoient en quelque sorte qu'un accessoire au sujet principal de l'ouvrage, les mystères d'Eleusis, il en avoit sans doute remis la révision au moment où il s'occuperoit sérieusement de publier la seconde édition. Aussi ma tâche a-t-elle été beaucoup plus pénible dans cette dernière partie de l'ouvrage. Je n'ai pas prétendu cependant suppléer aux omissions qu'on pouvoit y remarquer, et compléter les recherches relatives à toutes les fêtes de Cérès, par exemple, ou au culte, si répandu et si varié, de Bacchus. Abandonnant aux savans qui courent la même carrière que M. de Sainte-Croix, le soin de traiter de nouveau ces sujets dans toute leur étendue, j'ai dû me borner aux corrections et aux rectifications nécessaires. Celles que l'auteur y avoit suites, ne consistoient guère que dans la suppression des notes qu'une main étrangère y avoit ajoutées, à son insu, et sans son autorisation. A cet égard, il n'avoit fait grâce à aucune de ces interpolations, et j'ai dû me conformer scrupuleusement à ses intentions. Il avoit enveloppé dans la même proscription la Dissertation latine que, par un étrange abus de confiance, M. de Villoison avoit insérée entre les Articles IV et V de la cinquième Section. Je me suis cru suffisamment autorisé, par l'intérêt des lecteurs et l'importance du sujet, à me relâcher un peu de la rigueur de ce jugement. Toutefois, si je me suis déterminé à faire imprimer de nouveau cette Dissertation, j'ai voulu qu'elle n'eût rien de commun avec l'ouvrage de M. de Sainte-Croix, et qu'elle pût même être détachée entièrement de cette seconde édition, et considérée comme un traité à part, étranger aux Recherches sur les Mystères.

Je ne parlerai point des corrections fréquentes qu'exigeoit le style de l'auteur, et pour lesquelles j'ai cru devoir me donner une entière liberté. Il est un autre genre de corrections, beaucoup plus délicat, qui n'échappera point aux personnes instruites, et à l'égard duquel je dois faire connoître les règles que je me suis prescrites.

La vérification des autorités citées par M. de Sainte-Croix, devoit être la partie la plus essentielle et la plus difficile de mon travail. Cette vérification, dont M. Hase, professeur de grec moderne, et employé au département des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, a bien voulu partager le soin avec moi, m'a très-souvent mis à même de reconnoître que l'auteur, préoccupé de considérations importantes, et se fiant trop à sa mémoire, qu'il ne soulageoit point assez, en établissant dans les matériaux qu'il amassoit un

certain ordre mécanique, n'avoit pas toujours pesé suffisamment le vrai sens des textes sur lesquels il s'appuyoit. Souvent les passages des anciens, examinés avec plus de scrupule, restoient sans application à l'objet pour lequel M. de Sainte-Croix avoit invoqué leur autorité; quelquesois même, ils étoient en opposition avec les assertions de l'auteur. En général, lorsque de pareilles méprises se sont rencontrées dans les additions manuscrites destinées à entrer dans la deuxième édition, je les ai réformées sans en faire la remarque. J'en ai souvent usé de même, à l'égard de celles qui avoient échappé à l'auteur dans la première édition, quand j'ai pu les faire disparoître sans nuire à la suite des idées ou à l'ensemble du raisonnement. Dans le cas contraire, j'ai conservé le texte de M. de Sainte-Croix, en indiquant dans des notes les rectifications dont il me paroissoit susceptible. A plus forte raison, ai-je dû suivre la même marche, lorsque je n'avois que des doutes sur la vérité de ses opinions, ou sur la juste application par lui faite des textes cités.

M. de Sainte-Croix n'avoit pas toujours adopté un système constant d'orthographe pour les noms propres tirés du grec. Je me suis aperçu de cette irrégularité trop tard pour pouvoir la faire disparoître tout-à-fait. On trouvera donc Æschyle et Eschyle, Ouranos et Uranie. Je fais observer

cette légère tache, quoiqu'elle ne puisse pas, je pense, être l'objet d'une critique sérieuse.

Le lecteur attentif reconnoîtra que les auteurs n'ont pas toujours été cités d'après les mêmes éditions. La principale cause de cette disparate est que le travail de la vérification des citations, a été partagé entre M. Hase et moi. Quoique ce soit là un défaut réel que je ne puis ni ne veux dissimuler, j'espère que le public daignera l'excuser en faveur des nombreuses corrections faites dans les citations. J'ose croire que les savans qui voudroient les vérifier, éprouveront rarement la difficulté contre laquelle nous avons eu à lutter, M. Hase et moi, presque à chaque page de la première édition.

Je ne saurois trop remercier M. Hase du zèle et de la patience avec lesquels il a bien voulu me seconder. Sa profonde connoissance de la langue grecque m'a souvent été aussi d'un trèsgrand secours.

Un reproche qui avoit été fait à M. de Sainte-Croix par quelques-uns des journaux littéraires de l'Allemagne, lors de la publication de son ouvrage, c'étoit de n'avoir pas assez joint l'étude de l'antiquité figurée à celle des écrivains grecs et latins. Cette observation, si, comme je ne suis pas éloigné de le penser, elle est bien fondée, pourra être reproduite à l'occasion de cette seconde édition. Je pourrois sans doute me sous-

traire au reproche de n'avoir pas suppléé à ce qui manquoit, à cet égard, à l'ouvrage de M. de Sainte-Croix, en disant qu'on n'est pas en droit d'exiger un travail de cette nature d'un éditeur; mais j'aime mieux convenir que je n'étois pas suffisamment préparé à une tâche qui exige des études spéciales, et même une longue habitude.

La Table des matières, que j'ai rédigée avec beaucoup de soin, ne sera pas, je l'espère, un des moindres avantages de cette édition, qui est aussi enrichie d'une carte de la plaine d'Éleusis et de ses environs, et d'un plan du temple de Cérès.

Je supprime les autres observations que j'aurois à faire à l'égard de mon travail; je ne pourrois que répéter ici ce que j'ai dit dans quelquesunes des notes que j'ai ajoutées en divers endroits
de l'ouvrage.

Mais je ne saurois passer sous silence le plan que M. de Sainte-Croix paroît avoir conçu, dans les dernières années de sa vie, d'un grand travail, dans lequel les Recherches sur les Mystères ne devoient plus entrer que comme une portion d'un tout beaucoup plus considérable. Cet ouvrage, dont je n'ai trouvé que des esquisses trèscourtes, devoit présenter l'histoire générale du théisme, de son origine, et des altérations qu'il a subies chez les différens peuples de la terre, et conduire à reconnoître la nécessité d'une reli-

gion révélée, qui, fixant les incertitudes du genre humain, ramenât les hommes à un culte et à des idées religieuses dignes d'eux et de l'auteur de leur être. L'ouvrage devoit être divisé en cinq Sections, dont la première auroit considéré le théisme dans sa pureté primitive, et établi son existence: 1°. sur des preuves de raisonnement; 2°. sur des preuves de fait; puis l'auroit envisagé dans ses trois sortes d'altérations, le polythéisme, le panthéisme et le déisme. La seconde Section, subdivisée en quatre parties, auroit traité successivement : 1°. des livres sacrés des différens peuples; 2°. des cérémonies religieuses. considérées comme des débris de l'ancienne tradition, et principalement de l'initiation; 3°. du culte des astres, mêlé avec le théisme; 4°. de la doctrine des deux principes. L'histoire de la religion et du culte chez les Égyptiens, les Phéniciens, les Babyloniens, les Perses et les Grecs, aux diverses époques de leur histoire, devoit être le sujet de la troisième Section. Dans la quatrième, on auroit suivi la marche des différentes religions, nées des altérations immédiates ou médiates du théisme, chez les Gaulois, les Scythes, les Étrusques, et enfin les Romains; et on auroit développé l'influence que la politique et les mœurs avoient exercée sur le culte public et sur la religion, chez les Grecs et les Romains. La mythologie des nations du nord de l'Asie et de

l'Europe, le système de l'Edda, les dogmes et les pratiques religieuses des Chinois, des Indiens, des Mexicains et des Péruviens, auroient occupé la cinquième Section. J'ai déjà dit en quoi devoit consister la conclusion et le résultat de ce vaste tableau.

Tels étoient les premiers linéamens du plan conçu par M. de Sainte-Croix. Une esquisse un peu plus étendue de la première et de la deuxième Section, s'est trouvée parmi ses papiers. Je transcrirai ici ce qui concerne la deuxième division de la seconde Section:

« Les cérémonies religieuses ont conservé plus » ou moins les débris de l'ancien culte; les plus » simples sont évidemment les plus anciennes. » Les mystères, et surtout l'initiation, méritent » une attention particulière. La matière n'est » point épuisée : nous voulons d'ailleurs éviter » les systèmes. Celui du docte Warburton est » très-ingénieux; les raisons de son adversaire, » le savant Leland, nous offrent encore une dis-» cussion intéressante. Elles ne peuvent cepen-» dant nous empêcher de croire que l'unité de » Dieu ne fût enseignée aux initiés, quoique » d'une manière symbolique. Le phallus ne re-» présentoit que la création de tous les êtres, » la vertu générative attachée au Dieu de l'uni-» vers, enfin une cause unique, efficiente et pro-» ductrice. Ce symbole avoit tiré son origine des

» Égyptiens, qui faisoient Dieu mâle et femelle. » Synésius, évêque de Ptolémaïde, n'a point » craint de le consigner dans ses hymnes, et » Lucien de le tourner en ridicule dans son » Lucius, vraie satire des mystères des anciens, » et bien plus capable de les décrier que les dé-» clamations de Tertullien. Arrêtons-nous quel-» ques instans sur le but que se sont proposé » tous les législateurs en admettant les mystères. » Les remords que produisent les crimes, et » l'idée de la vengeance divine, qui semble pour-» suivre ceux qui les ont commis, peuvent jeter » dans un désespoir fatal à la société, et plonger » dans de nouveaux forfaits, ceux dont le repen-» tir devient désormais inutile. Les législateurs » ont prévenu ces funestes inconvéniens, en éta-» blissant des cérémonies expiatoires. La Grèce » surtout se distingua par cette institution mé-» morable:

» Græcia principium moris fuit; illa nocentes
» Impia lustratos ponere facta putat.

Ovid. Fast., lib. 11, v. 36 et 37.

» L'initiation étoit principalement destinée à ré-» générer les hommes; par elle, les méchans » étoient purifiés, et les bons acquéroient une » félicité éternelle, en s'assurant, après la mort, » une demeure commune avec les dieux. » (Plat. Phæd., p. 380.)

On sent bien que toutes les matières traitées dans les Recherches sur les Mystères, pouvoient aisément se placer dans le cadre que présente cette seconde subdivision de la deuxième Section de l'Histoire générale du théisme. Il est facile d'apercevoir qu'en ouvrant à son génie cette nouvelle carrière, M. de Sainte-Croix, qui, dans l'exécution de ce plan, auroit prodigué toutes les richesses de son érudition, et donné un libre cours à son imagination, se proposoit de préparer les esprits à des vérités d'un autre ordre. Cette histoire du théisme n'étoit en quelque sorte que les prolégomènes d'un ouvrage consacré tout entier à apprécier les avantages de la religion chrétienne, sa conformité avec la nature et les besoins de l'homme, et son heureuse influence sur le bonheur des individus, des états, et de l'universalité du genre humain.

Tel étoit, si je l'ai bien conçu, l'ensemble des divers travaux projetés par M. de Sainte-Croix, mais dont il n'a laissé que de légers aperçus. Ce plan, je le répète, il paroît ne l'avoir conçu que peu d'années avant sa mort, lorsque les convulsions politiques de sa patrie le portèrent plus que jamais à chercher son unique consolation dans les vérités de la religion, et à lui consacrer l'usage de tous ses talens et de toute son érudition.

Mais long-temps auparavant, il s'étoit occupé

à amasser de nouveaux matériaux pour une seconde édition de ses Recherches sur les Mystères. Il nous apprend lui-même quel fut le sort de ces matériaux, fruit de plusieurs années de travail, dans une notice manuscrite de ses divers ouvrages, que j'ai entre les mains. En parlant de celui-ci, il s'exprime ainsi : « Depuis sa publi-» cation, en 1784, j'avois fait de nouvelles re-» cherches, et rassemblé beaucoup de notes pour » en donner une édition plus ample et plus cor-» recte; mais tous ces matériaux ont été brûlés » ou jetés au vent par les soldats de Jourdan, » qui s'emparèrent de ma maison paternelle, et » m'en chassèrent en 1793. Je travaille, ajoute-» t-il, autant que ma position et ma santé me le » permettent, à réparer cette perte, afin de » mettre au plutôt sous presse cette nouvelle » édition ».

Je terminerai ici cet avertissement, que l'on trouvera peut-être déjà trop long, en disant que j'ai cru devoir joindre à cette édition l'Éloge de M. de Sainte-Croix, prononcé par M. Dacier, dans une des séances publiques de l'Institut, et la Notice de ses ouvrages, que j'ai publiée à la tête du Catalogue de sa bibliothèque. Le talent avec lequel le secrétaire perpétuel de l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres a traité un sujet si riche, m'auroit volontiers engagé à supprimer cette Notice; mais elle contient des

fragmens précieux du jugement que M. de Sainte-Croix portoit lui-même de ses ouvrages, et ce motif seul m'a déterminé à la reproduire ici.

Qu'il me soit permis d'emprunter, en finissant, les expressions dont se servoit un écrivain célèbre, en parlant d'un homme également recommandable par ses grandes qualités et ses vertus sociales, et de dire aussi de M. de Sainte-Croix: Quidquid ex eo amavimus, quidquid mirati sumus, manet mansurumque est in animis hominum, in æternitate temporum, fama scriptorum.

## **PRÉFACE**

## DE L'AUTEUR (1).

Depuis long-temps je méditois d'écrire sur les Mystères du Paganisme, et de traiter à fond ce sujet important, lorsque l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres proposa, pour le prix de la Saint-Martin 1777, d'examiner: Quels furent les noms et les attributs divers de Cérès et de Proserpine, chez les différens peuples de la Grèce et de l'Italie; quelles furent l'origine et les raisons de ces attributs; quel a été le culte de ces divinités. Une grande partie de ce culte étoit mystérieux, et conséquemment entroit dans mes recherches. Je les soumis alors au jugement de l'Académie, qui me fut favorable. Encouragé par ce succès, j'en ai fait de nouvelles, et j'en ai retranché d'anciennes, qui m'auroient trop écarté du principal objet de mon ouvrage.

Pour le composer, il m'a fallu lutter contre de grandes difficultés, et m'enfoncer dans d'épaisses ténèbres. Malgré mes efforts, je ne me flatte point d'avoir entièrement vaincu les pre-

<sup>(1) [</sup>J'ai laissé subsister cette Préface telle qu'elle étoit dans la première édition. S. de S.]

mières, et dissipé les secondes. Quelles lumières devois-je attendre de tant de passages épars, toujours énigmatiques, et souvent contradictoires? Rien de suivi, de complet; rien de clair, de précis: partout des vides et des réticences; partout des doutes et de l'embarras. Comment se faire jour à travers tous ces obstacles? comment sortir de cet affreux dédale? Seroit-ce avec le secours des écrivains modernes qui m'ont précédé dans cette carrière, plus fréquentée que connue?

Le premier qui s'y soit engagé est Meursius, dont le grand talent consiste à rassembler les matériaux, mais non à les fondre ensemble. Il les combine mal, et n'en tire point de conséquences justes. Il ne sait ni distinguer les temps, ni peser les autorités. Son Traité sur les Mystères d'Éleusis a néanmoins l'avantage d'être une source, où tous les savans ont puisé jusqu'aujourd'hui. Ils ont même peu ajouté à ses recherches, et la plupart semblent n'avoir pas même supposé qu'il y eût d'autres rites mystérieux dans l'antiquité. Un fameux écrivain allemand, M. Meiners, si célèbre par ses belles dissertations, et par ses excellens ouvrages sur l'histoire de la philosophie ancienne, s'est aperçu de ce désaut. Il auroit été à désirer qu'il y eût suppléé avec l'ordre et l'exactitude qui distinguent son ouvrage, où la matière n'est pas assez

approfondie, et dont il ne résulte aucune découverte (1).

Avant M. Meiners, le célèbre Guillaume Warburton, évêque de Glocester, s'étoit flatté d'en faire une très-importante, celle de la doctrine secrète des initiés. Il n'a cependant imaginé qu'un système, étayé avec beaucoup d'érudition, établi avec un art infini, et lié avec une merveilleuse sagacité. La plupart des hommes admirent la hardiesse d'un édifice, sans considérer la solidité de ses fondemens. Ainsi ne soyons pas surpris si les ennemis même du savant anglois ont été séduits. Son opinion alloit être mise dans la classe des vérités, sans les réclamations d'un de ses compatriotes, le docteur Leland, qui a montré toute la foiblesse de ses preuves (2). Elles ne consistent qu'en divers passages placés dans un faux jour, et rarement expliqués d'une manière conforme aux vues et aux principes des anciens écrivains, qui en sont les auteurs.

M'étant soustrait à la tyrannie des préjugés d'autrui, et n'ambitionnant pas la fragile gloire de faire un nouveau système, j'ai consacré mes

<sup>(1)</sup> Du moins si j'en puis juger par un Abrégé latin que M. Ith, savant bibliothécaire de la ville de Berne, a eu la rare générosité de composer, uniquement pour me faire connoître ce livre du docte et judicieux professeur de Goettingue.

<sup>(2)</sup> Nouvelle Démonstration évangélique, part. I, ch. 9.

veilles à la recherche impartiale de la vérité. Quand elle s'est dérobée à mes regards, je ne l'ai point outragée par des conjectures proposées d'un ton assuré et despotique. Si j'ai été forcé d'en hasarder quelques-unes, ce n'a été qu'avec une juste défiance, et jamais dans l'intention de m'en servir pour reconstruire un édifice auquel il manque d'immenses débris. Je me suis contenté d'assembler avec soin ce qui nous en reste, de le disposer avec ordre, et de le présenter de manière qu'il offrît des résultats faciles à saisir.

L'exactitude des citations est un mérite essentiel et une base solide, sans laquelle tout ouvrage d'érudition n'a qu'une existence précaire, ou devient absolument inutile aux gens de lettres. J'espère qu'on n'aura pas à me reprocher d'avoir négligé cette précieuse exactitude (1) dans mes Recherches, dont la table indiquera suffisamment le plan et les accessoires.

<sup>(1)</sup> La première fois que je cite un auteur, j'indique l'édition dont je me suis servi, à moins qu'il n'y en ait une divisée par chapitres ou sections. Il m'arrive même de répéter cette indication en des endroits essentiels, pour épargner à mes lecteurs la peine de trop feuilleter. Quant aux écrits des poètes, c'est par le nombre du vers que je les désigne, etc. etc.

<sup>[</sup>M. de Sainte-Croix, ou son éditeur, M. de Villoison, a été peu fidèle à la règle qu'il paroît s'être prescrite. S. de S.]

Puisse mon travail être avantageux aux intérêts de la vérité, à qui il importe si fort qu'on nous révèle tous les égaremens de l'esprit humain en matière de religion! Il est toujours utile de rassembler relativement, soit au dogme, soit au culte, les titres les plus secrets de l'erreur, dont la connoissance devient le premier degré de la sagesse, suivant la pensée de Lactance: Primus autem sapientiæ gradus est, falsa intelligere.... Divin. Instit., lib I, p. 133, ed Var.

## NOTICE HISTORIQUE

#### SUR LA VIE ET LES OUVRAGES

### DE M. DE SAINTE-CROIX,

PAR M. DACIER, SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE LA CLASSE D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE ANCIENNE DE L'IN-STITUT.

(Extrait du Moniteur, nº 188, an 1811.)

Guillaume-Emmanuel-Joseph Guilhem de Clermont-Lodève, baron de Sainte-Croix, naquit à Mourmoiron, dans le Comtat Vénaissin, le 5 janvier 1746, d'une famille noble redont l'origine se perd dans la nuit des temps, dont l'histoire a consacré le nom depuis plusieurs siècles, et dont les descendans ont soutenu jusqu'à nos jours l'illustration, par les services qu'ils ont rendus à l'État et au prince, dans la carrière des armes. Le chevalier de Sainte-Croix, maréchal de camp, célèbre dans les fastes militaires par la manière glorieuse dont il défendit Belle-Ile pendant plusieurs mois, contre les Anglois qui y avoient débarqué avec des forces incomparablement supérieures aux siennes, et par la capitulation honorable qu'ils accordèrent à ses talens et à sa valeur le 7 juin 1761, étoit son oncle paternel. L'honneur ne peut-être récompensé que par l'honneur: le chevalier de Sainte-Croix obtint pour prix de celui qu'il venoit d'acquérir, l'obligation d'aller rendre de nouveaux services à sa patrie, dans les colonies qu'elle

possédoit en Amérique. Il fut nommé commandant général des troupes françoises aux îles du Vent, et partit vers la fin de la même année pour aller prendre possession de son commandement, emmenant avec lui, en qualité d'aide de camp, son neveu, qui venoit de terminer ses études au collége des jésuites de Grenoble, et auquel, à la considération du défenseur de Belle-Ile, le Roi voulut bien accorder un brevet de capitaine de cavalerie.

Le voyage sur un vaisseau de guerre, la magnificence du spectacle que présente une flotte nombreuse et marchant en bon ordre, firent sur le jeune Sainte-Croix une impression si vive, et firent naître en lui une inclination si forte pour le service de mer, qu'il a toujours eu du regret de n'y avoir pas été destiné, et qu'il seroit vraisemblablement entré dans cette carrière, si la mort de son oncle qui étoit son appui, n'avoit pas dérangé ses projets. Ce général mourut à Saint-Domingue le 18 août 1762, des suites d'une blessure grave qu il avoit autrefois reçue à l'attaque des lignes de Weissembourg, et qui n'avoit jamais été entièrement guérie. Le jeune Sainte-Croix, n'ayant plus rien qui le retînt en Amérique, s'empressa de repasser en France; et par une suite du crédit que conservoit la mémoire de son onele, il fut presque aussitôt attaché, dans son grade de capitaine, au corps des grenadiers de France.

Pendant son séjour à Saint-Domingue, le goût qu'il avoit montré pour l'étude dès le collége, s'étoit fortifié et étoit devenu une véritable passion. Comme à son retour la France étoit en paix, les devoirs de son état lui laissoient des loisirs dont il profitoit pour se livrer à son goût dominant. Mais il ne tarda pas à les trouver trop courts, et à regarder comme perdu le temps qu'il déroboit à ses études. Fatigué d'ailleurs des détails du service et de la contrainte qu'ils lui imposoient, et contrarié par la privation qu'il

éprouvoit fréquemment des livres qui lui étoient nécessaires, et qu'il ne pouvoit se procurer dans la plupart des villes où son corps étoit en garnison, il abandonna, après avoir servi six à sept ans, la route facile et brillante dans laquelle la noblesse de son extraction et l'exemple de ses pères l'avoient décidé à entrer, pour s'enfoncer dans les sentiers incertains et escarpés de la littérature et de l'érudition. Il quitta le service en 1770; et peut-être qu'à l'insu même de sa modestie, la considération dont jouissoient à cette époque les lettres, eut quelque influence sur sa détermination.

Lorsque, par le progrès de la civilisation et des lumières, les grands noms dont la littérature s'honore brillent d'un éclat qu'aucun autre genre de gloire ne peut obscurcir, on se fait une sorte d'illusion dans la manière d'envisager l'existence de l'homme de lettres; on s'habitue à le séparer du commun des hommes et à le voir dans cette sphère intellectuelle, dans cet empire idéal où la renommée, confondant tous les rangs, ne distingue point le génie né sur le trône du génie né sujet, où rien n'est grand que le génie, où seul il règne environné de tous les talens, et commande l'admiration à tous les âges. L'ambition des hommes placés aux premiers rangs de la société, se montre bientôt alors jalouse de participer à une illustration d'autant plus flatteuse, qu'elle est indépendante de la fortune et du hasard de la naissance : ils s'élancent dans la carrière, et briguent les palmes et les honneurs littéraires, avec la même ardeur que s'ils n'avoient pas d'autres moyens d'obtenir les faveurs de la gloire; quelques-uns même sont tellement animés de cette noble ardeur, qu'ils négligent presque entièrement les prérogatives de l'état dans lequel ils sont nés, et les échangent, pour ainsi dire, contre le titre d'hommes de lettres: c'est ce que fit M. de Sainte-Croix.

### xxviij NOTICE HISTORIQUE

Bientôt après qu'il fut retiré du service, il donna la preuve que le temps qu'il y avoit passé n'avoit point été perdu pour l'étude. L'Académie des belles-lettres avoit proposé pour sujet du prix qu'elle décerna en 1772, l'Examen critique des Historiens d'Alexandre-le-Grand. Ce prix fut remporté par l'ancien capitaine aux grenadiers de France, qui étoit à peine âgé de vingt-six ans ; et ce premier trophée littéraire est devenu par la suite le dernier et comme le couronnement de ses nombreux travaux.

Les prix que nous proposons ont différens genres d'utilité, dont quelques-uns frappent tous les yeux, et dont quelques autres sont moins aperçus. On sait, par exemple, que ce sont des aiguillons qui stimulent fortement les jeunes littérateurs; que souvent ils conquèrent à la science des talens qui se seroient peut-être toujours ignorés eux-mêmes; et que nos concours étant ouverts pour l'Europe entière, ils contribuent à étendre les relations littéraires, et à entretenir l'unité de la république des lettres: mais on ne sait pas aussi-bien que ces programmes, qui peuvent quelquefois paroître stériles à des personnes étrangères à la culture de l'histoire et de la littérature ancienne, présentent souvent les germes d'ouvrages très-importans qui étendent les limites de nos connoissances; et le coup d'œil que nous jetons sur ceux de M. de Sainte-Croix, en fournira plus d'une preuve remarquable.

L'Académie avoit proposé pour le sujet du concours de 1775, « la recherche des noms et des attributs de Minerve »; et pour celui du concours de 1777, « la recherche des noms » et des attributs divers de Cérès et de Proserpine, chez les » différens peuples de la Grèce et de l'Italie ». Ces deux prix furent encore remportés par M. de Sainte-Croix. Si l'Académie, en proposant ces sujets, n'avoit eu en vue que de connoître les noms de ces divinités, c'eût été une curio-

sité assez vaine; mais elle espéroit que la connoissance de ces noms conduiroit à des connoissances plus intéressantes. Ses espérances ne furent point trompées: M. de Sainte-Croix les réalisa dans toute leur étendue, autant que peut le permettre la rareté des documens qui nous restent.

Dans la haute antiquité du paganisme, les noms et les surnoms des divinités, ou plutôt les changemens de leurs dénominations et de leurs attributs, sont une indication presque certaine des changemens qu'éprouvèrent le culte et le système politique des peuples. Aux yeux du critique éclairé, il y a moins de fiction et d'absurdité qu'on ne le pense ordinairement, dans ce que l'on raconte de la naissance, des mariages et des combats des dieux. A travers le voile transparent de la langue allégorique de ce siècle, il aperçoit souvent des révolutions arrivées dans la croyance, le gouvernement et les mœurs. Le nom seul d'Athènes et le combat de Minerve contre Neptune lui apprennent qu'à une époque très-reculée, le culte de Néith fut apporté dans l'Attique par une colonie égyptienne, qui employa la force pour le faire adopter par les anciens habitans; que ceux-ci voulurent défendre leurs opinions religieuses et leurs habitudes; que, comme on se battit de part et d'autre pour ses dieux, les dieux eux-mêmes furent supposés combattre; et que la victoire remportée par la déesse sur le dieu Mars, n'est vraisemblablement autre chose que le changement opéré dans les mœurs des indigènes qui renoncèrent à la piraterie et au brigandage, pour se livrer à l'agriculture et aux arts.

M. de Sainte-Croix, en étudiant l'antiquité, cherchoit principalement à se procurer des notions propres à rétablir et à compléter les premières pages de l'histoire; et pour lui, la connoissance des noms ne fut qu'un moyen pour pénétrer dans le fond des choses. Il éprouvoit presque

toujours dans ses travaux le besoin d'en généraliser l'objet; et plus d'une dissertation qui paroissoit ne devoir présenter qu'un point de critique isolé, est devenue par la suite un traité complet, un ouvrage d'une utilité générale, dans lequel il embrasse tous les entours et souvent les conséquences de la question qu'il ne se proposoit d'abord que d'éclaircir, tellement qu'on découvre à peine dans l'ouvrage la trace de l'intention première qui lui donna naissance.

Jamais peut-être on n'auroit deviné, si l'auteur n'avoit pris soin de le dire dans sa préface, que ses Recherches historiques sur les Mystères du Paganisme, qu'il publia en 1784, étoient nées de sa dissertation sur les noms et les attributs de Cérès et de Proserpine, qui fut couronnée en 1777. En répondant à la question de l'Académie, dont il avoit aperçu toute la fécondité, il voulut donner, ou du moins préparer la solution d'une multitude de questions d'une toute autre importance.

Qu'étoit-ce en effet que ces mystères qui, sous différens noms, paroissent avoir eu, dans diverses contrées, une origine semblable et un but commun? Que pouvoit être une institution qui, offrant une religion dans la religion même, a pu faire croire que l'une étoit pour l'esprit et l'autre pour les sens? L'une de ces doctrines n'étoit-elle que l'enveloppe de l'autre? Les notions que recevoit l'initié étoient-elles de nature à dissiper les fantômes de la crédulité, à élever au-dessus des superstitions populaires, ou n'étoient-elles pas plutôt un nouveau voile plus habilement tissu pour couvrir, autant qu'il étoit possible, l'absurdité du polythéisme, et empêcher de tomber dans le néant de l'incrédulité? Enfin, donnoit-on aux adeptes des explications des dogmes religieux; et ces explications étoient-elles moins obscures, moins contraires à la raison

que les choses expliquées? Voilà pour le fond des mystères. Quant aux formes, quelles étoient les conditions, et quels étoient les degrés de l'initiation? quelles préparations exigeoit-on des aspirans? quels étoient les préposés à l'intendance des mystères? quels étoient leurs lois? quels rites observoit-on dans l'initiation, et quelles étoient les cérémonies qu'on pratiquoit dans l'intérieur des temples?

Malgré le secret qui étoit une condition inviolable de l'initiation, un assez grand nombre de détails relatifs au cérémonial observé dans la célébration des mystères, sont parvenus jusqu'à nous, par l'heureuse indiscrétion de quelques écrivains de l'antiquité, et par les controverses que le paganisme eut à soutenir contre le christianisme naissant. M. de Sainte-Croix, qui a réuni soigneusement tous ces traits de lumière, a pu satisfaire jusqu'à un certain point notre curiosité sur les pratiques extérieures; mais nous ne pouvons pas, à beaucoup près, en dire autant de la doctrine qu'on enseignoit aux initiés; et il est à craindre que cette doctrine ne reste encore long-temps occulte, puisqu'elle a échappé à la vaste et profonde érudition de M. de Sainte-Croix, dont l'ouvrage sera cependant, pour ceux qui tenteroient cette recherche difficile, un des plus sûrs flambeaux que la critique puisse mettre entre leurs mains.

Quand un athlète avoit vaincu trois fois aux jeux olympiques, il avoit le privilége de placer son portrait parmi les images des vainqueurs: trois couronnes obtenues par M. de Sainte-Croix dans les concours académiques, lui valurent le droit de s'asseoir au rang des juges: il fut élu à l'Académie en 1777, à la place d'associé libre étranger, vacante par la mort de M. le prince Jablonowski. Si le titre d'académicien a été regardé quelquesois comme une récompense des anciens travaux, comme une espèce de

brevet d'honneur qui dispense d'en entreprendre de nouveaux, M. de Sainte-Croix en avoit une toute autre idée, et a montré jusqu'à la fin de sa vie que ce titre n'étoit pour lui qu'une obligation étroite de contribuer à la gloire de l'Académie, et de se rendre de plus en plus utile aux lettres. Jamais savant n'a mieux rempli ce double devoir; car si l'on compte les ouvrages qu'il a publiés séparément depuis cette époque, on ne voit pas quels momens il a pu donner aux travaux de l'Académie; et si l'on ouvre les recueils de cette compagnie, ils sont si pleins de ses productions, qu'on ne conçoit pas qu'elles aient pu lui laisser le temps de se livrer à d'autres travaux.

Il fit paroître en 1779, deux ans après son admission à l'Académie, deux ouvrages d'un genre très-différent : l'un est l'Histoire de la puissance navale de l'Angleterre, dont il a donné depuis me édition plus soignée, mais dans laquelle il n'a pu rien ajouter aux sentimens de ce vertueux patriotisme, qui ne sépare point l'intérêt de la vérité de l'intérêt national, et qui sait allier et fondre, pour ainsi dire, ensemble, l'amour de l'humanité avec celui de la patrie.

L'autre ouvrage est un traité sur l'état et le sort des colonies des anciens peuples. Quoique cet ouvrage semble, par son titre, être uniquement du ressort de l'érudition, il fut, plus qu'on ne seroit tenté de le croire, inspiré par l'état des affaires politiques du temps où il fut composé. Les colonies de l'Amérique septentrionale travailloient à se soustraire à la tutelle de l'Angleterre, et employoient, pour y parvenir, la force des armes, et aussi la force de cette raison qui ne laisse pas, quand elle réussit à se faire entendre, de devenir quelquefois une puissance assez respectable. Toute l'Europe prenoit part à cette cause qui se plaidoit en quelque façon devant elle. Le premier ministre

#### SUR M. DE SAINTE-CROIX.

XXXIII

d'Angleterre, en développant, dans une séance du parlement, les droits des métropoles sur leurs colonies, avoit invoqué à l'appui des prétentions de son pays, l'exemple des colonies chez les anciens peuples. M. de Sainte-Croix, persuadé que le ministre se trompoit ou vouloit tromper le public, saisit aussitôt cette occasion de faire servir l'étude de l'antiquité au profit de la liberté américaine. Il prouva que les peuples anciens, en fondant des colonies, se donnoient des alliés et non des sujets, que chaque colonie avoit le droit de se gouverner elle-même, et emportoit avec elle, en quittant la métropole, celui de fonder à son tour de nouvelles colonies; qu'à la vérité, la puissance de la mèrepatrie s'accroissoit par cette propagation qui multiplioit ses relations d'amitié, et tendoit à resserrer le territoire des autres peuples; mais que les nouveaux établissemens ne conservoient avec elle d'autres rapports que ceux qui existent entre le père et les ensans, et que ces rapports n'étoient point du genre de ceux qui existent entre un souverain et ses sujets.

Aucun critique n'a moins mérité que M. de Sainte-Croix le reproche de s'abandonner à cet esprit minutieux de recherches, qui prend les moyens pour la fin, et qui, discutant séparément les difficultés qu'il rencontre, laisse à d'autres le soin d'en réunir les solutions et l'honneur d'en former un tout. Personne ne montra plus d'ardeur que lui à rassembler en faisceau les nombreuses connoissances qu'il acquéroit chaque jour sur l'antiquité, à les rendre, pour ainsi dire, usuelles, à les appliquer aux intérêts actuels de la société, et presque même aux besoins de circonstance. On aperçoit dans chacun de ses écrits, qu'une noble passion dirige sa plume, et qu'il se propose toujours pour but d'être utile. C'est que le cœur dont il vantoit sans cesse la prééminence, en disant que les hommes

n'ont de la valeur que par lui, étoit le principal ressort de son esprit et le grand mobile de ses travaux comme de ses actions.

Ses recherches sur le sort des anciennes colonies, l'avoient conduit à en faire en même temps sur l'existence politique d'un grand nombre de peuples et sur les liens qui les unirent entre eux. Autant le principe d'indépendance qui avoit présidé à la formation des États particuliers de l'ancienne Grèce, avoit pu favoriser leur établissement, autant il étoit contraire à leur conservation, à moins que plusieurs d'entre eux, sinon tous, ne fussent obligés, par une convention quelconque, d'embrasser la défense de celui de ces États qu'un ennemi supérieur en forces viendroit attaquer. M. de Sainte-Croix avoit d'abord partagé l'opinion des plus célèbres publicistes qui, de quelques faits isolés et mal rapprochés, s'étoient hâtés de conclure qu'il avoit existé des gouvernemens fédératifs dans toute la Grèce. Mais, éclairé par ses nouvelles études, excité, comme il nous l'apprend lui-même, par un des fondateurs de la fédération américaine (M. John Adams), encouragé par les écrits posthumes de l'illustre Fréret, que l'Académie des Belles-Lettres l'avoit chargé de publier, il entreprit de prouver qu'il n'avoit point existé de véritable système fédératif en Grèce avant la ligue achéenne.

Les réunions amphictyoniques n'étoient, selon lui, qu'un lien de fraternité religieuse entre les villes qu'associoit un même culte, et que rassembloient périodiquement des fêtes solennelles, célébrées à frais communs. L'histoire nous montre les théores des différens pays dont étoit formée l'association, délibérant sur l'administration du temple et des jeux, et nullement sur les intérêts politiques de la Grèce. En effet, quand un danger commun exigeoit la réunion des forces de plusieurs États, on ne voit pas que le conseil des

Amphictyons ait été le ressort de cette réunion. Elle se formoit par l'influence du peuple qui avoit le plus de puissance et de crédit; et le droit de commander comme le devoir d'obéir furent toujours réglés par les circonstances du moment et par des usages particuliers. Quand Philippe, et après lui Alexandre, se firent donner le commandement général de la Grèce, le conseil amphictyonique de Delphes n'y eut aucune part : il leur fut déféré par les députés des villes grecques qu'on avoit convoqués à Corinthe, où les Lacédémoniens refusèrent d'en envoyer: Rien ne prouve mieux qu'aucun droit public n'avoit créé dans la Grèce ce système par lequel plusieurs États indépendans, pour ce qui concerne le régime intérieur, ne forment qu'un seul État pour ce qui concerne les rapports extérieurs et la défense commune : la ligue achéenne, ouvrage de Philopoemen et d'Aratus, en est donc l'unique exemple. Quelques siècles plus tôt elle auroit pu conserver la Grèce; trop tardive, elle ne put la sauver: l'esprit de division, si ancien, et, s'il est permis de s'exprimer ainsi, si constitutionnel dont elle étoit sans cesse agitée, avoit rendu le mal incurable. La ligue achéenne ressembla, dit un auteur ancien, à l'un de ces rejetons foibles et inespérés que pousse avec peine un arbre mourant et pourri dans ses racines: son établissement fut difficile, son existence foible et précaire, et sa durée très-courte.

L'histoire du monde ancien peut, jusqu'à un certain point, être comparée à une ville en ruines, où la destruction se jouant de l'ensemble des monumens, en fait en apparence plusieurs, des débris qui n'appartenoient qu'à un seul, ou un seul, des débris qui en formoient plusieurs, et efface tellement jusqu'à la trace de chacun des plans, que l'architecte le plus habile ne peut retrouver ces plans qu'en fouillant dans les fondations de chaque monument, et

donner une idée du monument même, qu'en rapprochant et rétablissant dans leur véritable place les matériaux épars dont il étoit construit. Ce n'est pareillement qu'en creusant dans les ruines de l'antiquité, en recueillant et rapprochant des faits épars et négligés, que la critique réussit quelquefois à découvrir les bases et les formes des institutions politiques, et à les coordonner entre elles.

Ces recherches ont été un des principaux objets des études de M. de Sainte Croix, et lui ont fourni le sujet du plus grand nombre des Mémoires qu'il a insérés dans le Recueil de l'Académie des Belles-Lettres, tels que ceux sur la législation de la Grande-Grèce, dont il a enrichi ce Recueil. Il traite dans l'un, de la république de Locres et des lois de Zaleucus; dans un autre, il entreprend de faire connoître les lois que Charondas avoit données à Thurium; il développe dans un troisième la constitution de Crotone, et présente l'histoire abrégée de la secte pythagoricienne.

Dans une autre dissertation, passant de la Grande-Grèce en Sicile, il parcourt les vicissitudes qu'éprouva la légis-lation de cette île, surtout celle de Syracuse, de cette colonie corinthienne toujours agitée par les tempêtes politiques, toujours malheureuse dans les efforts qu'elle fait pour se soustraire, tantôt à la tyrannie de ses maîtres, tantôt à la tyrannie de sa liberté.

L'ensemble qui règne dans les travaux de M. de Sainte-Croix, fait que presque tous ses ouvrages se tiennent par un lien plus ou moins sensible qui les rattache les uns aux autres, et en forme un tout, quoiqu'ils soient divisés. On feroit un cours assez complet d'histoire des gouvernemens, des lois, des mœurs, des coutumes antiques, en étudiant cette longue suite de Mémoires dont les titres rassemblés seroient seuls un catalogue instructif. On n'y liroit pas avec moins d'intérêt, ses recherches philosophiques sur la po-

#### SUR M. DE SAINTE-CROIX. XXXVIJ

pulation de quelques cités, sur les droits politiques des citoyens, sur les classes privilégiées, sur les distinctions établies entre les habitans, sur les inégalités politiques et sur les effets qui en résultoient.

M. de Sainte-Croix dut peut-être plus qu'il ne le pensoit lui-même, aux opinions qui régnoient dans le temps où il écrivoit, le goût de ce genre de recherches. Comment en esset le choix des travaux littéraires d'un homme qui aime ardemment son pays, ne porteroit-il pas l'empreinte plus ou moins forte de celles de ces opinions qu'on croit devoir le rendre plus heureux? Comment, dans les dernières années qui ont précédé la révolution, se défendra-t-il entièrement de l'impression de cet esprit d'innovation qui agitoit plus ou moins toutes les classes de la société, et qui, fatigué du présent, demandoit au passé des leçons et des exemples pour préparer un meilleur avenir? Mais, disonsle à la louange de M. de Sainte-Croix, s'il a montré du penchant pour la liberté, c'est qu'elle ne se présentoit à lui que sous le joug de la morale, et accompagnée de la vertu. Aussi est-il du petit nombre des hommes de lettres qui ont traité des sujets politiques, auxquels on ne puisse reprocher ni exagération dans les principes, ni fausses applications, ni même erreurs ou illusions innocentes.

Depuis qu'il s'étoit retiré du service, M. de Sainte-Croix habitoit, dans le Comtat-Venaissin, le domaine qui l'avoit vu naître, et que le bonheur d'y faire du bien lui avoit rendu de jour en jour plus cher. Heureux lui-même par l'alliance qu'il avoit contractée avec M<sup>11e</sup> d'Elbène, dans laquelle il avoit trouvé une compagne digne de lui, par les fruits de cette union et par la considération dont il étoit environné, il partageoit son temps entre ses travaux littéraires et les soins de sa famille, lorsqu'une affaire, à laquelle un homme moins compatissant aux maux d'autrui

#### xxxviij NOTICE HISTORIQUE

auroit pu demeurer étranger, vint troubler la tranquillité de sa vie. Quelques pauvres habitans de son voisinage, accoutumés à le trouver toujours prêt à leur être utile, vinrent se plaindre à lui d'une vexation que leur avoit fait éprouver un agent subalterne du gouvernement pontifical, et solliciter son appui. Les États du pays, dont il étoit, par sa naissance, membre dans l'ordre de la noblesse, étoient réunis; il y porta la cause des opprimés, et la plaida avec la chaleur d'une âme ardente et profondément indignée de l'injustice. Ses sentimens se communiquèrent à toute l'assemblée; toutes les voix demandèrent qu'il fût adressé des remontrances au souverain, et M. de Sainte-Croix fut chargé de les rédiger. Sa démarche auprès des Etats, et peut-être aussi quelques expressions un peu fortes échappées à son indignation, furent regardées comme un acte de rébellion par la cour de Rome, qui donna ordre de l'arrêter, et de le transférer au château Saint-Ange. Il en fut heureusement averti assez à temps pour se sauver sur les terres de France, mais tous les biens qu'il possédoit dans le Comtat furent séquestrés, et ne lui furent rendus que par la protection du gouvernement français, et après des négociations aussi longues que difficiles; encore y miton la condition qu'il s'abstiendroit désormais de paroître à l'assemblée des États.

M. de Sainte-Croix se soumit sans peine à une condition qui, en l'honorant loin de l'humilier, lui procuroit le calme nécessaire à ses études, et sembloit devoir le lui assurer pour toujours. Mais à peine fut-il réintégré dans ses biens, et eut-il repris le cours de ses travaux, dont il avoit été trop long-temps distrait, que la révolution commença, et qu'éclatèrent dans le Comtat, et surtout à Avignon, ces scènes effroyables par lesquelles le génie de la terreur sembla préluder, pour essayer le pouvoir qu'il devoit exercer

## SUR M. DE SAINTE-CROIX. XXX

sur la France. Ce souvenir seul fait encore frémir : qu'on ne craigne pas que je veuille le retracer; mais puis-je me dispenser de soulever un coin du voile dont ces scènes d'horreur devroient être à jamais couvertes, puisqu'il faut que je dise que les possessions de M. de Sainte-Croix furent dévastées, ses maisons incendiées et détruites; que sa bibliothèque qu'il avoit formée avec tant de soins, fut mise au pillage; qu'il perdit ses deux fils, l'unique espoir de sa famille, tous les deux à la fleur de l'âge, tous les deux dans la carrière des armes, et marchant honorablement sur les traces de leurs ancêtres; qu'arrêté lui-même par les brigands, il eût péri leur victime, sans la tendresse et le courage héroïque de madame de Sainte-Croix qui, bravant tous les périls auxquels elle étoit elle-même exposée, réussit par ses prières et par ses larmes, ou plutôt moyennant une grosse somme d'argent, à les faire consentir à son évasion et à l'arracher de leurs mains. M. de Sainte-Croix s'enfuit à pied au milieu de la nuit, et vint chercher un asile à Paris, où il fut rejoint quelque temps après par madame de Sainte-Croix et leur fille, le seul bien qu'ils eussent pu conserver et qui sortoit à peine de l'enfance. Comme il arrive quelquesois que dans l'éruption d'un volcan, on court moins de danger auprès du cratère qu'à une plus grande distance, ils y vécurent aussi tranquilles qu'on pût le désirer dans ces temps désastreux, et que pussent l'être des cœurs oppressés par tous les genres de douleurs. M. de Sainte-Croix y auroit infailliblement succombé, sans la résignation que lui inspiroient les sentimens religieux dont il avoit toujours été pénétré, et sans son amour pour l'étude à laquelle il se livroit sans relâche, et qui adoucit peu à peu le sentiment déchirant des malheurs de sa famille. Dès que les premières lueurs d'un jour moins nébuleux permirent d'espérer la fin de la tempête, il fut un des premiers hommes de lettres à faire entendre sa voix; et si, dans l'éloquente préface qu'il mit à la tête de son Histoire des Gouvernemens fédératifs, dont, à cette époque, il donna l'édition entière, il paroît annoncer encore quelques sinistres présages, qui ne partageoit point alors ses inquiétudes?

Le Gouvernement ayant donné, en 1802, une nouvelle organisation à l'Institut, l'Académie des Belles-Lettres qui y existoit, mais éparse dans deux classes différentes, fut réunie sous le titre de Classe d'histoire et de littérature ancienne. Tous ceux des anciens membres qui n'avoient point encore été admis à l'Institut y furent rappelés, et M. de Sainte-Croix vint y reprendre sa place. Il parut ne l'avoir jamais quittée; il montra le même zèle, la même exactitude, la même fécondité qu'il avoit montrés à l'Académie. Lorsque les causes qui ont arrêté jusqu'ici l'impression des Mémoires de la classe n'existeront plus, et qu'il sera possible de publier ses travaux, on le verra occuper à-peu-près autant de place dans cette collection qu'il en occupe dans celle de l'Académie des Belles-Lettres. On peut citer, entre ceux de ses Mémoires qui n'ont point été imprimés, des Observations nouvelles et savantes sur le Périple de Scylax, une Notice sur les ruines de Persépolis, une Dissertation non moins intéressante sur la Chronologie des Dynastes de Carie et sur le tombeau de Mausole.

Je m'abstiendrai de faire l'énumération entière de ses ouvrages, de ceux auxquels il a eu part, ou qu'il a publiés comme éditeur, des éloges qu'il a composés pour honorer la mémoire de quelques hommes de mérite enlevés à son amitié, ainsi que des nombreux articles tombés de sa phime, dont il a enrichi le Journal des Savans, les Archives littéraires, le Magasin encyclopédique, et plusieurs

autres recueils périodiques. Cette liste seroit trop longue et doit être placée séparément, comme une preuve surabondante de la vie laborieuse de M. de Sainte-Croix, de la variété de ses connoissances, et de la flexibilité avec laquelle son esprit savoit se plier à tous les genres.

Si le nombre de ses écrits est considérable, il ne faut pas en conclure qu'une trop indulgente facilité ait contribué à le grossir. Il resit plusieurs sois plusieurs de ses principaux ouvrages; et s'îl eût véou plus long-temps, il se seroit montré aussi sévère pour tous. C'est à cette difficulté de se contenter lui-même, que nous devons la seconde édition de l'Examen critique des historiens d'Alexandre, ou plutôt, comme le disoit M. de Sainte-Croix, le nouvel ouvrage qu'il a donné sur le même sujet.

Alexandre fut la merveille des temps historiques de l'antiquité; quelques siècles auparavant il eût été le sujet de toutes les fictions poétiques, et auroit pu faire naître quelque nouvel Homère; mais à l'époque où il vécut, on n'écrivoit plus l'histoire en vers, et il envia toujours inutilement à Achille le bonheur d'avoir été chanté par la muse de l'épopée. Toutefois la flatterie et l'exagération, sans être poétiques, ne laissèrent pas de corrompre jusque dans leur source les récits de ses exploits; elles outrèrent pour lui toutes les mesures des idées et du langage; et pour faire croire à sa grandeur, elles la rendirent presque incroyable.

On peut diviser ses historiens en trois classes: la première classe comprend ceux qui furent ses contemporains, qui l'accompagnèrent dans ses expéditions, qui écrivirent sous ses yeux et presque sous sa dictée, et qu'on peut par cette raison soupçonner d'avoir quelquesois altéré ou modisié les faits au gré des intérêts et des passions du jour. On range dans la seconde ceux qui, sous les successeurs d'Alexandre, libres jusqu'à un certain point d'influence et de partialité, assez près et assez loin des événemens pour les bien connoître et les juger, purent dégager son histoire du merveilleux et des mensonges de l'adulation. La troisième est composée de ceux qui, plusieurs siècles après, écrivirent, dans des vues différentes, l'histoire du héros de Macédoine, et employèrent, chacun selon le système qu'il s'étoit formé, les matériaux laissés par leurs prédécesseurs.

Il semble qu'une sorte de fatalité ait voulu priver Alexandre d'une partie de cette gloire à laquelle il avoit fait tant de sacrifices. Semblable au tonnerre dont le bruit se propage au loin et long-temps encore après la chute de la foudre, son nom remplit le monde et retentit encore chaque jour à nos oreilles. Tous les écrivains, tous les arts à l'envi s'occupèrent à le célébrer; le nombre des statues, des monumens élevés en son honneur étoit immense; et cependant à peine le temps en a-t-il épargné quelques foibles débris; et jusqu'à ces dernières années le véritable portrait de cet homme si fameux étoit resté inconnu. Ses histoires n'ont pas été mieux conservées; toutes celles de la première et de la deuxième classes, et conséquemment • les plus précieuses, ont péri : celles qui nous sont parvenues, ne peuvent être considérées que comme des copies de deuxième ou de troisième main.

M. de Sainte-Croix auroit pu sans doute, dans son travail sur les historiens d'Alexandre, se borner à examiner dans quelles sources ont puisé Diodore de Sicile, Arrien, Quinte-Curce et Justin, ou plutôt Trogue-Pompée dont il est l'abréviateur; à quels anciens ouvrages appartiennent les fragmens de la vie de ce conquérant, disséminés dans un grand nombre d'auteurs; quelle foi méritent les récits d'écrivains si postérieurs au temps dont ils ont tracé les événemens; comment concilier les contradictions qui exisévénemens; comment concilier les contradictions qui exis-

tent entre eux; comment distinguer le vraisemblable qui souvent n'est pas vrai, du vrai qui quelquesois n'est pas vraisemblable : c'est à peu près ce que M. de Sainte-Croix avoit fait dans son premier travail qu'il appela-depuis son ébauche; mais dégagé des entraves du programme académique, il se proposa, en travaillant de nouveau le même sujet, de le traiter dans toute son étendue; il s'efforça peutêtre même de l'agrandir; et chacun des chapitres de son nouvel ouvrage devint pour ainsi dire un ouvrage entier. S'il recueille, par exemple, les noms de tous les auteurs qui ont écrit sur Alexandre ou qui ont rapporté quelques traits de sa vie, ce chapitre seul est un Traité historique et critique complet sur le génie, le goût, le talent et la véracité de tous les historiens de l'antiquité; et en cela M. de Sainte-Croix ne sort presque point de son sujet, puisque Alexandre, si on en excepte le petit nombre d'historiens qui ont vécu avant lui, a plus ou moins exercé la plume de tous les écrivains qui se sont succédés dans la carrière de l'histoire jusqu'aux Arabes inclusivement.

Quand on embrasse un plan très-vaste et qui comporte beaucoup d'accessoires, il arrive quelquesois que, sans le vouloir et même sans s'en douter, on donne trop à ceux-ci et trop peu à l'objet principal. M. de Sainte-Croix à su éviter ce désaut; et la méthode qu'il a adoptée pour discuter et comparer les historiens d'Alexandre, auroit suffi pour l'en préserver, ainsi que de toute espèce d'omission. C'est en rapprochant tous leurs textes, qu'il suit pas à pas le héros depuis sa naissance jusqu'à sa mort, en sorte que chaque auteur étant appelé à déposer de shaque fait et de chaque circonstance en présence des autres qui contredisent ou confirment son récit, chaque vérité reçoit sa preuve, chaque erreur sa condamnation. Cette manière de procéder donne d'autant plus de force à la critique, que l'auteur semble y

mettre moins du sien, et laisse au lecteur le plaisir de juger lui-même et les écrivains anciens et l'écrivain moderne.

Après avoir ainsi parcouru toute la carrière historique d'Alexandre, M. de Sainte-Croix crut que sa tâche ne seroit pas remplie, s'il ne soumettoit à la même épreuve la chronologie et la géographie des historiens de ce prince. Comme cette partie du travail entraînoit nécessairement l'examen de l'histoire du siècle du héros macédonien, dont l'auteur ne s'étoit occupé qu'accidentellement dans les autres sections, il en résulte que ces différentes parties réunies contiennent l'histoire d'une des plus célèbres périodes des temps anciens. Mais si on ne veut accorder le titre d'histoire qu'à une composition qui renferme un ensemble de faits et d'événemens enchaînés avec art et présentés sans discussion, et dont les récits préparés par la critique, mais dégagés de l'échafaudage des preuves, transportent le lecteur, par l'habile développement des causes, des moyens et des effets, au milieu des acteurs et, sur le théâtre même où les événemens se sont passés; il faut convenir que l'ouvrage de M. de Sainte-Croix n'est point une histoire. Telle a été l'opinion de la classe, lorsqu'elle a discuté le rapport du jury des prix décennaux. En recommandant à la munificence du Gouvernement l'Examen critique des historiens d'Alexandre, elle a jugé que cet ouvrage devoit être placé, non parmi les histoires, mais à la tête des ouvrages de critique historique et philosophique, genre si éminemment utile que, pour l'encourager, elle a sollicité la fondation d'un prix de première classe.

Quelques esprits superficiels qui repoussent l'instruction, quand elle n'est pas amusante, ont demandé pourquoi M. de Sainte-Croix, ayant si savamment recueilli, discuté, épuré toutes les notions, tous les documens, tous les faits de l'histoire d'Alexandre, n'a pas écrit cette

histoire. Autant presque vaudroit-il demander pourquoi Aristote et Quintilien n'ont pas composé les ouvrages dont ils discutent les règles et établissent les principes. On peut cependant répondre que le goût de M. de Sainte-Croix le portoit de préférence vers la discussion et la critique, et que d'ailleurs il se défioit peut-être trop de son talent. On peut ajouter que, quoiqu'il n'ait point eu, à proprement parler, l'intention d'écrire l'histoire d'Alexandre, il l'a néanmoins tracée avec beaucoup d'intérêt et d'élégance dans la seconde et la troisième section de son ouvrage, et que si des personnes curieuses de s'instruire, quoique entièrement étrangères à la critique et à l'érudition, éprouvent quelque peine à lire les autres chapitres, elles reconnoîtront bientôt qu'ils valent la peine d'être lus, et s'applaudiront de l'avoir prise.

Au reste, ce reproche ne regardoit que le genre de l'ouvrage et n'a pas empêché que l'ouvrage même n'ait eu un succès universel, et qu'il n'ait réuni tous les suffrages qui méritent d'être comptés. Il est vrai que M. de Sainte-Croix, ayant peu de rivaux, ne pouvoit guère avoir d'envieux: sa modestie d'ailleurs les auroit désarmés. Elle étoit telle, que les éloges l'embarrassoient beaucoup plus que la critique: aussi personne ne connut moins que lui l'orgueil des succès littéraires. Tout l'avantage qu'il retira de celui qu'il venoit d'obtenir, fut de se convaincre qu'il s'étoit trop pressé de donner ses autres ouvrages au public; et il se proposa de les remettre presque tous sur le métier. Ses Recherches sur les Mystères du Paganisme avoient été anciennement imprimées à Paris pendant qu'il étoit dans ses terres; et le savant qu'il avoit prié d'en être l'éditeur, s'étoit tellement mépris sur la nature de sa mission, qu'il s'étoit permis de défigurer l'ouvrage, en insérant au milieu d'un texte français une longue dissertation latine qui,

xlvj

quand même elle auroit été bonne, eût été un hors d'œuvre déplacé et la plus étrange disparate.

M. de Sainte-Croix s'occupoit non-seulement d'effacer cette tache, mais de refondre entièrement, de rectifier et d'augmenter son premier travail, lorsqu'une incommodité contre laquelle il luttoit depuis quelque temps, prit tout à coup le caractère d'une maladie grave, dont cependant les secours de l'art parviennent souvent à calmer les douleurs et à arrêter les ravages. Ses amis se flattoient que cette maladie, fruit trop commun de la vie sédentaire des hommes de cabinet, n'auroit pas des suites plus promptes et plus funestes qu'elle n'en a ordinairement, quand elle est traitée par une main habile. Déjà même sa santé paroissoit se rétablir et donner l'espérance qu'il pourroit bientôt reprendre ses occupations habituelles: mais une complication imprévue de maux divers que la science même des médecins put à peine démêler, se manifesta tout à coup, et le conduisit en peu de jours à un état qui ne lui laissa plus de ressources que dans les consolations de la religion. Elles lui avoient été tant de fois salutaires, qu'il suffit, pour qu'il y eût recours, de lui faire entrevoir le danger dans lequel il étoit. Il le connut sans en être effrayé; depuis long-temps il ne tenoit plus au monde : la dernière perte qu'il avoit faite, celle de sa fille, le seul ensant qui lui restât, et sur laquelle il avoit reporté toute sa tendresse pour les fils qu'il avoit tant pleurés, avoit achevé de le détacher des choses de la terre. « Je n'ai peuplé que des tom-» beaux, » disoit-il douloureusement aux nombreux amis qui l'ont entouré jusqu'à ses derniers momens; » j'aurois dû » y précéder mes enfans; j'ai assez souffert, il est temps que » je me réunisse à eux ». Il mourut le 11 mars 1809, avec la résignation et le courage d'un philosophe chrétien, et plein des espérances que la religion seule peut donner. La

## SUR M. DE SAINTE-CROIX. xlvij

mémoire de cet homme excellent sous tous les rapports, sera toujours chère aux lettres, auxquelles il n'avoit jamais cessé de rendre un culte aussi pur que constant et assidu, à cette classe dont il étoit un des membres les plus utiles et les plus distingués, à l'amitié qui étoit le grand ou, pour mieux dire, l'unique besoin de son cœur, et dont les regrets le suivent au tombeau.

# NOTICE

SUR

## M. DE SAINTE-CROIX,

. Insérée dans le Catalogue des Livres de sa Bibliothèque.
(Juin 1809.)

.M. GUILLAUME-EMMANUEL-JOSEPH-GUILHEM DE CLERMONT-LODÈVE DE SAINTE-CROIX, né à Mourmoiron près Carpentras, dans le Comtat-Venaissin, le 5 janvier 1746, d'une famille noble, étoit appelé, par sa naissance et par les exemples domestiques, à la carrière militaire. A peine avoit-il achevé ses études chez les Jésuites de Grenoble, qu'il partit au mois de janvier 1761, pour les îles du Vent, avec une commission de capitaine de cavalerie et en qualité d'aide-de-camp de son oncle, M. le chevalier de Sainte-Croix, qui s'étoit rendu célèbre par la défense de Belle-Ile, et qui alloit prendre le commandement de la Martinique. L'inclination de M. de Sainte-Croix, fortifiée par ce voyage fait dans un âge où les impressions sont si vives, le portoit par préférence vers le service de mer; mais les circonstances en décidèrent autrement. M. le chevalier de Sainte-Croix étant mort au mois d'août de la même année, son neveu repassa en France, chargé des paquets de la cour, et fut attaché au régiment des grenadiers de France, en attendant qu'il obtint une compagnie. Il servit six ou sept ans dans ce corps, et ne le quitta que pour se livrer entièrement à son goût pour l'étude, trop contrarié par un genre de vie qui le tenoit quelquesois éloigné de toutes les sources de l'instruction. Déjà par la lecture résléchie des principaux écrivains grecs et latins, il avoit posé les fondemens de cette vaste et solide érudition dont il sut dans la suite faire un usage si heureux. L'histoire, dans toute son étendue et avec toutes ses branches, devint le domaine à la culture duquel il se consacra tout entier. Appliquant chaque jour les connoissances qu'il acquéroit à quelque objet déterminé, il formoit son jugement et s'habituoit à mettre en œuvre les matériaux que la lecture lui fournissoit. Par là il se préservoit d'un écueil assez commun aux érudits, qui ne songent qu'à amasser de nombreuses connoissances sans les féconder par la réflexion, et rendent ainsi inutile, pour le progrès des lettres, une vie qu'ils ont consacrée uniquement à la littérature. D'ailleurs, M. de Sainte-Croix ne fut jamais animé que d'un seul sentiment, l'amour de la vérité. Ce n'étoit ni par le désir de s'illustrer, ni dans la vue de se procurer aucun des avantages qui accompagnent parfois l'homme de lettres dans sa carrière, ou répandent quelque éclat sur la fin de ses jours, qu'il s'étoit devoué à l'étude. Une passion plus noble, un sentiment plus généreux, le seul qui puisse garantir l'homme des illusions de l'esprit de système, de cet esprit qui convertit en ténèbres la lumière, et en poison les sources mêmes de la vie, fut constamment le ressort qui l'anima. La découverte de la vérité, surtout si elle pouvoit être utile à ses semblables, prévenir leurs erreurs, redresser leurs jugemens, les préserver de quelque écueil, étoit l'unique récompense à laquelle il aspirât, le seul prix qu'il jugeat digne d'un homme de lettres pénétré de la grandeur de sa vocation. « Quand l'homme supérieur entre » dans la carrière, a dit quelque part M. de Sainte-Croix,

» ce n'est pas pour se faire remarquer, c'est pour atteindre » le but. L'homme médiocre croit y parvenir, lorsqu'il ne » fait qu'attirer sur'lui-même les regards de la multitude. » Cette élévation de sentimens, cette noblesse d'âme, jointes à une confiance aveugle dans la Providence, et à une parfaite résignation à ses volontés, ont été la source de la paix dont il a joui au milieu des plus affreux renversemens.

M. de Sainte-Croix avoit épousé, le 11 décembre 1770, mademoiselle d'Elbène, et leur union avoit été heureuse, comme toutes celles qui sont fondées sur les qualités les plus estimables de l'esprit et du cœur. Deux fils, dont l'un après avoir été attaché comme page à Monsieur, frère du roi, avoit été nommé en 1788 sous-lieutenant, et en 1791, lieutenant au régiment de Beauvoisis, et l'autre élevé au collége d'Alais parmi les aspirans à la marine, étoit près d'être admis dans les gardes du Pavillon, partageoient avec une fille toutes les affections d'un père et d'une mère dont ils se montroient dignes, et sembloient ne leur promettre que de nouveaux sujets de satisfaction. Les travaux littéraires de M. de Sainte-Croix lui avoient d'ailleurs mérité des succès flatteurs. Trois fois, en 1772, 1773 et 1777, il avoit été couronné par l'Académie des Belles-Lettres, et cette illustre compagnie ne pouvant se l'attacher autrement, parce qu'il faisoit sa résidence dans les états d'une puissance étrangère, l'avoit mis, dès 1772, au nombre de ses associés étrangers. Ainsi M. de Sainte-Croix se trouvoit placé dans des circonstances qui devoient lui assurer le bonheur qu'il est permis au vrai sage de désirer sur la terre, lorsque tout d'un coup il s'est vu jeté au sein d'une mer orageuse, et surpris par la plus violente tempête. Les plus belles années de sa vie, celles où il devoit être heureux de la considération qu'il s'étoit si justement acquise, ainsi que des vertus et du bonheur de tout ce qui lui étoit cher, n'ont plus été qu'une succession non interrompue de scènes déchirantes. Dès le mois d'avril 1791, obligé de fuir avec toute sa famille devant l'armée des brigands sortis d'Avignon, il quitta sa maison paternelle, et n'y revint, quand un moment de calme eut succédé à ce premier orage, que pour être témoin des dégâts que les soldats de Jourdan y avoient commis, et y attendre de nouveaux malheurs. L'année suivante, 1792, jeté dans une prison où il ne demeura que quelques jours, et déjà ayant sous les yeux l'instrument de son supplice, il parvint à s'évader de Mourmoiron le 4 octobre, et se rendit à Paris à la faveur d'un déguisement. Madame de Sainte-Croix, dont le courage, la fermeté d'ame, la présence d'esprit avoient lutté long-temps contre toute la fureur des brigands, et avoient sauvé les jours du père et des enfans, auroit fini par être elle-même la victime de son zèle, si, au moment où l'on alloit exécuter l'ordre donné de l'arrêter, elle ne se fût échappée le 9 mars 1794, d'Avignon, où elle s'étoit retirée après l'évasion de M. de Sainte-Croix, et ne fût venue le joindre dans la capitale. La vengeance des scélérats privés de leur proie, s'exerça sur les biens, la maison, les livres, les papiers de l'homme estimable qui s'étoit soustrait à leur fureur : les biens furent séquestrés, la maison livrée à un club, les livres pillés, les papiers jetés au feu. Heureux cependant M. de Sainte-Croix, s'il n'avoit pas eu d'autres biens plus chers encore à regretter! Mais bientôt privé de ses deux fils, il vit chacune de ses affections changée en une source de chagrins cuisans, et ses yeux ne purent plus s'arrêter sur rien de ce qui l'entouroit, sans y trouver quelques restes échappés à un naufrage affreux, qui lui rappeloient douloureusement des pertes irréparables. Sa fille, le seul enfant qui lui restoit, lui fut encore enlevée il y a trois ans, au moment où les plaies

prosondes qu'il portoit, commençoient à se cicatriser, et cette cruelle blessure rouvrit toutes celles de son cœur. Cependant, au milieu de ces tristes circonstances, fort de la paix de son âme, et pardonnant aux auteurs de ses maux, parce qu'il envisageoit de plus haut tous les événemens de la vie, il n'a jamais cessé de chercher le soulagement dont il avoit besoin, dans la religion, l'étude, et la société de quelques amis que sa simplicité, jointe à tant de talens, et la bonté de son cœur, relevée par l'éclat de son génie, lui avoient inviolablement attachés. Aussi, attaqué d'une maladie cruelle qui sembla pendant plusieurs mois ne point menacer son existence, et lui préparer seulement une vieillesse pénible, il a vu ces amis entourer constamment son lit de douleur, et s'estimer heureux, lorsqu'ils pouvoient le distraire un moment de ses souffrances, ou s'entretenir avec lui des travaux dont il devoit bientôt reprendre le cours. Malheureusement leurs espérances ont été trompées; M. de Sainte-Croix a été enlevé à leur amitié le 11 mars 1809, et s'il leur reste quelque consolation, c'est de penser que la mort de l'ami qu'ils ont perdu, a excité un concert unanime de regrets et de pleurs, et que tous les hommes capables d'apprécier les talens et les vertus, ont partagé leur juste douleur.

Le grand nombre et la variété des sujets traités par M. de Sainte-Croix, suffisent pour faire juger de l'étendue de ses connoissances. La rectitude de son jugement se manifeste en toute occasion par le choix des sujets auxquels il consacre ses recherches, l'heureux emploi qu'il fait de l'érudition, les rapports qu'il établit entre l'histoire ancienne et l'histoire moderne, la critique avec laquelle il pèse les témoignages, et les leçons qu'il sait tirer du passé. Son génie éclate souvent par de sublimes réflexions, par des élans d'imagination, toujours consacrés à l'honneur de la

vertu ou à la censure du vice. Enfin, chacune de ses pages est empreinte de la bonté de son cœur et de la noblesse de ses sentimens.

Pour faire dignement l'éloge de M. de Sainte-Croix, il suffiroit d'offrir aux lecteurs une liste exacte de ses travaux et une analyse de ses ouvrages. L'espace dans lequel nous devons nous rensermer, ne nous permet de faire ni l'un ni l'autre. Divers journaux littéraires, tels que le Journal des Savans, le Magasin encyclopédique, les Archives littéraires, renferment un grand nombre de morceaux fournis par M. de Sainte-Croix, et qui auroient pu orner des recueils académiques. Les Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres, dont il fut un des plus zélés collaborateurs, contiennent un grand nombre de dissertations également intéressantes par leurs objets, et par la manière dont l'auteur les a traités. Les quatre tomes du Recueil de cette célèbre Académie, qui ne tarderont pas à paroître, feront jouir le public de plusieurs travaux de M. de Sainte-Croix. La classe d'Histoire et de Littérature ancienne de l'Institut, dont il étoit membre depuis le 8 pluviôse an x1, époque de la nouvelle organisation de ce Corps savant, lui doit aussi quelques mémoires, et particulièrement des recherches très-étendues sur le tombeau de Mausole et sur la chronologie des rois de Carie. Il travailloit, lorsque la mort l'a enlevé, à deux autres mémoires, l'un sur l'Égypte, l'autre sur l'Histoire de la Philosophie chez les Romains, et il étoit occupé depuis long-temps de recherches chronologiques sur la véritable époque de la naissance de Jésus-Christ.

Ne pouvant entrer dans le détail de tous les travaux de M. de Sainte-Croix, nous nous contenterons d'indiquer ceux de ses ouvrages qui sont d'un intérêt général, et qui ont été publiés séparément, et d'en donner une légère idée.

Examen critique des anciens Historiens d'Alexandrele-Grand. Paris, 1775; seconde édition, Paris, an XIII (1804), 1 vol. in-4.

Cet ouvrage, qui avoit été couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1772, commença à faire connoître aux savans tout ce qu'ils pouvoient attendre des talens de M. de Sainte-Croix. Le célèbre auteur de la Bibliotheca critica ne fut que l'organe de l'opinion de tous les juges éclairés, en disant que l'on y admiroit un jugement fin, une critique exercée, une connoissance approfondie de la chronologie et de la géographie, une éloquence toujours dictée par la noblesse des sentimens et par l'élévation de l'âme. L'auteur seul n'en étoit pas content. « C'est, écrivoit-il au moment où il s'occupoit d'en faire » une seconde édition, le moins mauvais des ouvrages que » j'ai publiés; il étoit le fruit de cinq années de travail, » et il eut plus de succès que je ne m'y attendois, surtout » chez l'étranger. Cependant que de retranchemens, d'ad-» ditions, de changemens et de corrections ne serai-je » pas obligé d'y faire dans la nouvelle édition que je pré-» pare! je ne le regarde que comme un essai dont il est » possible de faire un bon ouvrage ». Elle a paru, cette seconde édition, à la tête de laquelle on aime à lire, entre le jugement que M. de Sainte-Croix porte de son premier travail, et le compte qu'il rend de ce qu'il a fait pour que le second fût plus digne des éloges du public, ces mots attendrissans d'une éloquence qui naît du cœur : « La di-» vine Providence m'ayant sait échapper au ser des assas-» sins et aux autres périls de la révolution, par le cou-» rage et le dévouement de la personne chère à mon cœur, » sur laquelle repose le bonheur de ma vie, et qui en » adoucit toutes les amertumes, j'ai cherché à effacer de

» ma mémoire de cruels souvenirs, en me livrant sans ré-» serve et avec ardeur à mes premiers travaux ». L'auteur annonce lui-même que c'est moins une nouvelle édition qu'il publie, qu'un nouvel ouvrage sur le même sujet; et en adoptant ce jugement, on peut dire, sans crainte d'être désavoué, que ce nouvel ouvrage a honoré la nation et le siècle auxquels il appartient, qu'il a offert un modèle qu'il sera toujours difficile d'imiter; enfin, qu'il a irrévocablement marqué la place de son savantauteur parmi les grands hommes qui ont le mieux mérité de la science historique. α Si, dit M. Wyttenbach, littérateur bien digne d'ap-» précier M. de Sainte-Croix, nous ne sommes pas tou-» jours de l'avis de l'auteur, nous osons cependant affir-» mer qu'il a parfaitement rempli toutes les conditions » requises pour bien écrire l'histoire. La richesse des ma-» tériaux mis en œuvre est telle qu'il paroît impossible d'y » rien ajouter, et qu'on peut regarder cet ouvrage comme » le trésor de l'histoire d'Alexandre : rien de ce qui a » trait à ce héros, n'y est oublié; lieux, temps, person-» nages, faits, monumens des arts, événemens, circon-» stances, écrivains, tout y est rappelé: ce n'est pas tout; n dans cette galerie d'auteurs de tous les siècles qui passent » comme en revue, on a eu soin de faire remarquer les » genres de mérite et les défauts qui caractérisent chaque » siècle, chaque époque. Toute cette masse est, pour ainsi » dire, animée par un esprit qui la vivisie, et qui porte, » dans toutes ses parties, l'ordre, la critique, l'ensemble, » le sentiment du grand et du beau, le respect religieux » des devoirs de l'historien, une noblesse de style et une » éloquence dignes des pensées et des sentimens. Puisse, » ajoute-t-il, l'estimable et savant écrivain conserver en-» core pour la nouvelle édition qu'il prépare, de ses Re-» cherches sur les Mystères du Paganisme, l'application » à l'étude, la vigueur de l'esprit et du corps, le repos et » tous les avantages extérieurs dont il a fait un si bon » usage en les consacrant à cette Histoire d'Alexandre!»

L'Ézour-Védam, ou Ancien Commentaire du Védam, contenant l'exposition des opinions religieuses et philosophiques des Indiens. Yverdon, 1778, 2 vol. in-12.

M. de Sainte-Croix, en publiant l'Ézour-Védam, et en mettant à la tête des observations préliminaires, s'étoit proposé de montrer combien est douteuse l'antiquité si vantée des dogmes religieux et des livres sacrés des Indiens. Dans le temps que l'Ézour-Védam parut, l'authenticité de ce livre fut contestée et défendue. Elle a encore été attaquée à une époque plus récente, par le père Paulin de Saint-Barthelemy. M. de Sainte-Croix avoit renoncé à tout projet de donner une seconde édition de l'Ézour-Védam, et de profiter, pour enrichir ses observations, des travaux des savans anglois; il se proposoit néanmoins de répondre à la critique trop peu modérée du Missionnaire, mais il n'a point exécuté ce dessein.

De l'état et du sort des Colonies des anciens Peuples. Philadelphie, 1779, 1 vol. in-8.

L'auteur, toujours sévère quand il s'agissoit de ses propres ouvrages, jugeoit celui-ci peu favorablement: « Ce» pendant, écrivoit-il lui-même, on y remarque quel» ques observations dignes d'attention; telle est surtout
» celle que j'ai faite sur le prétendu article du traité con» clu entre Gélon et les Carthaginois, concernant les sa» crifices humains, et dont Montesquieu a fait honneur
» au maître de Syracuse; telles sont aussi plusieurs ré» flexions dont la révolution françoise n'a que trop prouvé

#### SUR M. DE SAINTE-CROIX. \ lvij

» la vérité ». Pour nous, nous croyons devoir souscrire au jugement du savant Wyttenbach, qui voit, dans ce traité, non une compilation informe ou une connoissance superficielle des choses, mais une science profonde et exercée de l'histoire ancienne, et un talent heureux à en faire une sage application; et nous dirons avec M. Boissy d'Anglas, qui a si bien apprécié le mérite de M. de Sainte-Croix: « Ici, son génie nous retrace le sort des colonies » des anciens peuples; il développe avec une grande mé» thode les vrais principes qui doivent régir ces institu» tions sociales, et en exposant avec clarté comment leurs
» fondateurs les y appliquèrent, il offre à-la-fois pour
» l'avenir et de mémorables exemples et de judicieuses le» çons ».

Observations sur le Traité de paix conclu en 1763, entre la France et l'Angleterre. Yverdon, 1782, 1 vol. in-12.

La France et l'Angleterre étoient sur le point de terminer la guerre, dont l'indépendance des États-Unis de l'Amérique avoit été la cause. M. de Sainte-Croix voulut éclairer la première de ces puissances sur ses véritables intérêts. Pour y réussir, il montra combien étoient humiliantes et oppressives les conditions auxquelles on l'avoit obligé de souscrire en 1763, et combien on trouvoit de fautes graves et d'une dangereuse conséquence dans la rédaction des principaux articles du traité conclu en cette année.

Un extrait de ces observations a été donné de nouveau dans la seconde édition de l'Histoire des progrès de la puissance navale de l'Angleterre, dont nous parlerons plus bas.

Mémoires pour servir à l'Histoire de la Religion secrète des anciens peuples, ou Recherches historiques sur les Mystères du Paganisme. Paris, 1784, 1 vol. in-8.

Ce traité est dû, comme l'Examen critique des historiens d'Alexandre, à un concours proposé par l'Académie des Belles-Lettres. M. de Sainte-Croix, qui s'étoit occupé depuis long-temps de recherches sur les Mystères du Paganisme, ne pouvoit trouver une occasion plus favorable de faire usage des matériaux qu'il avoit rassemblés sur une question également obscure et curieuse, que le sujet proposé pour le prix de la Saint-Martin 1777, et qui consistoit à faire connoître les noms et les attributs de Cérès et de Proserpine, l'origine et la raison de ces attributs, enfin, le culte de ces divinités. M. de Sainte-Croix, préparé par la direction de ses études à traiter ce point d'antiquité, entroit avec un grand avantage dans la lice, et l'Académie, en couronnant un travail aussi profond et aussi sage que celui de son savant associé, dut s'applaudir du sujet de prix qu'elle avoit choisi. Le Mémoire couronné, augmenté de nouveaux développemens, produisit l'ouvrage dont il s'agit, qui parut en 1784. Jetons un voile sur les désagrémens qu'attira à l'auteur de ces Recherches. sa trop grande confiance dans un savant plus érudit que judicieux, qui s'étoit chargé de l'édition de cet ouvrage, et oublions des torts que M. de Sainte-Croix avoit luimême oubliés. Ce Traité fut traduit en allemand en 1790, et le traducteur supprima toutes les additions que l'auteur avoit désavouées. « Ainsi, disoit M. de Sainte-Croix, mon » ouvrage existe plutôt en allemand qu'en françois. Depuis » sa publication en 1784, ajqutoit-il, j'avois fait de nou-» velles recherches et rassemblé beaucoup de notes, pour » en donner une édition plus ample et plus correcte; mais

» tous ces matériaux ont été brûlés ou jetés au vent par les » soldats de Jourdan, qui s'emparèrent de ma maison pa» ternelle, et m'en chassèrent en 1791. Je travaille, autant 
» que ma position et ma santé me le permettent, à réparer 
» cette perte, afin de mettre au plus tôt sous presse cette 
» nouvelle édition. M. de V.... a tellement altéré et coupé 
» la précédente, qu'il est bien difficile de saisir les résul» tats et les conséquences favorables aux bons principes, 
» que doivent naturellement produire mes recherches. Cet 
» éditeur ne s'en est pas même douté, et n'a vraisembla» blement pris mon travail que pour un vain étalage d'é» rudition.... »

Pour satisfaire aux vœux de tous les hommes qui s'intéressent aux progrès des lettres et à la mémoire de M. de Sainte-Croix, nous annonçons qu'un exemplaire de la première édition de cet ouvrage, chargé de corrections, de ratures et d'additions, se trouve parmi les manuscrits qu'a laissés ce savant, et que l'homme de lettres, son confrère et son ami, auquel il a légué tous ses travaux manuscrits, se fera un devoir de répondre à cette confiance honorable, en faisant jouir le public, le plus tôt possible, de cette seconde édition.

Histoire des Progrès de la Puissance navale de l'Angleterre. Yverdon, 1782; deuxième édition, Paris, 1786; 2 vol. in-12.

M. de Sainte-Croix n'avoit d'abord eu intention que d'examiner l'acte de navigation, et les conséquences qu'il a eues pour l'augmentation de la puissance navale de l'Angleterre. Cet examen l'ayant obligé à considérer l'état de la marine angloise avant et après cet acte, contre lequel les publicistes déclamoient sans en avoir pesé, avec une juste impartialité, les motifs et les conséquences,

il conçut et exécuta rapidement l'idée d'écrire l'Histoire des progrès de la puissance navale de l'Angleterre.

La première édition de cet ouvrage, quoique faite avec précipitation, eut beaucoup de succès, et il s'en fit même plusieurs contresaçons. L'auteur, qui se reprochoit d'avoir, par complaisance pour l'éditeur, livré son travail à l'impression avant de s'être procuré tous les matériaux dont il auroit eu besoin pour le compléter, et qui d'ailleurs, comme il le dit lui-même, se reconnoissoit à peine dans son ouvrage, défiguré par une multitude de fautes d'impression, céda facilement au désir d'en donner une nouvelle édition plus complète, et travaillée avec plus de soin, et la publia effectivement en 1786. On sera bien aise d'apprendre de lui-même tout ce qu'il fit pour améliorer son premier travail, qu'il ne regardoit que comme un essai, et ce qu'il pensoit de la seconde édition.

« Étant venu à Paris, dit-il, je demandai au maréchal » de Castries, alors ministre de la marine, l'entrée au » dépôt de ce ministère. Ma demande me fut accordée » avec beaucoup de grâce et de facilité. Quoique je n'usasse » pas de cette permission autant que je l'aurois dû, cepen-» dant je tirai de ce dépôt plusieurs écrits importans, » entre autres, des lettres du maréchal de Tourville, que » je sis imprimer parmi les pièces justificatives de ma » nouvelle édition; elles n'en sont pas le moindre ornen ment. L'ouvrage fut corrigé, fort augmenté, et presque » entièrement refait; je soignai beaucoup le style, et je » m'efforçai de lui donner une rapidité et une concision » qui frappèrent même les connoisseurs. Je n'oubliai rien » pour faire passer dans notre langue, sans affectation de néologisme, bien des termes nécessaires à la description » des évolutions navales, et qui jusque-là n'avoient été » d'usage que dans les journaux des marins. Je sis de

» grands efforts pour être non-seulement clair, mais » même intelligible aux personnes les moins instruites » des choses relatives à la marine; mais ce qui me coûta » le plus, ce fut de concilier les récits toujours opposés » des Puissances belligérantes. M. Mallet-du-Pan me re-» procha dans le Mercure, d'avoir présenté toutes les » actions sous un jour trop favorable aux François, et » manqué d'impartialité envers les Anglois. Ce reproche » n'est pas absolument dénué de quelque fondement; mais » si j'ai cru devoir ménager mes concitoyens, afin d'em-» pêcher qu'ils ne tirassent des faits que je rapportois des » résultats décourageans, du moins me suis-je exprimé » de manière à manifester la vérité aux personnes clair-» voyantes. Du reste, la critique de M. Mallet-du-Pan » porte à faux sur plus d'un objet. Après avoir écrit une » réponse à cette critique, je la supprimai comme inutile, » craignant d'ailleurs qu'elle ne fit quelque peine à cet » homme estimable. On n'a point assez fait attention à la » hardiesse courageuse avec laquelle je parlai de divers n événemens encore récens, et dont on n'avoit rendu » compte jusque-là qu'en termes de gazetier. Des obser-» vations sur l'acte de navigation terminent le premier » volume; le second est terminé par des observations sur » le traité de paix de 1763. Ces dernières sont extraites » de l'écrit sur le même sujet, que j'avois publié précéno demment; j'y ai fait des changemens et des additions. n Les unes et les autres ne sont pas à mépriser, j'ose me » le persuader. Ayant eu beaucoup de goût pour la marine » dès mon enfance, peut-être me suis-je fait illusion sur » cet ouvrage; il me sembloit, en y travaillant, recon-» noître veteris vestigia flammæ. Cette édition n'eut pour-» tant aucun succès.... Sont-ce quelques erreurs que ren-» serme l'ouvrage, celle, par exemple, de faire assister

» le fameux André Doria à la bataille de Lépante, tandis » qu'il étoit mort, et que ce fut son neveu qui s'y trouva; » ou celles qui me sont échappées relativement à Jean » Sans-Terre, ou à MM. de Kersaint, que je suppose » noyés avec leur père, quoiqu'ils fussent encore pleins » de vie, etc.; sont-ce, dis-je, de pareilles négligences » qui ont rendu le public indifférent pour ce livre? Non, » sans doute; le public passe bien d'autres bévues, sans » en savoir mauvais gré aux auteurs. Voici donc la véri-» table cause de cet oubli ou de ce dédain de sa part. Des » libraires avides, frappés du titre de mon ouvrage lorsqu'il » parut la première fois, en firent plusieurs contrefaçons » dont ils tirèrent un grand nombre d'exemplaires. Les » boutiques en regorgèrent, et le public, le jugeant sévè-» rement, ne put se persuader que la seconde édition fût » un ouvrage plus digne de son attention, que ce qui » passoit pour être la première édition. D'ailleurs, la paix » étoit faite avec l'Angleterre depuis trois ans, et l'on ne » s'occupoit plus de marine, ni d'actions navales. C'est » bien le cas de dire avec Martial : Habent sua fata p libelli p.

Nous n'avons pu résister au plaisir de copier ce morceau en entier. Il respire toute la simplicité, la franchise, la candeur de M. de Sainte-Croix. On croit entendre ce savant ouvrir son cœur à un ami, et parler de lui-même, comme il eût parlé d'un étranger, dans une conversation libre et confidentielle.

Des Anciens Gouvernemens fédératifs et de la Législation de Crète. Paris, an VII (1798), I vol. in-8.

Cet ouvrage est formé de la réunion de deux Mémoires que M. de Sainte-Croix avoit lus à l'Académie des Belles-Lettres, peu de temps avant la suppression de cette compagnie. Le premier et le plus important des deux, a pour objet de prouver que la Grèce n'eut jamais de constitution fédérative avant la ligue des Achéens; le second fait connoître l'origine des Crétois, leur législation et le rapport des institutions de Sparte avec celles de Crète : l'un et l'autre sont accompagnés de divers éclaircissemens, où l'auteur traite plusieurs points de critique et d'histoire avec son érudition et sa sagesse ordinaire. Lorsque ce beau travail parut, la France respiroit à peine, et la fureur des partis étoit mal éteinte. Les sciences et les lettres n'osoient point encore se promettre un avenir plus heureux. « Pour-» quoi donc, se demandoit à lui-même M. de Sainte-Croix. » me hasardé-je à publier un nouvel ouvrage? C'est, ré-» pondoit-il, qu'au milieu des plus sinistres présages, on » tient encore à l'objet de ses affections journalières, et que » l'espérance ne délaisse pas l'homme même qui cherche à » lui fermer son cœur; d'ailleurs, ajoutoit-il, je ne puis, » sans ingratitude, déserter la carrière des lettres, aux-» quelles je dois une consolation salutaire dans ces jours » d'amertume et de douleur ».

Quelques personnes crurent apercevoir dans l'ouvrage de M. de Sainte-Croix des intentions contraires au gouvernement, ou du moins à ce que l'on honoroit alors de ce nom. « Cela est faux, écrivoit ce savant; j'ai laissé parler » les faits, et ce n'est pas ma faute s'ils ne s'accordent pas » avec les idées de certaines personnes. Les réflexions dont » ces faits sont accompagnées, viennent du sujet, ne tien» nent à aucun système, et n'ont pas été écrites pour favo» riser un parti. Quelques personnes même m'ont reproché » d'avoir montré du penchant pour les républiques. Voilà » ce qui arrive quand on publie des ouvrages dans des » temps de troubles et de factions, où l'impartialité est un » phénomène si rare que l'on refuse d'y croire ».

## lxiv NOTICE SUR M. DE SAINTE-CROIX.

Les lecteurs éclairés n'hésiteront pas à mettre cet ouvrage de M. de Sainte-Croix, au nombre de ceux qui réunissent, à l'érudition et à la critique, des vues sages et profondes, et qui placent l'auteur parmi les publicistes les plus estimables. Quand on se reporte à l'époque où ce volume parut, on ne peut s'empêcher de savoir gré à M. de Sainte-Croix du courage avec lequel il présenta la vérité, et rappela les hommes de lettres à la noblesse et à la sainteté de leur ministère.

Nous passons sous silence plusieurs autres ouvrages composés par M. de Sainte-Croix, tels que les Éloges de M. l'abbé Poule, du cardinal de Bernis, de D. Clément, de M. l'abbé Barthélemy, des Mémoires sur une nouvelle édition des Petits Géographes grecs, sur le Cours de l'Araxe et du Cyrus; des Pensées sur la Providence; plusieurs tables importantes dans le Voyage du Jeune Anarcharsis, etc. etc., parce que nous ne pourrions en donner ici le détail, sans dépasser les bornes que nous nous sommes imposées. Nous finirons donc, en disant que peu d'hommes de lettres ont égalé M. de Sainte-Croix, pour la pureté des vues, l'activité la plus infatigable, l'étendue des connoissances, l'art de les employer utilement; mais qu'aucun ne l'a surpassé pour les qualités qui font le citoyen estimable, le chrétien fidèle, le vrai philosophe, l'ami tendre et sincère. Il laisse de longs regrets et un souvenir éternel....

# TABLE DES DIVISIONS.

## TOME PREMIER.

| Aventissement de l'Éditeur Page vij                              |
|------------------------------------------------------------------|
| Préface de l'Auteurxx                                            |
| Notice historique sur M. de Sainte-Croix, par                    |
| M. Dacierxxv                                                     |
| Notice sur M. de Sainte-Croix, insérée dans le Cata-             |
| logue des Livres de sa Bibliothèque xlviij                       |
| PREMIÈRE SECTION.                                                |
| De l'ancienne Doctrine religieuse des Égyptiens et               |
| des habitans de la Grèce                                         |
| ART. I <sup>er</sup> . De la Doctrine religieuse des Égyptiens 4 |
| ART. II. De la Religion primitive des Grecs 13                   |
| DEUXIÈME SECTION.                                                |
| Des Mystères cabiriques, ou premiers Mystères des                |
| Grecs                                                            |
| ART. Ier. Des Mystères de Samothrace, ou des Cabires. 38         |
| ART. II. Des Dactyles                                            |
| ART. III. Des Curètes                                            |
| ARR IV. Des Corybantes 79                                        |
| ART. V. Des Telchines                                            |
| TROISIÈME SECTION.                                               |
| Des Mystères éleusiniens                                         |
| ART. I. De l'origine des Mystères d'Éleusis ibid.                |
| ART. II. D'Éleusis et de son Temple 122                          |
| ART. III. De l'Histoire de Cérès, et de ses attributs 143        |
| ART. IV. De Proserpine et d'Hécate 167                           |
| ART. V. Du jeune Iacchus et de Triptolème 198                    |
|                                                                  |

#### TABLE

# QUATRIÈME SECTION.

| De l'Administration civile et religieuse des Mystères d'Éleusis | 213   |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| ART. Ier. Des Magistrats et des Prêtres préposés à l'in-        |       |
| tendance des Mystères d'Éleusis                                 | ibid. |
| ART. II. Des Ministres inférieurs, et des Prêtresses            | 237   |
| ART. III. Des Lois écrites concernant les Mystères              |       |
| d'Éleusis                                                       | 249   |
| ART. IV. Des Rites qui s'observoient dans les Mys-              |       |
| tères d'Eleusis, et des Lois traditionnelles relatives          |       |
| à ces Mystères                                                  | 268   |
| CINQUIÈME SECTION.                                              |       |
| Des deux Initiations aux Mystères d'Éleusis                     | 289   |
| Art. Ier. Du temps de la Célébration des Mystères               |       |
| d'Éleusis                                                       | 292   |
| ART. II. De la première Initiation, ou des petits Mys-          |       |
| tères                                                           |       |
| ART. III. Des Éleusinies, ou Fête des grands Mystères.          |       |
| ART. IV. De l'Époptée, ou dernière Initiation                   | •     |
| ART. V. De la Doctrine enseignée dans les Mystères.             | 396   |
| Notes additionnelles de l'Éditeur pour cette première           |       |
| Partie                                                          | 400   |
| SECONDE PARTIE.                                                 |       |
| SIXIÈME SECTION.                                                |       |
| Des Fêtes mystérieuses de Cérès et de Proserpine,               |       |
| chez les différens peuples de la Grèce et de l'Ita-             |       |
| lie Page                                                        | 1     |
| ART. Ier. Des Thesmophories                                     | 3     |
| ART. II. Des autres Fêtes mystérieuses de Cérès et de           |       |
| Proserpine                                                      | 20    |

| SEPTIÈME SECTION.                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Des Mystères de Bacchus                                                                                                                              | bid.         |
| ART.III. Des Dionysies, ou Fêtes mystérieuses de Bacchus.                                                                                            | <i>7</i> 7 1 |
| ART. IV. Des Fêtes Sabaziennes                                                                                                                       | •            |
| HUITIÈME SECTION.                                                                                                                                    |              |
| Des derniers Mystères du Paganisme                                                                                                                   |              |
| de Mithra                                                                                                                                            |              |
| ART. III. Des Isiaques.  ART. IV. Des Mystères de Cotytto, et de ceux de la Bonne Déesse.                                                            | 176          |
| ART. V. De la Décadence totale des Mystères Éclaircissemens relatifs à quelques endroits des Recherches historiques et critiques sur les Mystères du |              |
| Paganisme                                                                                                                                            |              |
| Des Attributs symboliques et allégoriques de Cérès<br>Réflexions sur la Necyomantie d'Homère<br>Note additionnelle de l'Éditeur pour cette deuxième  |              |
| Partie                                                                                                                                               | •            |
|                                                                                                                                                      |              |

DES DIVISIONS.

lxvij

PIN DE LA TABLE.

### - DISTANCE

## DES DIFFÉRENS OBJETS DU PLAN D'ÉLEUSIS,

### A LA MÉRIDIENNE ET A LA PERPENDICULAIRE.

La déclinaison de la boussole étant de 13° 15' vers l'ouest, on élevé la méridienne sur le point q: une des extrémités de la base et cette méridienne faisoit, avec le point r, autre extrémité de l'base, un angle de 106° 42'.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DISTANCES                                                                                                                |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMS DES OBJETS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A LA<br>Méridienne.                                                                                                      | A LA PREPENDICULAIRE.                                                                               |
| a Angle d'aquéduc.  b Massif angle d'aquéduc.  c Dernière pile d'aquéduc.  d Arbre au bas duquel est un mouton de marbre.  e Ancienne tour en pierre.  f Chapelle grecque.  g Chapelle grecque bâtie sur le roc.  h Roc sur le penchant de la colline.  i Maison du commandant turc.  k Chapelle grecque.  l Ruines.  m Antres ruines.  n Ruines.  p Ruines.  p Ruines.  g Ruines, extrémité est de la base, 1,542 pieds.  r Autre, extrémité ouest de la base, 1,542 pieds.  s Ruines d'une ancienne jetée.  k Ruines du monument cyamite.  k Ruines massif.  x Débris de colonnes et chapitaux doriques, ioniques et corinthiens, et buste de Cérès, dont la hauteur, depuis le dessous des mamelles au dessus de la tête, est de 3 pieds 3 pouces; la hauteur de la corbeille qu'elle a sur la tête, est de 1 pied 9 ponces 6 lignes.  Ces débris paroissent avoir été déposés en cet endroit, pour ensuite être transportés.  On trouve aussi, dans quelques-unes des maisons, des fragmens de frise fort riche, et un morceau d'architrave dorique de 5 pieds de haut. | 1,113 O 1,277 O 3,703 O 3,319 O 1,659 O 2,131 O 1,474 O 1,652 O 2,724 O 1,274 O 1,539 O 2,511 O 1,477 O 2,099 O 10,210 E | 2,863 N 2,225 N 3,240 N 1,821 N 1,826 N 1,356 N 1,067 N 1,142 N 898 N 714 N 545 N 399 N 377 N 262 N |

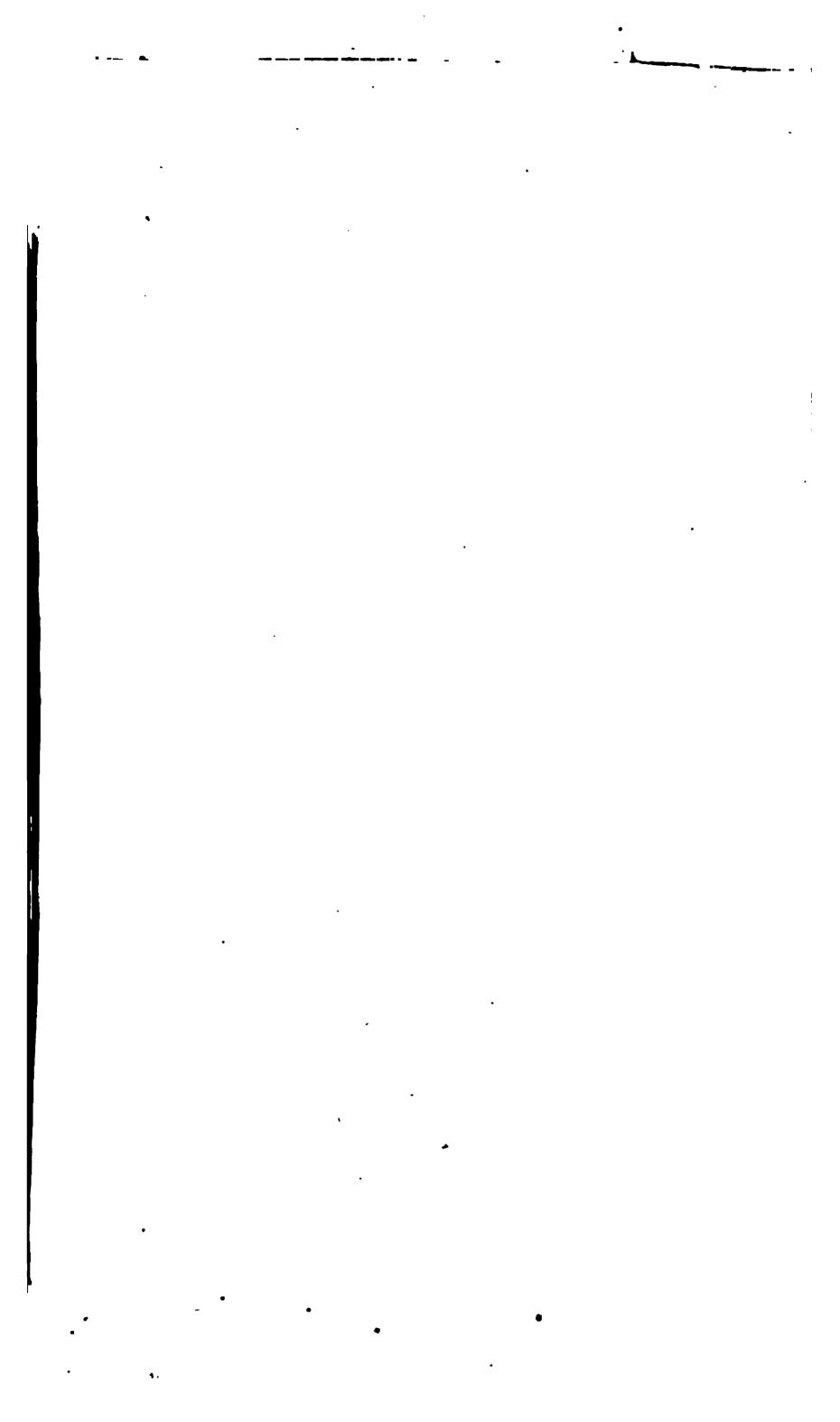

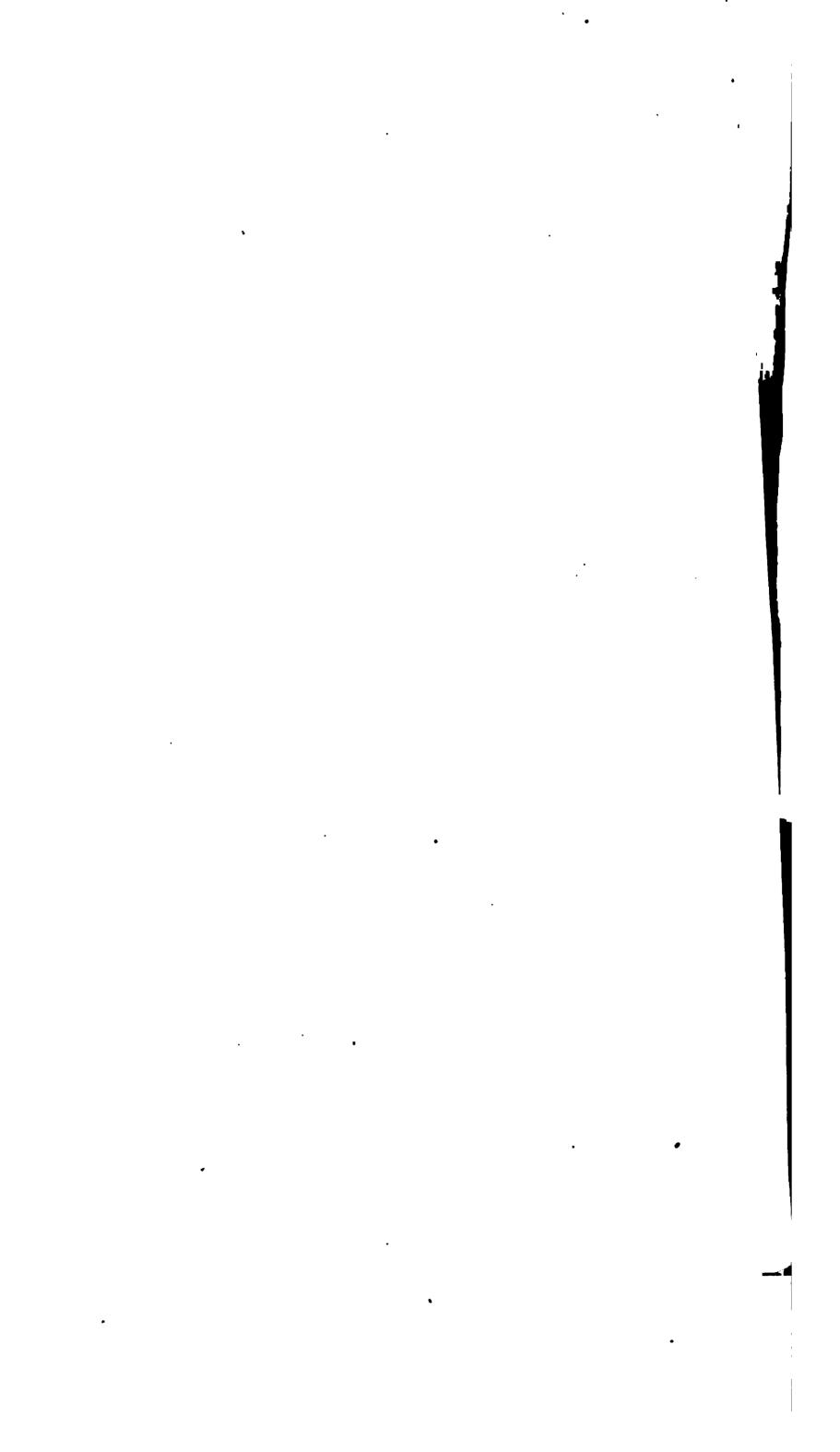



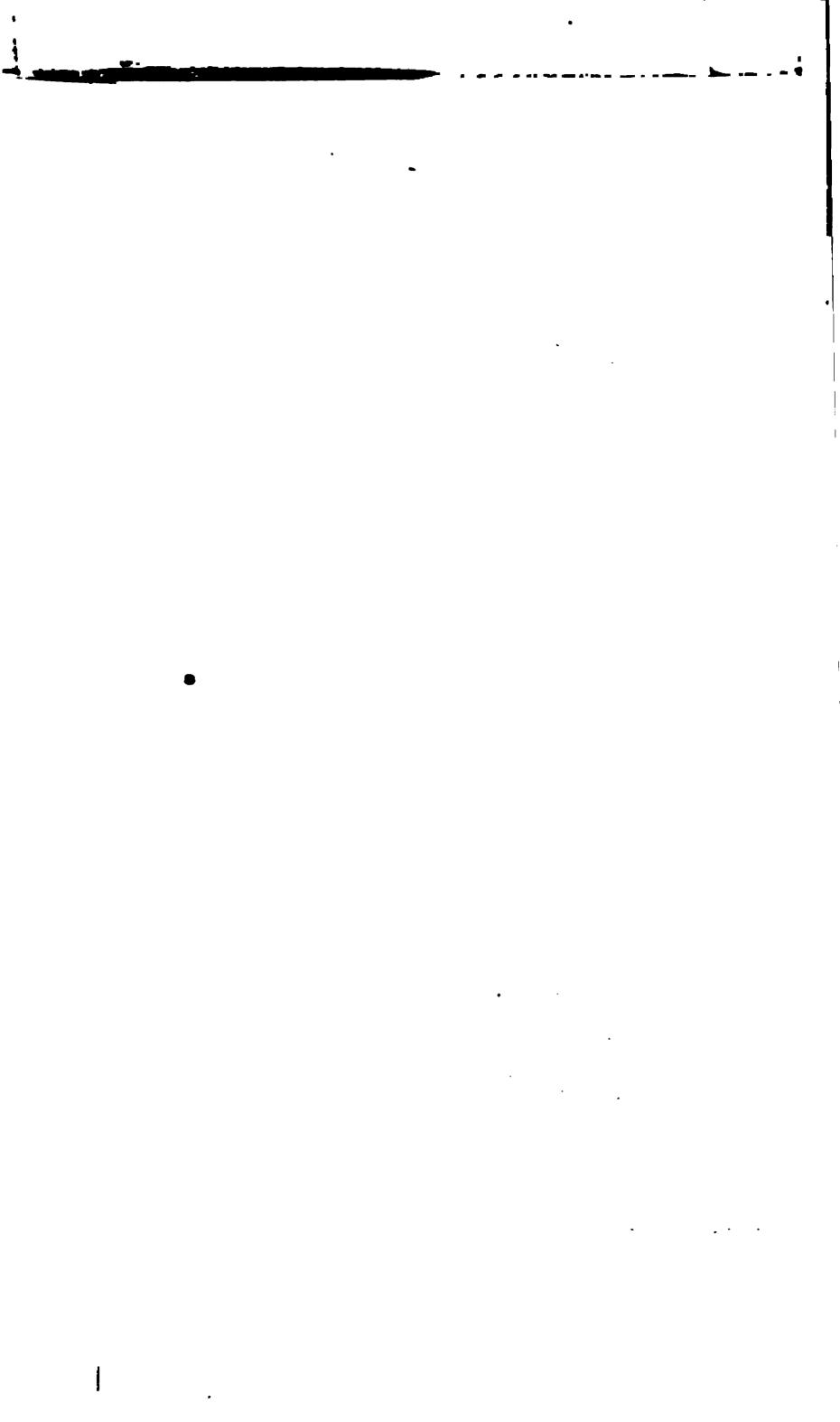

# RECHERCHES

HISTORIQUES ET CRITIQUES

SUR

# LES MYSTÈRES DU PAGANISME.

## PREMIÈRE SECTION.

De l'ancienne Doctrine religieuse des Égyptiens et des habitans de la Grèce.

## OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Prompt à oublier le passé, inquiet sur le présent, et tourmenté par l'avenir, l'homme veut toujours s'élancer hors de sa sphère, et savoir ce qu'il doit ignorer. Ce désir insensé tient également à sa foiblesse et à son orgueil; et quoiqu'il ne puisse jamais le satisfaire, il ne s'en flatte pas moins d'atteindre son but, et de lever le voile qui couvre les choses dont heureusement la connoissance lui est interdite. Sans cesse le jouet de ses propres illusions, il croit que tout lui sera révélé, parce qu'il aime à chercher la vérité dans les ténèbres, la méconnoissant pour l'ordinaire lorsqu'elle se manifeste clairement à ses yeux éblouis ou obs-

curcis. Voilà, ce me semble, la cause du goût universel que les nations anciennes et modernes ont eu pour les pratiques mystérieuses. Rien n'a concouru plus que ce goût à civiliser les peuples de la Grèce, et à entretenir parmi eux les sentimens religieux, sans lesquels aucune société ne peut subsister : la raison en est que ces pratiques mystérieuses, agissant sur l'imagination, meuvent avec force les ressorts du cœur humain.

Les Grecs appelèrent mystères en général, tout ce qui étoit caché ou qui n'étoit révélé qu'aux seuls adeptes; orgies, ce qui concernoit les cérémonies des initiations; et télètes, la fin qu'on s'y proposoit (1). Ces trois mots néanmoins sont pris assez fréquemment les uns pour les autres, et dans une seule et même signification. L'usage du troisième devint plus commun dans les derniers temps du paganisme; le second désigna alors particulièrement le culte de Bacchus. On ne rencontre aucun de ces termes dans les poésies d'Homère. N'auroient-ils donc pas été usités avant la publication de ses ouvrages? et à quelle époque ont-ils commencé à l'être? Je ne crois pas qu'on puisse répondre d'une manière péremptoire, ou même tant soit peu satisfaisante, à ces questions, dont cependant la solution seroit utile, pour nous faire connoître quelle a été la marche

<sup>(1)</sup> Voyez les Éclaircissemens à la fin de l'ouvrage.

des idées dans l'institution des mystères, et dans les variations que ces cérémonies ont éprouvées; peut-être même nous serviroit-elle à découvrir le temps où sont arrivés les principaux changemens dans le culte mystérieux. Les hommes ne créent des mots qu'en inventant des choses, et leur langue est le premier titre de leur histoire.

Je ne propose toutefois de pareilles questions que pour donner un exemple des difficultés qui s'offrent à moi dans une carrière pénible et épineuse. L'entrée surtout en est couverte d'épaisses ténèbres, puisqu'il faut nécessairement remonter aux plus anciennes traditions de l'Égypte et de la Grèce; les unes servent comme d'anneaux pour lier les autres, et former la chaîne qui les attache toutes à une croyance primitive dont on ne sauroit méconnoître la réalité au milieu des égaremens de l'espèce humaine. Quelque longue et profonde qu'ait été la nuit de l'erreur, on aperçoit encore les traces de la lumière qui l'a précédée.

#### ARTICLE PREMIER.

## De la Doctrine religieuse des Égyptiens.

L'égypte, la mère de toutes les superstitions, comme la source de toutes nos connoissances, fournit un exemple frappant de l'altération successive du théisme. D'abord on y adora un être invisible, immortel, mais agissant et présent partout, auquel on donna le nom de Cneph (1), le Chang-ti ou maître du ciel des anciens Chinois; ensuite la terre ou la nature, sous le nom d'Isis, ornée des mêmes attributs qu'a chez ce dernier peuple Tai-ki, le ciel matériel, reçut les hommages des Égyptiens. Si nous pouvions ajouter foi à un monument rapporté par un philosophe platonicien du premier siècle de l'ère vulgaire, Osiris seul auroit d'abord représenté l'Être suprême (2). Quoique l'idée de ce premier être se soit conservée long-temps (3), elle fut de bonne heure mêlée de polythéisme. Les Égyptiens imaginèrent d'abord huit dieux, ensuite douze, qui, selon Hérodote, engendrèrent suc-

<sup>(1)</sup> Vid. Jablonski, Panth. Ægypt., lib. 1, cap. 4, p. 81.

<sup>(2)</sup> Theon Smyrn. Mathem., cap. 47.

<sup>(3)</sup> Gen., cap. 41, v. 38; Ex., cap. 8, v. 19, 28, et cap. 9, v. 27.

cessivement tous les autres, ceux de la troisième classe (1).

Toutes ces divinités naquirent des fables allégoriques sous lesquelles les prêtres vouloient cacher leurs sciences et leur doctrine aux yeux du peuple. Jamais on ne chercha à l'éclairer (2). Si dans quelques fêtes, comme celles qui duroient quatre jours dans le mois d'athyr, et qui étoient relatives aux crues et aux décroissemens périodiques du Nil, le peuple pouvoit deviner le motif de leur institution, on se gardoit bien cependant de le lui apprendre d'une manière positive et explicite; moins encore lui expliquoit-on l'objet de la principale cérémonie. Elle consistoit à pétrir de la terre végétale avec de l'eau et des aromates, pour en faire une figure en forme de croissant; ce qui signifioit que les dieux ne sont autre chose que la substance de la terre et de l'eau (3). D'autres fêtes étoient tristes, et avoient rapport aux travaux de l'agriculture, ou à l'ancien état d'où les hommes avoient été retirés par la civilisation. On se préparoit à ces dernières par le jeûne; et pendant le sacrifice, les assistans se flagelloient ou se frappoient eux-mêmes (4). Si,

<sup>(1)</sup> Herod., lib. 11, cap. 114.

<sup>(2)</sup> S. Epiph. Ancorat., t. II. Oper. ed. Petav., p. 106.

<sup>(3)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 39.

<sup>(4)</sup> Herod., lib. 11, cap. 40.

à cette occasion, les prêtres parloient de la fable d'Horus mis en pièces par Typhon, et de la décapitation d'Isis, c'étoit toujours d'une manière énigmatique; ils en faisoient au peuple un mystère impénétrable. Ce mystère, découvert aux seuls adeptes, leur rappeloit les désordres du monde moral, et les calamités que les hommes avoient essuyées avant de quitter la vie sauvage (1).

Le vaste sépulcre d'un dieu qu'il n'étoit pas permis de nommer (2) fixoit l'attention de ces mêmes adeptes. Il se trouvoit placé près d'un lac, théâtre des principales cérémonies nocturnes (3) et mystérieuses. Elles étoient relatives à la mort d'Osiris et à son voyage aux enfers (4). Sans doute elles avoient de grands rapports avec ce qui se pratiquoit lorsqu'il s'agissoit de prononcer un jugement sur les actions des morts dont les cadavres devoient être ensuite transportés au-delà d'un lac; et ces cérémonies funèbres, communes à tous les Égyptiens, n'étoient, selon toute apparence, qu'une imitation de ce qui avoit lieu dans la représentation des aventures d'Osiris, et sur le lac voisin de Saïs, dont parle Hérodote.

<sup>(1)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 20.

<sup>(2)</sup> Herod., lib. 11, cap. 132.

<sup>(3)</sup> Herod., lib. 11, cap. 171.

<sup>(4)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 19.

Là paroissoient, comme on peut l'induire d'un passsage de Diodore de Sicile, et Hermès, chargé de la conduite du corps d'Osiris, dont Apis est le symbole, et Anubis, le même que le Cerbère des Grecs, auquel le corps étoit remis par Hermès, et le nautonnier Charon qui passe les âmes dans sa barque, et d'autres personnages allégoriques qui y jouoient chacun leur rôle (1). Une représentation de l'Enfer et de l'Élysée faisoit essentiellement partie de la fête. Peut-on deuter que de pareilles cérémonies n'eussent été instituées pour graver profondément dans les esprits le dogme des peines et des récompenses à venir? Les prêtres d'Égypte, loin de nier ce dogme, assuroient que les mystagogues grecs avoient emprunté d'eux cette doctrine salutaire, base de toute morale.

Ceux qui avoient pénétré tout le sens de ces représentations allégoriques, ou les adeptes de la première classe, étoient appelés les initiés aux mystères du ciel et de l'enfer. On les obligeoit d'être circoncis comme les prêtres; sans cela, ils n'auroient pu être admis à la connoissance des caractères symboliques ou hiéroglyphiques qui servoient à cacher au vulgaire la doctrine sacerdotale (2). Elle consistoit dans ce qu'on appeloit

<sup>(1)</sup> Diod. Sic., lib. 1, cap. 92, 93, 96.

<sup>(2)</sup> Litteras quoque sacerdotales veterum Ægyptiorum,

les discours sacrés. Une figure d'homme, à tête d'épervier, y signifioit l'intelligence démiurgique, Osiris, duquel Cneph ou Phtha, la suprême intelligence, s'étoit servi pour l'arrangement de l'univers matériel ou sensible. Une femme coiffée d'une tête de bœuf ou de feuilles de lotos, avec un enfant sur ses genoux, étoit Isis nourrissant son fils Horus, c'est-à-dire, la matière première, le principe passif des générations, avec le monde, fruit de l'union des deux principes. Cette explication n'étoit pas la seule qu'on enseignoit aux adeptes; mais toutes avoient pour sujet la fable du massacre d'Osiris par Typhon, et les courses d'Isis, dont nous parlerons ailleurs. L'histoire de cette dernière divinité exerçoit sans cesse l'imagination des prêtres, qui parvenoient, à force d'allégories, à l'adapter à leurs différens systèmes, les uns astronomiques et physiques, d'autres purement spéculatifs, et relatifs aux points les plus importans de la métaphysique et de la morale.

quas hieroglyphicas appellant, nemo discebat, nisi circumcisus. Omnis hierophantes, omnis vates, omnis cœli (ut putant) infernique mystes et conscius apud eos esse non creditur, nisi fuerit circumcisus. Origen., Commin Epist. ad Rom., tom. IV Oper., p. 495 A.

Il aurait été nécessaire d'avoir sous les yeux le texte d'Origène; malheureusement en cet endroit nous n'avons plus que la version de Rufin.

Plutarque a tâché de recueillir leurs idées dans son traité d'Isis et d'Osiris, dont la lecture réfléchie suffit pour détromper ceux qui seroient tentés de ramener les dogmes des Égyptiens à une unité de doctrine qu'ils ne connurent jamais. Ce ne fut même qu'après bien des variations qu'ils tombèrent dans l'hylosoïsme ou matérialisme. En aperçurent-ils jamais les funestes conséquences? J'ai peine à me le persuader. Le distinguoient-ils d'avec le pneumatisme ou spiritualisme, et savoient-ils en quoi celui-ci consistoit, lorsqu'ils avançoient que la partie la plus légère de la matière est l'air; celle de l'air, l'esprit; celle de l'esprit, la pensée ou l'intelligence; enfin celle de la pensée, Dieu'lui-même (1), multiforme et ousiarque, c'est-à-dire, chef de la substance matérielle divinisée (2)? La profonde ignorance où nous sommes de l'ancienne langue de l'Egypte ne nous permet pas de déterminer la véritable signification du mot bai (3), dont les prêtres de

<sup>(1)</sup> Merc. Trismeg. Pœmand., p. 28; Ibid. p. 3, 4, etc. Quoique cet ouvrage soit supposé, il s'y trouve pourtant des traces de la vraie doctrine des anciens Égyptiens.

<sup>(2)</sup> Hermes Trismegist. De natura Deor. Apulej. interpr., tom. II, 302 A, ed. Bipont.

<sup>(3)</sup> Horap., lib. 1, cap. 7.

<sup>[</sup>On peut voir ce qu'a dit, sur ce mot égyptien, le savant Jablonski, soit dans le Pantheon Ægyptiorum, Prolèg., p. cxxxvij, soit dans l'opuscule intitulé Collectio et expli-

cette contrée se servoient pour exprimer l'âme, qu'ils représentoient sous la figure d'un épervier.

Ces ministres n'étoient pas tous également instruits de la généralité des dogmes secrets. On faisoit un choix parmi eux : les plus dignes par leur naissance et leur éducation, les plus capables par leur intelligence et leur savoir, étoient les seuls dépositaires de toute la doctrine mystérieuse (1), dont la connoissance d'ailleurs ne leur étoit point communiquée qu'ils n'eussent préalablement subi de pénibles épreuves (2). De cet ordre étoient indubitablement ceux dont Pharaon employa le ministère pour contrefaire les miracles de Moïse (3). Partagés en plusieurs classes

catio vocum ægyptiacarum, publié par M. Te VVater, dans le tome I<sup>er</sup> du recueil qui a pour titre: P. E. Jablonskii Opuscula. Mais, après avoir lu les conjectures de Jablonski à ce sujet, on pourra encore dire, avec M. de Sainte-Croix, que nous ignorons la vraie signification de ce nom. Je serois assez porté à conjecturer que le mot bai significit en même temps l'âme, et une sorte d'épervier, et que c'étoit par cette raison que l'épervier étoit employé dans l'écriture hiéroglyphique pour exprimer l'idée de l'âme. M. Ign. De Rossi, dans ses Etymologice ægyptiacæ, a proposé une nouvelle explication du mot bai, qui me paroît peu satisfaisante. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Clem. Alex. Strom., lib. v, tom. II Oper., p. 670.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. 1, §. 88.

<sup>(3)</sup> Exod., cap. 7, v. 11. Συνεκάλεσε δε Φαραώ τους κρυφικεώς Λίγύκγου, suivant la version d'Aquila.

et attachés à différentes fonctions, ils ne participoient pas tous aux mêmes mystères. On peut croire, avec assez de vraisemblance, que les prêtres du dernier ordre n'en connoissoient, pour ainsi dire, que l'écorce. Leur rang dans les cérémonies, les figures et les instrumens qu'ils portoient, enfin leur costume, étoient peut-être les seules choses dont ils n'ignorassent pas la valeur allégorique (1).

Les prêtres qui accompagnèrent les Pasteurs hors de l'Égypte, étoient certainement de cette dérnière classe. Les membres de la première auroient-ils quitté le pays où ils jouissoient de beaucoup de pouvoir et de considération, pour suivre des fugitifs d'une origine étrangère? On ne peut raisonnablement l'imaginer. Quand Sésostris pénétra dans l'Asie mineure et la Thrace, il avoit sans doute avec lui les principaux membres de l'ordre sacerdotal. Croirions-nous qu'ils l'eussent abandonné pour s'établir dans ses nouvelles conquêtes? Non, ils y auroient trop perdu. D'ailleurs, le prosélytisme ne fut jamais la passion dominante des Égyptiens. Si leur religion se répandit dans le continent de l'Asie et dans celui de l'Europe, elle y fut moins connue d'abord par ses dogmes secrets que par ses légendes et ses

<sup>(1)</sup> Vid. Clem. Alex. Strom., lib. v1, tom. II Oper., p. 757 et 758.

rites. Partout les uns et les autres se trouvèrent bientôt altérés, et les monumens s'étant perdus, il n'en a rien passé à la postérité qui n'eût été fort corrompu par les Grecs, qui firent passer ces idées dans leur langue, et les naturalisèrent chez leurs compatriotes (1), et par les écrivains systématiques. Avant donc de s'occuper à découvrir quelque trace de l'égyptianisme dans le culté des anciens Grecs, par des recherches sur leurs cérémonies mystérieuses et sur les divinités qui en étoient l'objet, il est nécessaire d'examiner quelle fut leur croyance lorsqu'ils étoient encore sauvages, et par quelle révolution elle s'altéra lorsqu'ils commencèrent à se civiliser.

<sup>(1) ....</sup> At horum omnium nihil sincerum et incorruptum ad posteritatem pervenit, sed omnia utique per græcam interpretationem corrupta, modo a græcis interpretibus, modo ab Ægyptiis græce doctis. Vid. Cl. Heyne, de Diod. fide et auct. in Ægypt., in Comm. Gott., tom. V, p. 108.

#### ARTICLE II.

## De la Religion primitive des Grecs.

Dans l'enfance des sociétés, les hommes de tous les pays se ressemblent autant par leurs idées que par leurs mœurs. Aussi trouvons-nous que les Pélasges et les Scythes de l'ancien continent ont eu la même croyance que les sauvages du Nouveau-Monde. Parmi ceux-ci, les Iroquois appellent Garonhia, le ciel, ou le maître du ciel, auquel les Hurons donnent le nom de Soronhiata, ou ciel existant (1): les uns et les autres l'adorent comme le grand génie, le bon Manitou, le maître de la vie, c'est-à-dire, l'Être suprême. Dans le second âge du monde, suivant Hésiode, les hommes ne vouloient ni honorer les dieux, ni leur rendre aucun culte (2). Hérodote nous assure que les Pélasges ne donnoient aux dieux ni noms, ni surnoms, n'en ayant pas même entendu parler. Il croit qu'ils immoloient des victimes, mais qu'ils faisoient consister l'essence du sacrifice dans les prières dont il étoit accompagné (3). Telle étoit l'idée que des polythéistes pouvoient se former du théisme des premiers habitans de la Grèce,

<sup>(1)</sup> Lafiteau, Mœurs des Sauvages, tom. I, p. 192.

<sup>(2)</sup> Oper. et Dies, v. 135 et 136.

<sup>(3)</sup> Herod., lib. 11, cap. 52.

et la manière dont ils devoient l'exprimer. Au théisme devoit naturellement succéder l'oura-nisme, ou le culte du ciel matériel : on y joignit bientôt celui de la terre.

Les Scythes n'eurent pas d'abord d'autres principes sur l'unité de Dieu (1); mais ils les altérèrent en honorant, sous les noms de Tabiti et d'Apia, la Terre mère (2), et sous celui de Papæus, ou père, le Ciel, et non Jupiter, comme l'avance Hérodote (3). Cette dernière divinité étoit inconnue aux Scythes. S'ils l'adorèrent jamais, ce ne fut que beaucoup plus tard, lorsqu'ils eurent formé d'étroites liaisons avec les Grecs.

L'ancienne théogonie des Grecs nous représente le Ciel comme le plus ancien des dieux, avec la Terre, sa compagne (4). De leur union naquirent les habitans des cieux, c'est-à-dire que ceux-ci ne furent reconnus pour dieux que postérieurement au Ciel et à la Terre. Cronos ou Saturne, pris ordinairement pour le temps, et confondu quelquefois avec le Ciel (5), fut la pre-

<sup>(1)</sup> Voyez Pelloutier, Histoire des Celtes, livre 111, chap. 5.

<sup>(2)</sup> Plut., de Plac. Philos., lib. 1, cap. 6.

<sup>(3)</sup> Herod., lib. 1v, cap. 69.

<sup>(4)</sup> Hesiod., Theog., v. 45, 85, 132, 133, 155; Diod., lib. 111, §. 56 et 57; Apollod., lib. 1, cap. 1, §. 1, etc.

<sup>(5)</sup> Quare quod cœlum principium, ab satu est dictus Saturnus. Varr. de Ling. Lat., lib. 1v, §. 10, tom. I, p. 19,

mière de ces nouvelles divinités. Son culte avoit été porté dans la Grèce par les Phéniciens, qui l'adoroient sous les noms de Baal, de Moloch, etc., et lui sacrifioient des victimes humaines; usage auquel fait allusion la fable qui nous montre ce dieu dévorant ses propres enfans. Les abominables cérémonies d'un tel culte décrièrent bientôt les prêtres de Saturne. On les regarda comme des monstres, des géans cruels. On les appela Titans, de Titée, ou la Terre; car ils passoient pour fils de la Terre et du Ciel (1), parce qu'ils n'en avoient pas abandonné le culte en adoptant celui de Cronos; enfin on les appela les frères de ce dernier, à cause de leur grand attachement pour lui, attachement qui leur attira de sanglans démêlés avec les partisans de Jupiter.

La Crète fut le berceau de ce dernier dieu, c'est-à-dire que son culte y prit naissance, ou plutôt il y fut transporté de l'Égypte, dont cette île étoit peu éloignée; de là il passa dans le continent de la Grèce. Il ne s'y établit point sans opposition de la part des Pélasges ou de leurs prêtres, qui soutinrent une guerre de dix ans contre les novateurs. On supposa que Cronos ou

ed. Bip.; Macrob. Saturn., lib. 1, cap. 10. Saturne est un mot de la langue sabine, comme Varron le fait suffisamment entendre à la fin de la section que je viens de citer.

<sup>(1)</sup> Hesiod., Theog., v. 154; Æschyl., Prometh., v. 205.

· 16

Saturne avoit été détrôné et relégué dans le Tartare par Jupiter, parce que les partisans de ce dieu eurent l'avantage sur ceux de Cronos. Ils en profitèrent pour introduire dans la religion des Grecs une foule de divinités. Le nombre de leurs dieux augmenta encore à l'arrivée des colonies égyptiennes.

Les guerres de religion remontent donc à l'origine des sociétés, soit parce qu'elles ont toujours servi de prétexte à l'ambition, soit à cause du droit imprescriptible qu'on a de défendre sa croyance religieuse contre ceux qui veulent la subjuguer ou l'outrager. D'ailleurs, aucun changement en matière de religion ne s'est opéré tranquillement, que par l'évidence de la vérité et la persuasion, ou par la lâcheté d'âme et la corruption. Le premier moyen n'appartint jamais au polythéisme; le second étoit étranger à des hommes qui pouvoient manquer de principes, mais non de ce courage qui sait résister aux tyrans de l'opinion, les plus exécrables et les plus insensés de tous. Pour faire une pareille révolution, il falloit donc avoir recours aux armes; et la force finit par triompher, ou par s'asseoir, comme dit un poète, sur le trône même de Jupiter (1).

On trouve dans la Théogonie d'Hésiode la

<sup>(1) &#</sup>x27;H Bia de rirtgeres Ait. Moschion, ap. Stob., Eclog. phys., p. 145.

preuve de ces dissensions, que ce poète cache toujours sous le voile de l'allégorie, attribuant aux dieux mêmes ce qui n'appartenoit qu'à leurs prêtres ou à leurs partisans. Ceux du Ciel et de la Terre furent les Titans, et ceux de Jupiter, les Cyclopes. Les uns et les autres passoient pour les fils du Ciel et de la Terre, parce qu'ils avoient été les ministres de leur culte. Les derniers, étant les plus éclairés, non-seulement enseignèrent à leurs concitoyens l'usage des métaux, mais encore leur donnèrent quelques principes d'architecture. Ils en laissèrent des monumens (1) que n'a point détruits le temps (2) qui a obscurci leurs actions. Leur magnanimité, leur force et leur courage les rendoient, selon Hésiode, égaux aux dieux (3).

Ce poète nomme trois anciens Cyclopes, fils de Cronos (4). Ils entreprirent de changer le culte; et voulurent qu'on adressât des hommages à Jupiter. Les Titans ayant refusé de reconnoître ce dieu, il s'éleva une guerre entre eux. Les Cyclopes fournirent, pour ainsi dire, les armes avec les-

<sup>(1)</sup> Pausan., Corinth., cap. 25.

<sup>(2)</sup> Acad. des Inscript., tom. XXIII, p. 29.

<sup>(3)</sup> Theogon., v. 139-146.

<sup>(4)</sup> Ibid., v. 140. Les autres passèrent dans la suite pour les enfans de Neptune ou d'Amphitrite (Hom., Odyss., lib. 1, v. 70.), parce qu'ils avoient leur demeure sur les bords de la mer.

quelles furent vaincus les Titans: on supposa, par cette raison, que les Cyclopes avoient forgé la foudre pour Jupiter, et lui avoient appris le moyen de faire briller l'éclair et gronder le tonnerre (1). L'art de prédire l'avenir par le bruit de la foudre, art connu des anciens sous le nom de céraunoscopie (2), et auquel les Cyclopes s'adonnoient, peut encore avoir donné lieu à cette tradition. Ils ne prétendoient point ôter au Ciel sa prééminence, ni aux autres divinités leur rang, puisque l'on suppose qu'avant le combat, Jupiter offrit un sacrifice au Ciel, à la Terre et au Soleil (3), et que les Cyclopes eux-mêmes donnèrent le casque à Pluton, et le trident à Neptune (4). On en vint deux fois aux mains au pied du mont Vésuve, suivant Hésiode, qui a transporté en cet endroit le champ de bataille pour en rendre l'idée plus affreuse.

Quoique déjà vaincus, les Titans n'auroient pas essuyé une seconde défaite, sans la défection d'un

<sup>(1)</sup> Hesiod., Theog., v. 142; Eurip., Alcest., v. 5; Apollod., lib. 1, cap. 2, 5. 1; Schol. Apollon., ad lib. 1, **v.** 730.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. v, cap. 40.

<sup>(3)</sup> Diod., lib. v, cap. 71; Fulgent., Myth., lib. 1, cap. 25. Ceci explique ces vers de Manilius:

Nec priùs armavit violento fulmine dextram Juppiter, antè deos quam constitit ipse sacerdos.

Astron., lib. v, v. 343 et 344.

<sup>(4)</sup> Apollod., lib. 1, cap. 2, S. 1.

transfuge (1), Prométhée, ministre de l'ancien culte. Il vivoit quatre générations après Inachus (2), et étoit attaché particulièrement au culte du Ciel (3) et de Thémis, ou la Terre, de laquelle on le faisoit fils (4). Cet homme très-éclairé, et digne de vivre dans un siècle moins barbare, avoit travaillé à civiliser ses contemporains, en les éclairant sur leurs besoins, et les instruisant dans la pratique des arts de première nécessité (5). L'honneur et la considération qu'il en retira furent vraisemblablement ses plus grands crimes, aux yeux des fanatiques sectateurs des divinités étrangères.

Leur ingratitude à son égard étoit trop manifeste pour qu'ils ne cherchassent pas à calomnier sa mémoire par des fables: elles ont prévalu sur-la vérité, dont la trace même seroit presque entiè-

<sup>(1)</sup> Diodore lui donne le nom de Musée, lib. v, cap. 71.

<sup>(2)</sup> Tatian., Or. ad Græc., cap. 59 et 60. Voyez sur sa généalogie, Prideaux, ad Marm., p. 107; Heyne, ad Apoll., p. 999.

<sup>(3)</sup> Theon, ad Arat., p. 30. Euripide fait de ce héros un des Titans (Ion., v. 455.), et Sophocle, un dieu. Edip. Col., v. 55.

<sup>(4)</sup> Voyez sur sa généalogie, Christ. Godofr. Schütz, in Æschyl. Trag. Comment., tom. I, p. 170 et seq.

<sup>(5)</sup> C'est pourquoi on lui attribua surtout l'invention du feu: Ergo, cùm propter ignis inventionem conventus initio apud homines et concilium et convictus esset natus, etc. Vitruv., de Archit., lib. 11, c. 1.

rement perdue, s'il n'étoit pas permis de la rechercher dans le récit d'Æschyle. « La haine (c'est » ainsi que le poète fait parler Prométhée) venoit » d'éclater entre les dieux (1), et la division ré-» gnoit parmi eux. Les uns vouloient chasser » Saturne pour donner le sceptre à Jupiter; les » autres, au contraire, s'efforçoient d'écarter » pour toujours celui-ci du trône. Je donnai, » mais en vain, les plus sages conseils aux enfans » du Ciel et de la Terre, aux Titans. Leur su-» perbe audace dédaignoit la ruse et l'adresse; ils » croyoient triompher sans efforts et par leur » propre puissance (2) ». Les partisans de Cronos, appelé par les Latins Saturne, ayant donc dédaigné les conseils de Prométhée, celui-ci fit aussitôt l'offre de ses services à leurs ennemis, qui les acceptèrent, et il fit déclarer pour eux tous ceux qui, étant encore attachés au culte de la Terre, ne souffroient pas qu'on lui associât ni Saturne, ni aucune autre divinité. C'est ce qu'indique Æschyle, en mettant dans la bouche de

<sup>(1)</sup> Æschyle se sert ici du mot Saiperes, dieux subalternes, ou les principaux ministres du culte.

<sup>[</sup>Dans Æschyle, duiums est synonyme de tioi, ainsi que dans Homère. Hésiode prend ce mot dans le sens de dieux subalternes, génies tutélaires. (Op. et Dier., v. 122 et 252.) Æschyle a pu attribuer aux dieux mêmes ce qui appartenoit à leurs ministres. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Prom., v. 199-209. J'ai suivi la trad. de M. du Theil.

Prométhée ces paroles: « Je pensois, dans cette » circonstance, que le plus sûrétoit, me joignant » à ma mère (la Terre ou *Thémis*), d'embrasser » de moi-même le parti de Jupiter, qui le dési- » roit (1) ». Prométhée servit utilement à faire triompher les partisans du culte de ce dieu, après une guerre de dix ans, selon Hésiode (2).

Dès qu'ils furent les maîtres, ils tâchèrent d'assurer leur autorité, en laissant élever des autels à toutes les autres divinités, excepté au Ciel et à la Terre, dont ils redoutoient les partisans encore nombreux et accrédités; ils voulurent même les exterminer, et créer une nouvelle race (3), suivant le langage poétique, c'està-dire, faire venir à leur place des colons étrangers. Prométhée avertit de ce dessein ceux qui en étoient l'objet, et leur en épargna les funestes suites; il les aida même de ses conseils; ce qui donna lieu à la fable postérieure, qui lui attribuoit d'avoir engagé Hercule à soutenir le ciel à la place d'Atlas (4). Furieux de cette découverte, et se croyant trahis, les prêtres de Jupiter assouvirent leur vengeance sur le malheureux Prométhée; ils le chargèrent de chaînes, et le jetèrent dans une affreuse prison, d'où il ne sortit

<sup>(1)</sup> Æsch., Prometh., v. 217 et 218.

<sup>(2)</sup> Theog., v. 636.

<sup>(3)</sup> Εχεηζεν άλλο φιζοσαι νέον. Æsch., Prometh., v. 233.

<sup>(4)</sup> Apollod., lib. 111, cap. 5, §. 2.

qu'après trente ans de la plus dure captivité (1).

Peut-être crut-il toujours que son parti se releveroit, ou qu'il s'en formeroit d'autres contre les prêtres de Jupiter. « Nouveaux maîtres d'un » nouvel empire (2), vous croyez (fait dire » Æschyle à Prométhée) habiter des palais inac-» cessibles aux revers. Eh! n'en ai-je donc pas vu » tomber deux tyrans (Ouranos, ou le Ciel, et » Cronos, ou Saturne)? Je verrai la chute du » troisième : elle sera la plus prompte et la plus » honteuse (3) ». Soit que le poète, en faisant parler de la sorte Prométhée, supposât une disposition des esprits mécontens du nouveau culte, soit qu'il eût en vue quelque tradition mystérieuse relative à un changement qui devoit y arriver, il n'est pas moins certain que la haine et les espérances de cet ancien prêtre du Ciel et de la Terre n'auroient pu être rapportées sans blesser l'opinion publique, si elles n'avoient pas eu quelque fondement historique. La même source a vraisemblablement fourni l'idée de ces prédictions qu'Æschyle met dans la bouche de son héros infortuné: « Tout orgueilleux qu'il est, » Jupiter se verra humilié; tel sera le fruit de » l'hymen qu'il médite, et qui fera tomber son

<sup>(1)</sup> Hygin., Fab. LIV et CLXIV; Id., Astron. poet., lib. 11, cap. 15.

<sup>(2).</sup> Néer véet zenfeife.

<sup>(3)</sup> Æsch., Prometh., v. 963-967.

» trône et évanouir sa puissance. Alors s'accom-» plira dans son entier l'imprécation que lança » contre lui Saturne, quand il fut chassé du siége » antique de son empire. De tous les dieux, nul » autre que moi ne peut lui apprendre comment » il préviendroit ce malheur; seul je le sais, et » pourrois le lui dire. Alors, qu'il aille s'asseoir » hardiment dans les airs, se fiant à ses nuages » bruyans, et secouant dans ses mains ses dards » enflammés; rien de cet appareil ne le garantira » d'une chute ignominieuse. Je le vois lui-même » se créer son ennemi, athlète prodigieux, dissi-» cile à combattre, qui lancera des feux plus » brûlans que la foudre, fera gronder un bruit » plus fort que le tonnerre, et brisera le trident, » cette arme de Neptune, ce fléau maritime, » commoteur de la terre. Échoué à cet écueil, » Jupiter connoîtra combien il est différent de » servir ou de régner (1) ».

L'imagination du poète a tout altéré, et a créé des épisodes qui ne se trouvent pas dans le premier récit d'Hésiode (2); mais l'un et l'autre ont travaillé sur le même fonds historique, la tradition conservée par les prêtres de Dodone. Les premières révolutions arrivées dans le culte de la Grèce avoient certainement donné à Æschyle

<sup>(1)</sup> Æsch., Prometh., v. 906-26, tom. I, p. 54 de la traduction de M. du Theil.

<sup>(2)</sup> Theog., v. 521, etc.

l'idée d'une révolution nouvelle. La haine de la tyrannie est la moralité de sa pièce (1); ce qui dut lui faire pardonner toutes les impiétés qui y sont répandues sur la religion de sa patrie. Si Hésiode ne nous offre point de plus grands détails, on doit l'attribuer au plan de son ouvrage; il y a fait entrer la cosmogonie, la théogonie (2), et même la morale (3), sous le voile mythologique. La révolte des Titans et leur guerre en occupent une assez grande partie, et forment en quelque façon toute l'action de ce poëme. Cela ne peut avoir trait qu'à des événemens dont le souvenir commençoit à s'effacer, mais qui n'étoient pas dénués de toute vérité. Quel crédit auroit donc eu cette théogonie, si elle n'eût pas été appuyée de quelques traditions? Elle n'étoit pas certainement la première théogonie (4), et toutes étoient dépositaires de faits qu'il n'étoit pas permis au poète de dissimuler; sans cela, jamais son autorité n'eût été respectée,

<sup>(1)</sup> Schütz, Comment. in Æsch. Prometh., tom. I, p. 193-200.

<sup>(2)</sup> Hros mer semures Inos vive, v. 116, etc.

<sup>(3)</sup> Αίγαρ Ερις σγυγερή τέπε μεν Πόνον, V. 226, etc.

<sup>(4)</sup> Hérodote (lib. 11, cap. 53) prétend, sans le moindre sondement, qu'Homère et Hésiode imaginèrent la théogonie des Grecs. Thomas Robinson (Dissert. de Hesiod., pag. 48, etc.) a très-bien résuté le sentiment paradoxal de cet historien.

comme elle le fut long-temps dans toute la Grèce. Son poëme y fut une espèce de livre sacré; il est terminé par le catalogue des nouvelles divinités (1), suivant l'ordre de naissance, c'est-à-dire, d'après la chronologie de leur admission dans le culte hellénique.

Les prêtres de ces divinités se disputèrent bientôt la prééminence; chacun vouloit être le ministre de la divinité tutélaire de son pays, et supposoit qu'elle-même avoit pris parti dans les différends dont son culte avoit été l'objet. En conséquence, on dit que Neptune avoit cherché à enlever l'Argolide à Junon, mais qu'il succomba, Argos, la principale ville de cette contrée, s'étant mise sous la protection de la déesse. Il fut alors résolu de prendre des arbitres, qui condamnèrent les partisans de Neptune (2). On supposa qu'il s'en étoit vengé en inondant la campagne de cette ville, parce qu'à peu près dans le même temps l'élévation de la mer fit déborder le fleuve Inachus (3).

<sup>(1)</sup> Depuis le vers 886 jusqu'au vers 1017, où il est question des deux enfans qu'Ulysse eut de Calypso.

<sup>(2)</sup> Pausan., Corinth., cap. 15 et 22.

<sup>(3)</sup> Ibid., cap. 22.

<sup>[</sup> Pausanias, peu d'accord avec lui-même, suppose en un endroit que Neptune se vengea en inondant le pays; et dans un autre, que ce fut en desséchant tous les sleuves. S. de S.]

Les partisans de Neptune furent encore moins heureux dans l'Attique, où l'on se porta contre eux à de violentes extrémités. Halirrhothius, fils ou prêtre de ce dieu, fut tué par Mars, c'est-à-dire, par quelque zélateur du culte de cette divinité scythique. Le meurtrier eut assez de crédit pour se faire absoudre (1), après être sorti de la prison où Otus et Éphialte, qui avoient pour mère une prêtresse de Neptune (2), l'avoient jeté (3) et gardé secrètement pendant treize mois. Il y seroit même péri, si la belle Éribée, marâtre d'Otus et d'Éphialte, n'en avoit averti quelqu'un de ses proches, qu'on imagina être Mercure (4), à cause de l'emploi que ce dieu a dans l'Olympe. Le jugement par lequel Mars fut absous de ce meurtre devint célèbre, et l'époque en a été fixée à l'an 1532 avant Jésus-Christ, sous le règne de Cranaüs (5): il fournit l'idée du tribunal de l'Aréopage, qui prenoit connoissance de toutes les innovations en matière de religion (6).

Ces révolutions religieuses ne cessèrent à Athènes qu'à l'arrivée des colonies égyptiennes, qui,

<sup>(1)</sup> Apollod., lib. 111, cap. 14, §. 2.

<sup>(2) ....</sup> Neptuni filiæ filii. Hygin., Fab., cap. 28.

<sup>(3)</sup> Cette prison étoit d'airain, suivant Homère, Iliad., lib. v, v. 387.

<sup>(4)</sup> Id. ibid., v/390.

<sup>(5)</sup> Marm. Oxon., ep. 3.

<sup>(6)</sup> Demosth., in Neær., ed. Tayl., p. 528, etc.

venant de Saïs, en apportèrent les cérémonies d'Isis ou Neith (1), l'Athéné des Grecs, et la Minerve des Étrusques et des Romains. Alors Neptune perdit entièrement sa prééminence; ce

[La signification que M. de Sainte-Croix attribue ici au mot Neïth, est extrêmement douteuse. Jablonski l'a proposée, il est vrai, avec plusieurs autres, toutes fort incertaines, dans son Pantheon Ægyptiorum (lib. 11, cap. 3); mais il donnoit lui-même peu de confiance à l'étymologie sur laquelle est fondée cette explication. On voit même, par une des observations contenues dans la préface du 3<sup>e</sup> volume du même ouvrage, et par ce qu'on lit dans le tome I<sup>er</sup> de ses Opuscules (p. 161), qu'il donnoit la préférence à une autre étymologie, suivant laquelle Neïth doit signifier decernens, constituens, ordinans.

Le témoignage de Diodore de Sicile, qu'invoque M. de Sainte-Croix, ne me paroît pas justifier davantage l'interprétation adoptée par ce savant écrivain. Diodore y rapporte l'opinion des Égyptiens, qui attribuoient à Isis la découverte du froment, et la substitution de cet aliment à la chair humaine, et il fait remonter cette découverte à une haute antiquité. Mais il n'y a rien de commun entre cela et la signification du nom Neith. On ne peut pas tirer plus de conséquence, en faveur de cette interprétation, de ces paroles qu'on lisoit, selon le même Diodore (lib. 1, cap. 27), sur une statue d'Isis: Eyé sies è res'é re

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire, ancienne, comme le prouve la version copte du Nouveau-Testament, ainsi que le témoignage de Diodore de Sicile, lib. 1, §. 14.

qui donna lieu à la fable de son différend avec cette déesse au sujet de la possession de l'Attique. L'ancienne mythologie renferme bien des faits de ce genre; mais l'énumération en seroit trop longue, et demanderoit des explications trop étendues, qui feroient perdre de vue l'objet principal de cet ouvrage. J'ajouterai seulement que les Titans, c'est-à-dire, les partisans de l'ancien culte, ne disparurent pas entièrement, et qu'ils s'opposèrent encore avec force à l'admission de plusieurs nouvelles divinités, entre autres de Bacchus, fils de Sémélé (1), et de Pan, qu'on suppose avoir secondé Bacchus dans un combat contre ces mêmes Titans (2).

On ne peut douter que les premières étincelles de ces guerres de religion ne soient sorties de Dodone, le plus ancien foyer de la superstition des Grecs. Les prêtres de ce lieu célèbre étoient trop grossiers pour ne pas être fanatiques. Les uns s'appeloient *Tomures*, d'une montagne de ce nom qu'ils habitoient (3); les autres, Selles,

<sup>(1)</sup> Pausan., Arcad., cap. 27.

<sup>(2)</sup> Nonn., Dionys., lib. xxv11, p. 717.

<sup>(3)</sup> Strab., lib. v11, p. 328.

<sup>[</sup>Le traducteur allemand des Recherches sur les Mystères a déjà observé, avec raison, que Strabon ne dit pas ce que lui fait dire ici M. de Sainte-Croix. Strabon paroît plutôt dire que les prêtres de Jupiter, à Dodone, étoient nommés tantôt Helli ou Selli, et tantôt Tomuri ou Tmari, du

d'une rivière qui traversoit la plaine de Thesprotie, où ils avoient établi leur séjour près du fameux oracle dont ils étoient les interprètes (1). Couchés sur la terre, les pieds couverts d'ordure (2), et ne vivant que de glands, ils étoient aussi misérables que les devins des sauvages de l'Amérique. Cela ne les empêchoit point d'avoir un grand crédit sur l'esprit des hordes pélasgiques qui les entouroient. Des chaudières suspendues en l'air, et agitées par le vent, étoient le miracle du chêne parlant (3) dont ils se servoient pour abuser de la crédulité de ces peuples. Ils faisoient mystère de leurs cérémonies, et

nom de la montagne Tomarus ou Tmarus, voisine de Dodone. Loin de dériver le nom des Helli ou Selli, de celui d'une rivière de la Thesprotie, il combat plutôt cette opinion, et paroît se rapprocher du sentiment de ceux qui dérivoient ce nom des marais, x, qui entouroient le lieu où étoit l'oracle. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Aristote associe les Selles aux Hellènes dans cette contrée, qu'il appelle l'ancienne Hellas, την Ελλάδα την Αρχαίαν. Voici ses termes: αύγη δ΄ ές νη περί την Δωδώνην καὶ τὸν Αχελώον.... ἄκουν γὰρ οἱ Σελλοὶ ἐνγαῦθα, καὶ οἱ καλούμενοι τόγε μεν Γραῖκοὶ, νῦν δὲ Ἑλληνες. Meteor., lib. 1, cap. 14.

<sup>(2)</sup> Homer., Iliad., lib. xv1, v. 235; Sophocl., Trachin., v. 1183, etc.

<sup>(3)</sup> Æsch., Prometh., v. 838. Voyez sur cet oracle une curieuse dissertation du président Des Brosses, Acad. des Inscript., tom. XXXV, p. 89.

avoient des initiations qui devoient être assez semblables à celles que pratiquent les jongleurs ou devins des sauvages. La première divinité des Selles fut le Ciel, auquel ils joignirent dans la suite la Terre. Le culte de l'un et de l'autre se conserva chez eux jusqu'à l'arrivée d'une prêtresse égyptienne, qui leur persuada de l'altérer (1).

Les Pélasges, fatigués de leurs dissensions avec les colonies étrangères, consentirent à s'en rapporter à la décision des prêtres de Dodone, qui répondirent que le nouveau culte n'offensoit point les dieux (2). Le nombre de ceux-ci étant successivement augmenté, les plus anciens virent diminuer leurs adorateurs. Ouranos perdit tous les siens, et il en resta très-peu à Saturne, qui fut, pour ainsi dire, relégué en Italie. La Terre n'auroit pas été plus heureuse, si, reparoissant sous les noms de Cérès, de Rhée et de Vesta, elle n'eût pas été l'objet des mystères de la Grèce et de l'Asie. Dans ces mystères, on apprenoit vraisemblablement aux initiés les vicissitudes auxquelles son culte avoit été exposé dans ces contrées. On dut encore leur apprendre que la naissance de cette antique divinité n'étoit que l'allégorie du renouvellement de son culte, comme celle des autres dieux ne représentoit

<sup>(1)</sup> Herod., lib. 11, cap. 58.

<sup>(2)</sup> Id., ibid., cap. 52.

autre chose que l'époque de leur admission dans la religion publique.

L'opinion que nous exposons ici n'est pas uniquement fondée sur des conjectures. Hérodote observe que plusieurs divinités de la Grèce n'étoient que des hommes qui avoient porté les noms des dieux nés dans les siècles précédens (1); et selon les prêtres d'Égypte, les Grecs mettoient la date de la naissance de plusieurs dieux étrangers au temps où ils en avoient oui parler ou reçu le culte (2). « S'il est permis, remarque » M. Fréret, d'étendre ce principe, et de l'appli-» quer à l'histoire ou à la légende de la plupart » des divinités, le lieu de leur naissance sera » celui où ce culte s'étoit établi d'abord, ou celui » qui en fut comme le centre. Les aventures de » ces dieux seront l'histoire de l'établissement » de leur culte; leurs combats, leurs exploits, » seront les oppositions qu'auront trouvées les » prédicateurs de ce culte, et les diverses révo-» lutions qu'il a essuyées. Les aventures des dieux » dont je parle, sont celles qui ont été conservées » par la plus ancienne tradition, comme les » guerres de Bacchus contre Penthée, contre » Lycurgue, contre Persée, ou les événemens en

<sup>(1)</sup> Herod., lib. 11, cap. 146. Voyez la Note du savant Larcher, p. 494, tom. II, de sa traduction.

<sup>(2) &#</sup>x27;Απ' οῦ δὶ ἐπύθον]ο χρόνου (τὰ οὐνόμα]α), ἀπὸ τού]ου γενεηλογίουσε αἰζίων την γένεσεν. Loc. sup. laud.

- » mémoire desquels on avoit institué d'anciennes
- » cérémonies; par exemple, les combats d'Apol-
- » lon contre Python, représentés dans la fête qui
- » se célébroit tous les ans dans la Thessalie.
- » Par ce même principe, continue le savant
- » académicien, les premiers prédicateurs et les
- » instituteurs du culte des divinités auront été
- » pris pour ceux auxquels leur première éduca-
- » tion avoit été confiée, et qui avoient eu soin de
- » leur enfance. Strabon fait voir que les Dactyles,
- » les Curètes, les Corybantes, les Satyres, les
- » Ménades, etc., n'étoient autre chose que les
- » anciens ministres et les premiers initiés aux
- » mystères (1). »

On verra bientôt quel degré de probabilité peut avoir cette dernière opinion; mais auparavant, je dois avertir que, loin de croire que toutes les anciennes fables ne sont que de pures allégories, relatives aux premières dissensions religieuses de la Grèce, je pense, au contraire, qu'un grand nombre de ces fables n'y a aucun rapport. J'ai seulement cru devoir m'arrêterà ceci, comme à une des principales sources des récits mythologiques. Il ne m'est donc pas pénible d'avouer, avec un habile critique (2), qu'une partie

<sup>(1)</sup> Observations sur l'anc. hist. des premiers habitans de la Grèce; Acad. des Inscr., tom. XLVII, Mém., p. 38.

<sup>(2)</sup> Heyne, de Theogonia ab Hesiodo condita, in Comm. Gotting., tom. II, p. 137.

des choses qu'on trouve dans les anciennes théogonies, et particulièrement dans celle d'Hésiode, sont le fruit de l'imagination de leurs auteurs.

Vraisemblablement ils profitèrent beaucoup des poètes qui les avoient précédés, tels que Linus, Philammon, Thamyris, Amphion, Musée, etc. A l'envi les uns des autres, ils inventèrent mille fables, composèrent mille généalogies, aussi extravagantes que difficiles à concilier entre elles. Adoptoit-on une nouvelle divinité, élevoit-on en son honneur un temple, aussitôt des prix étoient proposés pour célébrer cet événement, et les concurrens s'empressoient de donner au dieu ou à la déesse une origine et des attributs jusqu'alors inconnus. La pièce qui étoit couronnée devenoit ordinairement un hymne (1), qui bientôt prenoit place parmi les titres de la croyance du vulgaire. On n'a pas assez fait attention à cette cause particulière des progrès du polythéisme. Ils furent si grands, qu'ils firent perdre presque toutes les anciennes traditions, et à peine se

<sup>(1)</sup> Alexander Ætolus, poeta egregius, in libro qui inscribitur Musse, refert quanto studio populus Ephesius, dedicato templo Diana, curaverit premiis propositis, ut, qui tunc erant poetæ ingeniosissimi, in deam carmina diversa componerent. In his versibus Opis non comes Diana, sed Diana ipsa vocata est, etc. Macrob., Saturn., lib. v, cap. 22. Cela se pratiquoit de même fort anciennement aux jeux pythiques.

rappela-t-on qu'autresois le nombre des divinités avoit été moindre. Au temps de Cécrops, il étoit fort petit (1). Thésée, par un édit, reconnut seu-lement neuf divinités légales (2), si j'ose m'exprimer ainsi. Long-temps après, Solon n'en admit encore que douze: on les appela les douze dieux de Solon (3), et leur autel étoit dans la place publique d'Athènes (4).

Cet antique monument auroit dû faire rougir les habitans d'une ville si éclairée, de leur extrême penchant à adopter les dieux de toutes les nations, même de celles qu'ils appeloient barbares. Successivement, et de générations en générations, la superstition croissoit chez eux (5). Ils en vinrent jusqu'à invoquer ensemble toutes

<sup>(1)</sup> S. August., de Civitate Dei, lib. xv, cap. 8.

<sup>(2)</sup> S. Athanas., Orat. contra gentes, 1, 10. D. J. 10, ed. Montf.

<sup>(3)</sup> ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΟΙΣ ΣΟΛΩΝΟΣ. Inscr. apud Chandler., p. 78.

<sup>(4)</sup> Thuc., lib. v1, cap. 54. Hippias, fils de Pisistrate, l'avoit consacré. (Herod., lib. 11, c. 7.) On changea depuis les caractères de l'inscription; l'usage des lettres doubles sur les monumens publics ne remontoit à Athènes qu'à la 11° année de la xciv° olympiade, sous l'archontat d'Euclide.

<sup>(5) ....</sup> Επεὶ οὖν οὐκ ἰξ ἀςχῆς πάημε ἐδὶξαηο, ἀλλὰ καηὰ μεικρὸν εἰσηνέχθησαν αὐνοῖε. S. Joann. Chrysost., de Inscr. Ath. Hom. XLVIII, tom. IV, p. 553, ed. penult.

les divinités de l'Europe, de l'Asie et de la Libye (1). Enfin, ne sachant plus à qui s'adresser pour augmenter le nombre des objets de leur culte, ils élevèrent des autels au dieu inconnu; ce qui fournit à saint Paul l'occasion de prononcer ce discours éloquent où il reconnoît les Athéniens pour le peuple de la terre le plus adonné au polythéisme (2). Il parloit en présence de l'Aréopage, qui, ayant recouvré toute son ancienne autorité religieuse et judiciaire, quoique sous le gouvernement romain (3), ne mettoit néanmoins plus d'obstacles à l'introduction des divinités étrangères. Aussi la licence étoit-elle au comble: la propagation de l'Évangile pouvoit seule en tarir la source et la faire cesser entièrement.

<sup>(1)</sup> S. Hieronym. in Epist. ad Titum, cap. 1.

<sup>(2)</sup> Je rends ainsi les mots zelà mérle de ductellement sépons imas Grapa (Act. Apost., cap. 17, v. 22.), qui ne pouvoient alors être pris en mauvaise part.

<sup>(3)</sup> Ce tribunal et le conseil des mille étoient à cette époque les deux principales autorités, comme on le voit par une inscription qui demanderoit bien des éclaircissemens, mais sur laquelle je ne dois pas m'arrêter ici.

## SECONDE SECTION.

Des Mystères cabiriques, ou premiers mystères des Grecs.

Rien de plus embrouillé dans l'antiquité que ce qui concerne les Cabires, les Dactyles, les Curètes, les Corybantes et les Telchines. Ceux que l'on a désignés sous ces divers noms étoient-ils des dieux ou des génies, des législateurs ou des prêtres? Toutes ces opinions pourroient également se soutenir. « La confusion dans les idées, » dit M. Fréret, s'est étendue jusque sur les noms, » malgré la différence des étymologies, et de la » signification naturelle et primitive de chaque » terme en particulier (1) ». Les uns ont souvent été pris pour les autres, et l'on ne s'accorde pas sur leur nombre. « Les uns, dit Strabon, sup-» posent que les Curètes sont la même chose » que les Corybantes, les Dactyles Idéens et les » Telchines. Les autres assurent qu'ils sont tous » de la même famille; qu'il y a seulement quelque » différence entre eux. En général, tous se res-» semblent quant à l'enthousiasme, à la fureur » bachique, au tumulte, au bruit qu'ils faisoient

<sup>(1)</sup> Acad. des Inscr., Hist., tom. XXIII, p. 27.

» avec leurs armes, avec leurs timbales, leurs
» tambours, leurs flûtes, et à leurs cris extraor» dinaires dans leurs fêtes sacrées. Ces fêtes leur
» étoient en quelque façon communes avec les
» habitans de Samothrace, de Lemnos et de plu» sieurs autres lieux, et ils les célébroient comme
» ministres des dieux, ce qui leur en a fait donner
» le titre. Ainsi tout cela tient à la religion, et
» n'est pas étranger à la philosophie (1). »

[Je n'ai rien voulu changer à la traduction de ce texte de Strabon, parce que M. de Sainte-Croix, qui l'avoit empruntée de M. de Bréquigny, a fondé quelques-uns de ses raisonnemens sur le sens qu'elle présente, et parce que d'ailleurs le texte est obscur. Je me contenterai de remarquer que le traducteur, en disant : et ils les célébroient comme ministres des dieux, ce qui leur en a fait donner le titre, paroît avoir rapproché ces mots de Strabon, in σχήμαζι διακόνων ζε, et ceux-ci, διὰ τὸ ζοὺς προσπόλους λίγισθαι τοὺς αὐτούς, quoiqu'ils n'aient aucune connexion dans le texte, et leur a donné un sens tout-à-fait étranger à l'intention de l'auteur. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Strab., lib. x, p. 466. La longue dissertation dans laquelle entre ici ce géographe est pleine d'érudition. M. Heyne n'a rien oublié pour l'éclaircir, et y a mis beaucoup de sagacité. Comm. Gott., tom. VIII, p. 7, etc.

## ARTICLE PREMIER.

Des Mystères de Samothrace, ou des Cabires.

Les Pélasges ou sauvages de l'ancienne Grèce habitèrent l'île de Samothrace (1), où ils avoient leurs prêtres appelés Cabires (2), qui travaillèrent à les civiliser, non-seulement en introduisant parmi eux les arts, mais encore en y établissant un culte religieux. Le plus ancien culte chez eux fut celui du Ciel et de la Terre, appelés les dieux grands, les dieux puissans (3). Leurs noms par-

<sup>(1)</sup> Suivant Héraclide de Pont, cette sie, d'abord appelée Leucanie, au désaut des Thraces qui l'avoient d'abord habitée, passa sept cents ans après entre les mains des Samiens sugitifs. (Excerpt. in Thesaur. antiquit. Græc. Gronovii, vol. VI, col. 2830. A.) Polémon le Périégète avoit composé un ouvrage particulier sur Samothrace. (Athen., lib. 1x, p. 372.) Cette sie conserve encore aujour-d'hui son nom dans celui de Samothraki, dont nos navigateurs ont sait Saint-Mandroche.

<sup>(2)</sup> Strab., lib. x, p. 470.

<sup>(3)</sup> Principes dei, Cœlum et Terra: hi dei iidem, qui in Ægypto Serapis et Isis, et ste (Jos. Scaliger. corrige st) Harpocrates digito significat; qui sunt Taautes et Astarte apud Phænicas, ut îdem principes in Latio Saturnus et Ops. Terra enim et Cœlum, ut Samothracum initia docent, sunt dei magni, et hi quos dixi multeis nominibus. Nam neque, quas Ambracia ante portas

ticuliers étoient Axiéros et Axiokersos, mots usités dans le langage mystérieux (1), et conséquemment difficiles à entendre. N'en cherchons pas néanmoins l'étymologie dans les langues orientales (2). Celle des Grecs doit être consultée de préférence; mais elle ne nous offre que des conjectures (3). Suivant le costume égyptien (4), ces deux divinités étoient représentées mâles et femelles (5), usage auquel une troisième, nommée Axiokersa, dut sa naissance. Enfin une qua-

statuit duas virileis species aheneas, dei magni; neque, ut volgus putat, hi Samothraoes dii, qui Castor et Pollux: sed hi mas et femina, et hi quos augurum libri scriptos habent sic, divi potes: et sunt pro illeis, qui in Samothrace biol Sviatol. Hæc duo, Cælum et Terra: quod anima et corpus, humidum et frigidum. Varron. de Ling. Lat., lib. 1v, §. 10. Quoique Varron parle ici en stoïcien, il paroît néanmoins ne pas trop s'écarter de la vérité. Serv. ad Æneid. lib. 111, v. 12; Macrob., Saturn., lib. 111, cap. 4.

<sup>(1)</sup> Strab., lib. x, p. 473.

<sup>(2)</sup> Bochart, Chan., lib. 1, cap. 12; Gutberleth, de Myst. Deor. Cab., cap. 1; Reland, de Diis Cabir., §. 8; Vossius, de Idolatr., lib. 11, cap. 31; Fréret, Acad. des Inscr., tom. XXVII, p. 16; Jablonski, Proleg. Panth. Æg., p. 60, etc.

<sup>(3)</sup> Acad. des Inscr., tom. XXVII, p. 17.

<sup>(4)</sup> Horap., Hierogl., lib. 1, cap. 12; Herm. Trismeg. ed. Turn., p. 3.

<sup>(5)</sup> Varr., de Ling. Lat., lib. v1, cap. 111. C iv

trième (1), Cadmillus, prit encore place parmi elles, mais n'eut que le dernier rang. Tertullien parle de trois autels élevés aux trois divinités cabiriques (2): cette quatrième divinité adoptive n'en auroit-elle donc jamais eu?

Le témoignage d'Athénion et de plusieurs autres écrivains (3) montre qu'il n'exista d'abord à Samothrace que deux seules divinités. Celles qui partagèrent ensuite avec les deux premières les honneurs divins, ne parurent qu'à la seconde époque du culte de cette île. Ce fut alors que ce culte s'altéra par le mélange de celui des Égyptiens et de celui des Phéniciens. Ceux-ci, qui faisoient les Cabires enfans de Sydyc, en comptèrent d'abord sept, ensuite huit, si l'on peut ajouter soi au prétendu Sanchuniathon, ou plutôt au faussaire Philon de Béryte (4). L'introduction de leur culte en Égypte est suffisamment indiquée par la fable qui y fait voyager, au temps d'Horus, l'amazone Myrina, laquelle, en conséquence d'un songe qu'elle avoit eu, et pour se rendre favorable la mère des dieux, lui consacra l'île de Samothrace, dont le nom signifie, dit-on, l'île sacrée, et y institua les

<sup>(1)</sup> Les noms de ces quatre divinités nous ont été conservés par le scholiaste d'Apollonius, ad lib. 1, v. 922.

<sup>(2)</sup> De Spectac., lib. vIII.

<sup>(3)</sup> Apoll. Schol., lib. 1, v. 922; Nonnus, Dionys., lib. xx1x, p. 752.

<sup>(4)</sup> Euseb., Præp. Evang., lib. 1, p. 36 et 39.

mystères (1). On a conclu de là que les Cabires étoient des divinités égyptiennes (2), quoique leur culte fût très-moderne en Égypte, et qu'ils n'y fussent point comptés au nombre des anciennes divinités du pays. Peut-être même est-ce sans aucun fondement, et seulement sur de foibles traits de ressemblance, que les Grecs se sont imaginé que les Cabires étoient adorés en Égypte. Les Grecs les firent enfans de Vulcain et de Cabirie, nymphe de Thrace (3), à cause des arts

[Le traducteur allemand des Recherches sur les Mystères a cru devoir admettre une correction conjecturale dans le texte de Diodore, en conséquence de laquelle il fait dire à cet écrivain que Myrina, ayant fondé les mystères dans l'île de Samothrace, fut appelée la sainte Isis, ou l'Isis consacrée. Je ne crois pas qu'en lisant attentivement le texte de Diodore, on admette cette conjecture.

Le même traducteur prétend que Diodore n'établit aucun synchronisme entre Myrina et Horus, et que ce rapprochement est de M. de Sainte-Croix. Pour sentir combien ce reproche est mal fondé, il ne faut que lire Diodore, qui dit positivement : Τὴν δὶ Μυρίναν Φασὶ.... παραδαλοῦσαν εἰς Αἴγυπρον, πρὸς μὶν ΤΩζον τὸν Ἰσιδος, βασιλεύον με ρότε τῆς Αἰγύπρου, Φιλίαν συνθέσθαι. S. de S.]

- (2) Euseb., Præp. Evang., lib. 1, cap. 10; Damasc., ap. Phot., p. 1074; Jablonski, Proleg., p. 60.
- (3) C'étoit le sentiment de Phérécyde: selon Acusilas, il n'y avoit que Cadmille qui fût fils de Vulcain et de Cabira. (Strab., lib. x, p. 472.) Nonnus adopte l'opinion du premier. Dionys., lib. xx1x, p. 752-757.

<sup>(1)</sup> Diod. Sic., lib. 111, §. 55.

42 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES qu'ils enseignèrent aux premiers habitans de Samothrace.

Après avoir admis des traditions et des cérémonies étrangères, les habitans de cette île se servirent du nom (1) de leurs premiers prêtres pour désigner en général leurs anciennes divinités, qu'ils finirent par confondre avec celles de la Grèce. L'une devint alors Cérès, l'autre Proserpine, la troisième Pluton, et la dernière, suivant le langage des profanes, Mercure (2), à cause du Phallus; mais les initiés savoient trèsbien que cette quatrième divinité étoit l'Horus d'Égypte, ou Iacchus d'Éleusis.

Cette troisième époque est celle où dut s'introduire la doctrine orphique, qui, comme nous le savons, pénétra dans le sanctuaire de Samothrace (3). Ce fut encore alors qu'on imagina des rapports entre les divinités cabiriques et Vénus, Pothos et Phaéthon, dont le célèbre Scopas fit les statues (4). Phaéthon, le ciel, ou la lumière qui

<sup>(1)</sup> Cabir, fort, puissant.

<sup>(2)</sup> Schol. Apoll., ad lib. 1, v. 922.

<sup>(3)</sup> Jambl., Vit. Pyth., cap. 27.

<sup>(4)</sup> Is (Scopas) fecit Venerem et Pothon et Phaethontem, qui Samothrace sanctissimis cæremoniis coluntur. Plin., Hist. nat., lib. xxxv1, cap. 4.

<sup>[</sup>Le passage de Pline, cité ici par M. de Sainte-Croix, a souvent été comparé avec celui de Pausanias (Attic., cap. 43, p. 105), où cet auteur dit que Scopas avoit fait

l'éclaire, représenta Axiéros; Vénus, ou la terre fécondée, Axiokersa; et Pothos, ou Cupidon, le jeune Cadmille ou Casmille. Au reste, le nom

trois statues de l'Amour, de la Passion et du Désir, ipus, zai ipusos, zai védos; et il est à peu près certain que les statues dont parle Pausanias sont aussi celles que Pline à eues en vue; mais il est difficile d'assigner la concordance précise des noms employés par ces deux écrivains. M. Creuzer (Symbolik und Mythol. der alt. Völk., tom. II, p. 303), paroit faire concorder Pothos de Pline avec ipus de Pausanias, ce qui ne me semble guère admissible, puisque Pothos est le seul nom commun à ces deux auteurs.

M. Schelling, dans un savant Mémoire lu à l'Académie royale des Sciences de Munich, en 1815, et qui a pour objet les divinités de Samothrace, rejette comme très-hasardée l'opinion de M. de Sainte-Croix, adoptée par M. Creuzer, suivant laquelle Phaéthon, c'est-à-dire, le ciel ou la lumière qui l'éclaire, est identique avec Axiéros. Le même savant propose des étymologies orientales pour les noms des divinités cabiriques, Axiéros, Axiokersos, Axiokersa et Cadmillos. Mais ces étymologies sont d'autant moins naturelles, qu'il fait entrer dans les trois premières un mot persan, que déjà l'on a mal à propos considéré comme faisant partie du nom propre Assuérus. (Mém. de l'Inst., cl. d'Hist., tom. II, p. 233.) MM. Zoëga et Münter ont cherché, avec aussi peu de succès, l'origine de ces noms dans la langue copte. Sans émettre une opinion positive sur une question que je n'ai pas suffisamment examinée, je ne puis me dissimuler qu'il y a beaucoup d'arbitraire dans l'application que fait M. de Sainte-Croix aux trois divinités cabiriques, des noms donnés par Pline aux trois statues de Scopas. Peut-être même seroit-il plus juste de

même des Cabires étoit un mystère (1). La dernière époque dont je viens de parler n'a point été remarquée par Fréret, qui s'est contenté de faire mention de la quatrième (2), où les Dioscures prirent la place des Cabires. C'est pourquoi le superstitieux Pausanias, qui nous fait de tout cela un mystère, dit : « Les uns pensent que les » Anaces, ou rois enfans, sont les Dioscures; » d'autres, les Curètes; et ceux qui croient en » savoir davantage, les Cabires (3) ». Les Cabires ne perdirent rien à ce dernier changement; on les regarda, non plus comme des ministres sacrés ou des génies particuliers (4), mais comme de véritables divinités: leur culte s'établit à Amphise, à Pergame, à Thessalonique, et dans d'autres villes, et on leur éleva des temples et des autels en différens endroits de la Grèce.

Ces changemens, que nous supposons être arrivés au culte de Samothrace, ne sont point fondés uniquement sur des conjectures. Diodore nous dit, en termes assez clairs, qu'on y rétablit

ne pas comprendre dans les divinités représentées par Scopas le jeune Cadmille, et d'appliquer les noms donnés par Pline et par Pausanias à Axiéros, Axiokersos et Axiokersa. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Ta d' erémaja aujur ist muojua. Strab., lib. x, p. 472.

<sup>(2)</sup> Acad. des Inscr., tom. XXVII, p. 12, 14, etc.

<sup>(3)</sup> Phoc., cap. 38.

<sup>(4)</sup> Strabon, lib. x, p. 473.

les anciens mystères, mais que la manière dont cela se fit n'étoit connue que des seuls adeptes (1). Peut-être avoient-ils été institués par Saon ou Samon, à qui les habitans de Samothrace devoient leur première civilisation (2). Jasion fut le premier qui permit aux étrangers de s'y faire initier. L'espérance d'être heureux dans toutes les guerres qu'ils entreprendroient, et surtout de se voir exempts des périls de la mer, engageoit les étrangers à venir de tous côtés pour participer à ces cérémonies mystérieuses. Suivant le récit des poètes, les Argonautes, battus d'une violente tempête, et n'espérant plus de calme, firent vœu, par le conseil d'Orphée (3), le seul initié qui fût parmi eux, de relâcher à Samothrace. Aussitôt l'orage s'apaisa, et on vit paroître au bout des mâts les flammes (4) que nos matelots appellent feux Saint-Elme. Elles indiquoient, suivant les anciens, l'épiphanie ou la présence des Dioscures,

<sup>(1) .....</sup> Τελετήν πάλαι μέν οὖσαν έν ζή νήσω, ζότε δέ πως παραδοθεῖσαν, ὧν οὐ θέμις ἀκοῦσαι πλήν τῶν μεμυημένων. Diod., lib. v, §. 48.

Le savant et judicieux Heyne reconnoît les changemens arrivés dans le culte de Samothrace; il y admet seulement quelques divinités dont je n'ai point parlé. Exc. 1x, ad Æn. lib. 11, tom. I, p. 310.

<sup>(2)</sup> Diod., ibid. Le nom de Saon subsistoit dans celui de Saoce, mont de Samothrace. Plin., lib. 1v, cap. 23.

<sup>(3)</sup> Apoll., Argon., lib. 1, v. 915-18.

<sup>(4)</sup> Diod., lib. 1v, S. 43, etc.

pris pour les divinités cabiriques. Les compagnons de Jason abordèrent à l'entrée de la nuit dans l'île: ils furent initiés à ses mystères, et en partirent, comptant sur une heureuse navigation (1). Ce fut sans doute dans cette initiation que leur chef eut quelque aventure qui fournit à Æschyle le sujet de la tragédie des Cabires, où il introduisoit Jason ivre sur la scène (2); licence qui dut fort irriter les Athéniens contre ce poète peu religieux.

Il paroît, par des vers de Valérius Flaccus, que le principal prêtre de Samothrace, dès que l'on apercevoit quelque bâtiment étranger, s'avançoit sur le rivage, pour exercer l'hospitalité envers l'équipage et le conduire dans le sanctuaire (3). Plus le nombre des adeptes étoit grand, plus les richesses de cette île devenoient considérables, et plus ses mystères étoient célèbres. Ainsi la politique et la religion gagnoient à cette espèce d'initiation. D'ailleurs, l'île étoit absolument sans port assuré (4): la superstition seule engageoit à y aborder. Ses ministres rappeloient sans doute aux adeptes l'origine du pouvoir que leur dieu

<sup>(1)</sup> Apoll., Argon., lib. 1, v. 915-18; Orph. Argon., v. 465; Valer. Flacc., lib. 11, v. 435-40.

<sup>(2)</sup> Fragm., ap. Athen., lib. x, p. 428.

<sup>(3)</sup> Obvius at Minyas terris adytisque sacerdos

Excipit, hospitibus reserans secreta, Thyotes.

VALER. FLACE., lib. 11, v. 437-38.

<sup>(4)</sup> Plin., lib. 1v, cap. 23.

avoit sur la mer. Dardanus, un des premiers Cabires, et dont la Samothrace avoit autrefois porté le nom (1), passoit chez eux pour avoir enseigné aux hommes, avant qu'ils connussent les vaisseaux, l'usage des radeaux (2), dont il avoit luimême fait l'expérience dans la conquête de l'Asie. Traverser avec de si frêles machines des bras de mer orageux, n'en étoit-ce pas assez pour faire imaginer que les ondes et les vents respectoient les Cabires, et que ceux-ci commandoient à ces élémens? Aussi les Phéniciens (3), comme les Grecs, leur attribuèrent-ils l'invention de l'art savant de la navigation.

Cependant les prêtres de Samothrace n'exigeoient pas toujours qu'on fût admis dans leur sanctuaire pour être à l'abri des périls de la mer; ils élevèrent, sur la place où l'on abordoit, deux statues de Castor et de Pollux, envers lesquelles les navigateurs pouvoient s'acquitter de leurs vœux (4). Diagoras, surnommé l'Athée, étant

<sup>(1)</sup> Plin., lib. IV, cap. 23.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. v, §. 48; Conon, narrat. xx1; Tzetz., ad Lycophr., v. 73.

<sup>(3)</sup> Pseudo-Sanchuniathon, ap. Euseb., Præp. Evang., pag. 36.

<sup>(4)</sup> Alii complures magnos deos adfirmant simulacra duo virilia, Castoris et Pollucis, in Samothracia ante portum sita, quibus naufragio liberati vota solvebant. Serv., ad Virg. Æn. lib. 111, v. 12.

dans cette île, un de ses amis lui dit, en lui montrant plusieurs tableaux de gens qui avoient échappé à d'affreuses tempêtes : « Vous, qui ne » croyez point à la Providence, regardez com- » bien de personnes ont été sauvées par leurs » prières. — Je vois ceux qui ont été sauvés, » reprit Diagoras; mais ceux qui ont fait nau- » frage, où les a-t-on peints (1)? » Parce que Dieu n'exauce pas toutes les prières, sa providence en seroit-elle moins évidente? D'ailleurs, raisonner ainsi, c'est éluder la question plutôt qu'y répondre.

Les Anactotélestes, ou Hiérophantes de Samothrace, faisoient encore des promesses non moins spécieuses aux adeptes : ils les assuroient, entre autres choses, qu'ils seroient saints, justes, en un mot, qu'ils deviendroient meilleurs qu'auparavant; ce qui devoit faire autant d'impression sur les âmes honnêtes que sur les personnes agitées par les remords de leurs crimes. Ces derniers trouvoient un moyen de se débarrasser d'un si terrible poids, en se soumettant à l'examen d'un prêtre particulier, appelé Koès, ou l'auditeur, comme l'explique M. Fréret. En effet, c'étoit au Koès qu'il falloit s'adresser pour faire l'aveu de ses crimes. On raconte que, le célèbre Lysandre se faisant initier à ces mystères, le prêtre lui or-

<sup>(1)</sup> Cicer., de Nat. Deor., lib. 111, cap. 37.

donna de déclarer le plus grand crime qu'il eût commis dans sa vie. « Est-ce toi ou les dieux qui » l'exigent? lui demanda le héros spartiate. — » Ce sont les dieux, dit-il. — Retire-toi, reprit » Lysandre: s'ils m'interrogent, je leur dirai la » vérité (1). » Dans une pareille circonstance, Antalcidas se contenta de répondre: Les dieux le savent (2).

Hésychius nous apprend que le Koès étoit un prêtre des Cabires, qui purificit de l'homicide (3). On pourroit aussi croire, d'après un passage rapporté par Suidas, que le parjure passoit pour un crime capital aux yeux des divinités cabiriques, et qu'on les imploroit comme en étant les vengeresses (4): c'est pourquoi un des sermens les plus inviolables à Rome, fut d'attester les autels de Samothrace (5).

Le Koès n'étoit cependant pas toujours le maître de purifier tous les coupables : l'exemple d'Évandre, général de Persée, en est la preuve.

<sup>(1)</sup> Pseudo-Plut., Apophth. Lac., tom. II Oper., p. 229, ed. Xyl. Ce passage se trouve p. 46 de l'édition de Gierig, qui prétend, avec raison, que cet écrit n'est pas de Plutarque.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 217, ed. Xyl.

<sup>(3)</sup> Ispaus Kalcipar, è zabaigar peria. Hesych., in voc. Keins.

<sup>(4)</sup> In voc. Διαλαμβάνει.

<sup>(5)</sup> Juven., Sat. 111, v.. 144 et seq.

Les Romains ayant représenté qu'il souilleroit par sa présence le sanctuaire de Samothrace, on le somma de paroître devant l'ancien tribunal, établi pour juger les homicides qui osoient pénétrer dans ce sanctuaire (1). Craignant d'être convaincu du meurtre d'Eumène, commis au pied de l'autel d'Apollon à Delphes (2), il n'insista pas davantage, et fut tué par ordre du roi, son maître et son complice. Il résulte de ce récit que le coupable, suivant la nature et les circonstances du délit, pouvoit n'être point admis aux mystères de Samothrace, et qu'Évandre ayant aggravé son crime par le sacrilége, devoit en être exclus. Une pareille loi étoit d'autant plus naturelle, qu'il paroît que le tribunal dont nous venons de parler étoit purement sacerdotal, se trouvant composé des Anactotélestes, à la lettre, initiateurs des Anaces ou rois, c'est-à-dire, des Dioscures, Castor et Pollux, suivant le langage des Romains. Peutêtre les Hiérophantes gouvernoient-ils Samothrace, puisque Tite-Live nous dit que le magistrat suprême de cette île, qui prenoit le titre de roi (3), annonça à Persée la décision des juges,

<sup>(1)</sup> Tit. Liv., lib. xLv, cap. 5. Cet historien s'exprime en ces termes: Esse autem judicia apud sese, more majorum comparata, de iis qui incestas manus intulisse intra terminos sacratos templi dicantur.

<sup>(2)</sup> Id., lib. xL11, c. 15.

<sup>(3)</sup> On lit dans une inscription: Samothraces, sub rege

vraisemblablement ses collègues, les prêtres du premier ordre : ceux-ci doivent être distingués des *Hiérotélestes*, ou ministres inférieurs (1).

On recevoit parmi les initiés à ces mystères un grand nombre d'enfans, usage qu'adoptèrent ensuite les Athéniens (2). Les rois même ne dédaignoient pas d'user de cette prérogative pour leurs familles. Philippe de Macédoine, et Olympias sa femme, s'étoient rencontrés dans le sanctuaire des Cabires; et quoiqu'ils fussent alors trop jeunes pour recevoir l'impression physique de l'amour, ils y prirent néanmoins du goût l'un pour l'autre (3).

S'il arrivoit que l'on eût négligé dans l'enfance ou pendant le reste de la vie de se faire purifier, cela n'étoit pas sans remède. Cette cérémonie, qu'on croyoit nécessaire pour jouir d'une félicité sans bornes après la mort, pouvoit encore se

Aridelo. Muratori, Inscript., tom. I, p. 176. Est-elle bien authentique? elle offre d'ailleurs plus d'une difficulté.

<sup>(1)</sup> S. Maxim., Schol. ad Pseudo-Dionys. Arcop., p. 87. [M. de Sainte-Croix ajoutoit encore, sur l'autorité d'une inscription rapportée par Muratori (tom. I, p. 176), une classe de ministres des dieux Cabires, désignée sous le nom d'Eusèbes; mais il n'est pas certain que, dans cette inscription, le mot sies soit autre chose qu'un adjectif qui se rapporte au mot ispenses qui le précède. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Donat., ad Terent. Phorm., v. 14.

<sup>(3)</sup> Plut., vit. Alex., tom. IV Oper., p. 6, ed. Bryan.

pratiquer sur le cadavre du défunt. On trouve cet usage clairement indiqué dans la fable d'Angélos, fille de Junon. Cette déesse, cherchant à punir sa fille de ce qu'elle lui avoit dérobé sou fard, celle – ci se réfugia auprès de gens qui portoient en terre un mort. Jupiter, son père, l'ayant su, ordonna aussitôt aux Cabires de la purifier; ce qu'ils exécutèrent, après l'avoir conduite sur les bords de l'Achéron, c'est-à-dire, quand elle fut morte (1).

Il est à présumer qu'on s'empressoit d'autant plus à se faire initier dans l'enfance, que vraisemblablement on n'avoit besoin alors ni du ministère du Koès, ni des cérémonies purificatoires. Dans l'âge mûr, le myste ou récipiendaire se

<sup>(1)</sup> Schol. Theocr., Idyll. 11, v. 12.

<sup>[</sup>Le traducteur allemand prétend que cette fable n'est qu'une allégorie inventée par un poète des siècles moins reculés, pour personnifier la renommée que laissent après eux les hommes. Cette explication allégorique est peu naturelle. M. de Sainte-Croix suppose que la purification faite sur les bords de l'Achéron signifie qu'Angélos ne fut purifiée par les Cabires qu'après sa mort. Une telle supposition est ingénieuse, mais elle pourroit être contestée, et semble trop hardie. Il y a encore bien plus de hardiesse à établir, d'après ce seul fait, cette opinion, que l'on pouvoit être purifié de ses fautes, même après la mort, par les pratiques mystérieuses du culte des divinités de Samothrace. Il faudroit, ce semble, des autorités plus positives, pour établir un fait aussi important. S. de S.]

présentoit couronné de branches d'olivier (1), et avec un voile de couleur pourpre, dont Ulysse, disoit-on, s'étoit servi le premier. Avant lui, on faisoit usage seulement de bandelettes de la même couleur (2). Cet ornement avoit la vertu de sauver les initiés des plus grands périls. Agamemnon, qui avoit été initié, s'étant montré avec cette marque distinctive aux yeux de ses soldats mutinés, apaisa leur sédition (3). De pareilles traditions et toutes ces pratiques étoient bien capables d'accréditer le temple de Samothrace; aussi devint-il assez riche pour que des pirates en enlevassent mille talens, ou cinq millions deux cent mille livres tournois, au temps de Mithridate (4).

« Ce n'est point des Égyptiens, dit Hérodote, » que les Hellènes ont reçu l'usage des représen-» tations ithyphalliques de Mercure. Les Athé-» niens l'ont pris, les premiers, des Pélasges; le » reste de la Grèce a suivi leur exemple. Les » Pélasges demeuroient en effet dans le même » canton que les Athéniens, qui, dès ce temps-» là, étoient comptés au nombre des Hellènes, et

<sup>(1)</sup> Procl., in Platon. Polit., ap. Meurs. Greec. fer., p. 196.

<sup>(2)</sup> Schol. Apoll., lib. 1, v. 917; Schol. Homer., lib. 1, v. 334; lib. xv1, v. 100.

<sup>(3)</sup> Schol. Homer., loc. supr. laud.

<sup>(4)</sup> Applan., Bell. Mithr., tom. I, p. 400.

- » c'est pour cela que les Pélasges commencèrent
- » alors à être réputés Hellènes eux-mêmes. Qui-
- » conque est initié dans les mystères des Cabires,
- » que célèbrent les Samothraces, comprend ce que
- » je dis : car ces Pélasges qui vinrent demeurer
- » avec les Athéniens, habitoient auparavant la Sa-
- » mothrace, et c'est d'eux que les peuples de cette
- » île ont pris leurs mystères. Les Athéniens sont
- , » donc les premiers d'entre les Hellènes qui aient
- » appris des Pélasges à faire des statues ithyphal-
- > liques de Mercure. Les Pélasges en donnent
- » une raison sacrée, que l'on trouve expliquée
  - » dans les mystères de Samothrace (1) ». Cette raison a été connue de Cicéron (2); et toute sacrée ou secrète qu'elle fût, elle a fini par être le sujet d'un monument public que je suis dispensé d'indiquer. Au reste, il est évident, par ce passage d'Hérodote, qu'une partie de la doctrine des

<sup>(1)</sup> Herod., lib. 11, cap. 51.

<sup>[</sup>J'ai adopté, à quelques expressions près, la traduction de M. Larcher. Il faut voir la note de ce savant sur les derniers mots: Oi d' Il sharyoù ipér rou hayèr mepi airei airei, d'il shares, rà is resont in Eamodeniza musque d'ifficulté. Hist. d'Hérod., tom. II, p. 45 et 282. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Mercurius unus Coelo patre, Die matre natus: cujus obscoenius excitata natura traditur, quòd adspectus Proserpinos commotus sit. Cic., de Natur. Deor., lib. 111, cap. 22.

mystères des Cabires étoit relative à la vie sauvage des premiers Grecs, et à leur civilisation. Peut-être conservoit-on dans le temple de Samothrace les traditions concernant les Pélasges, comme dans celui de Dodone on gardoit celles qui intéressoient les Hellènes.

Un autre objet des mystères de Samothrace étoit la mort cabirique, célébrée en quelque sorte par les pleurs et les gémissemens des initiés. Ce ne pouvoit être que la mort du plus jeune des Cabires, Cadmille, massacré par ses deux frères, qui s'enfuirent emportant avec eux ses parties naturelles dans une ciste ou corbeille (1). Sa tête fut enveloppée aussitôt d'une étoffe teinte en pourpre, et son corps, couronné de sleurs et porté sur un bouclier d'airain, fut enterré au pied du mont Olympe en Asie. Les Anactotélestes ajoutoient beaucoup de circonstances à cet événement, les changeoient et les altéroient (2) à leur gré, afin d'en rendre l'explication moins difficile. Ce récit étoit sans doute relatif au meurtre de quelque ancien prêtre qui s'étoit opposé à l'introduction de cette divinité; il avoit aussi

<sup>(1)</sup> Clem. Alex., Protrept., tom. I Oper., p. 16, ed. Pott. Arnobe, en parlant de ces mystères, dit: In quibus sanctum illud mysterium traditur, frater trucidatus à fratribus, etc., lib. v, p. 75.

<sup>(2)</sup> Clem. Alex., Protrept., tom. I Oper., p. 16, ed. Pott.

rapport à la fable égyptienne d'Horus, qui, comme je le prouverai par la suite, ne diffère pas essentiellement de l'Iacchus d'Éleusis. Observons par avance qu'Iacchus, nommé quelquefois Bacchus, n'a rien de commun avec le Bacchus thébain.

Plusieurs rites allégoriques avoient rapport à la mort cabirique; mais la connoissance de ces rites n'est pas venue jusqu'à nous : on connoît seulement celui par lequel il étoit défendu de mettre sur la table de l'ache, parce que cette plante, suivant les mystagogues, avoit été produite par le sang du jeune cabire Cadmille, répandu sur la terre. L'ache dont il est question ici ne peut être que celle des montagnes, appelée proprement livèche. La vertu qu'elle possède de procurer aux femmes les évacuations menstruelles supprimées par la frayeur, semble avoir suggéré aux prêtres de Samothrace l'idée d'une telle origine fabuleuse.

La plupart des cérémonies mystérieuses se faisoient la nuit (1), quelques-unes même dans un antre, et le secret le plus inviolable en déroboit la connoissance aux profanes. Le nom même des Cabires, leur nature, leurs attributs, étoient des secrets réservés aux initiés, surtout

<sup>(1)</sup> Guthberleth,, Diss. de Myster. Deor. Cabir., cap.

en Béotie. On y voyoit, à trente-deux stades de Thèbes, un temple dont la fondation remontoit à la plus haute antiquité, et qui étoit antérieur à la fameuse guerre des Épigones (1). Le culte des Cabires y avoit été établi par Méthapus, célèbre mystagogue (2). Un dépôt mystérieux confié, disoit-on, par Cérès aux Cabires, rendoit leur temple l'objet de la vénération publique. En quoi consistoit ce dépôt? « Voilà, ajoute Pausanias, » ce que je n'ai pas cru qu'il me fût permis de » mettre par écrit. Il suffit de dire que les mys-" tères sont un don fait aux Cabires par Cérès (3) ". D'autres appellent les mystères, un présent des Cabires eux-mêmes (4). Ajoutons que Mercure y prenoit le nom de Cadmille (5), et en jouoit vraisemblablement le rôle.

Les Cabires, les dieux puissans, passoient à Rome pour être les Pénates, et on supposoit qu'ils y avoient été transportés par Énée avec le feu sacré et le Palladium (6); mais il est plus naturel

<sup>(1)</sup> Pausan., Boeot., cap. 25.

<sup>. (2)</sup> Id., Messen., cap. 1.

<sup>(3)</sup> Δήμη ρος γοῦν Καθειραίοις δῶρόν ἐςιν ἡ Γελεγή. Bosot., cap. 25.

<sup>(4)</sup> Ayana dupa Kabiipar. Pseudo-Orph., Argon., v. 27.

<sup>(5)</sup> Tzetz., ad Lycophr., v. 162; Schol. Apoll. Rhod. ad lib. 1, v. 917.

<sup>(6)</sup> Varro, humanarum secundo, Dardanum resert Deos Penates ex Samothrace in Phrygiam, et Æneam ex Troju in Italiam detulisse. Ap. Macrob., Sat. lib. 111,

de croire qu'ils y furent apportés de l'Étrurie. C'est là, suivant une tradition, que vinrent se réfugier les Cabires (1), c'est-à-dire, quelques-uns des premiers prêtres de Samothrace, qui introduisirent en Italie le culte de leurs dieux. D'autres prétendent que les Étrusques l'avoient apporté de Lemnos, qui avoit été autrefois sous leur domination (2). Ils donnèrent aux trois divinités cabiriques les noms de Cérès, Palès et Fortune (3). Celui de Cadmille ne reçut aucune altération, et passa dans la langue latine, où il signifia d'abord un enfant; ensuite il servit à désigner des jeunes gens dont la fonction étoit d'aider les prêtres dans les cérémonies religieuses (4), et de leur servir d'assistans; ministère qu'Iacchus paroissoit remplir auprès de Cérès mystique (5).

cap. 4. Vid. Virg., Æn., lib. 111, v. 12, 148, etc.; Dion. Hal., Ant. Rom., lib. 1, p. 55, ed. Sylb.; Heyne, Exc. 1x, ad Æn. lib. 11.

<sup>(1)</sup> Clem. Alex., Protr., p. 16.

<sup>(2)</sup> Schol. Apoll. Rhod., lib. 1, v. 608.

<sup>(3)</sup> Apud Tuscos Cabiros esse Deos Penates, eosque Cererem, Palem et Fortunam vocari ab illis. Serv. ad Æn. lib. 11, v. 325. La Fortune étoit Artémis, ou Proserpine, suivant la doctrine orphique. Schol. Hesiod., ad Theog., v. 268.

<sup>(4)</sup> Verr. Flace., de Sign. verb., lib. 111, p. 63, ed. ad us. Delphini; Serv., ad Æn. lib. x1, v. 558.

<sup>(5)</sup> Schol. Aristoph., ad Ran., v. 326.

Les Romains, respectant le berceau des Cabires, laissèrent à l'île de Samothrace la liberté (1), c'est-à-dire, le droit d'autonomie. La célébrité des mystères de cette île subsistoit encore vers l'an 18 de notre ère, puisque Germanicus s'y fut fait initier, s'il n'en eut été empêché par la violence des vents contraires qui l'éloignèrent de ces parages (2).

<sup>(1)</sup> Plin., lib. 1v, cap. 23.

<sup>(2)</sup> Tacit, Ann., lib. 11, cap. 54.

## ARTICLE II.

## Des Dactyles.

La conformité des cérémonies religieuses et le voisinage ont concouru également à faire confondre les Cabires et les Dactyles; on a même cru que ces derniers n'étoient qu'une portion des premiers (1), quoiqu'on ait regardé les Dactyles comme originaires de Crète. La source de cette erreur est le surnom d'Idéens, qui leur venoit du mont Ida en Phrygie, et non de la montagne du même nom qui se trouvoit dans l'île de Crète, où les Dactyles ne furent jamais établis. L'autorité de Sophocle (2), d'Éphore (3), de Strabon (4), de Diodore de Sicile (5) et de saint Clément d'Alexandrie (6), ne permet pas de révoquer en doute ce que j'avance. Assez semblables aux jongleurs de l'Amérique, ces Dactyles de l'Asie cherchèrent d'abord à se rendre nécessaires en exerçant la médecine chez un peuple sauvage. L'incendie des

<sup>(1)</sup> Strab., lib. x, p. 466.

<sup>(2)</sup> Ap. Schol. Apoll. Rhod., lib. 1, v. 1126.

<sup>(3)</sup> Ap. Diod., lib. v, §. 64.

<sup>(4)</sup> Lib. x, p. 473.

<sup>(5)</sup> Lib. v, §. 64.

<sup>(6)</sup> Strom., lib. 1, p. 360.

forêts du mont Ida leur ayant découvert des mines de fer (1), ils enseignèrent à travailler ce métal (2): du moins une tradition générale leur attribuoit-elle cette invention, dont l'époque étoit fixée au règne de Pandion, roi d'Athènes, 1432 ans avant Jésus-Christ (3). On ajoutoit que l'invention de l'airain leur étoit encore due (4). De pareils services ne pouvoient manquer de leur attirer une considération qu'ils augmentèrent par le moyen des prestiges et des enchantemens: aussi passoient-ils pour d'insignes enchanteurs, suivant Phérécyde et l'auteur du poëme de la Phoronide (5).

Ce fut par ce dernier moyen que les Dactyles se rendirent recommandables, non-seulement aux peuples de Phrygie, mais encore aux habitans de Samothrace. Diodore de Sicile raconte qu'ils causèrent à ceux-ci la plus grande surprise en leur montrant l'effet de leurs enchantemens, et la manière dont ils s'en servoient dans les initiations et les mystères. Cet historien ajoute qu'Orphée lui-même devint leur disciple, et

<sup>(1)</sup> Hesiod., ap. Plin., lib. v11, cap. 56; Clem. Alex., Stromat., lib. 1, p. 420; Sync., Chron., p. 156.

<sup>(2)</sup> Marm. Oxon., epoch. x1; Diod. Sicul., lib. v, §. 64.

<sup>(3)</sup> Marm. supr. laud.

<sup>(4)</sup> Diod., lib. v, §. 64.

<sup>(5)</sup> Ap. Schol. Apoll. Rhod., lib. 1, v. 1129.

apprit d'eux ces cérémonies (1). Elles devoient être peu différentes de celles des jongleurs ou devins des sauvages, chez qui l'initiation consiste en des pratiques simples, surtout en des épreuves plus ou moins fortes, exigées des aspirans. Les conquêtes de Sésostris dans l'Asie et dans la Thrace y ayant répandu le culte égyptien, les Cabires et les Dactyles ne purent éviter de se conformer à ce culte, et d'adopter même une nouvelle doctrine.

Jusqu'alors les Dactyles, comme le reste des Pélasges, avoient adoré le Ciel et la Terre. Couronnés de branches de chêne, ils sacrifioient à cette dernière divinité sous le nom de Rhée: c'est pourquoi ils passèrent pour les Parèdres, ou assistans de la mère des dieux (2). Leurs autels n'étoient que des pierres amoncelées sans art, auprès desquels ils se rassembloient pour honorer Kelmis, le grand Damnameneus, et le puissant Acmon (3), qui, dans la suite, furent pris pour des Dactyles, comme les divinités de Samothrace l'avoient été pour des Cabires. L'explication de ces trois noms sert à le prouver. Dans l'ancien langage des Grecs, Acmon signifioit le

<sup>(1)</sup> Diod., lib. v, §. 64.

<sup>(2)</sup> Apoll. Argon., lib. 1, v. 1123-25; Demetr. Sceps. et Menand., ap. Schol. Apoll. in h. loc.

<sup>(3)</sup> Ap. Schol. Apoll. Rhod., lib. 1, v. 1129.

Ciel (1). Le mot Damnameneus subsiste en partie dans les noms de Damia, que portoit Cérès à Épidaure (2), et de Domna, qu'avoit Proserpine à Cyzique (3). Cette ville étoit peu éloignée du mont Ida, séjour des Dactyles, où ils honorèrent la Terre en lui donnant vraisemblablement l'épithète de Damna ou Damnamenea, puissante. On trouve Damnameneus dans le fragment de la Phoronide (4): on sait que les poètes anciens mettoient quelquesois un genre pour l'autre (5). Peut-être encore l'auteur de la Phoronide s'est-il servi du genre masculin, parce que le Ciel et la Terre étoient représentés l'un et l'autre, dans les mystères cabiriques, avec la marque des deux sexes, comme je l'ai déjà observé. Nonnus ajoute à Damnameneus (selon lui, Damneus) plusieurs autres divinités, qu'il fait venir toutes de Crète en Phrygie, et de là à Athènes (6); mais il con-

<sup>(1)</sup> Hesych., in h. voc. L'auteur de l'Etymologicon magnum, dit qu'Acmon signifie le père d'Ouranos ou du Ciel; Nonnus donne à Acmon l'épithète de inidiques. Dionys., lib. XIII, p. 358.

<sup>(2)</sup> Herod., lib. v, cap. 82.

<sup>(3)</sup> Pellerin, Rec. de Médailles, tom. III, pl. 132, nº 1.

<sup>(4)</sup> Κέλμις, Δαμναμένευς ζε μέγας, καὶ ὑπέρδιος "Ακμων. Ap. Schol. Apoll. Rhod., lib. 1, V. 1129.

<sup>(5)</sup> Theon, ad Arat. v. 19, etc.

<sup>(6)</sup> Dionys., lib. x111, p. 358-361, et lib. xxv111, p. 736.

fond évidemment les Dactyles avec les Curètes et les Corybantes.

On voit, par le lexique d'Hésychius, que Kelmis étoit le nom d'un Dactyle idéen, et vouloit dire aussi un enfant. Kelmas signifioit la peau d'un faon (1). Ce nom nous rappelle donc la tendre jeunesse du Cadmille de Samothrace et de l'Iacchus d'Éleusis, qui tous deux représentoient l'Horus d'Égypte: comme eux, Kelmis aura été l'image d'Horus. Cette conjecture a d'autant plus de fondement, que dans les autres noms que Pausanias donne aux Dactyles (2) on trouve ceux de Jasion, dont il sera bientôt question, et qui est l'Iacchus des Crétois; de Priape (3), à cause du Phallus qui lui étoit consacré; enfin de Pæonius,

<sup>(1)</sup> Hesych., in h. voc.

<sup>[</sup>On lit dans Hésychius Κελμιὰς.... νεῦξον ἐλάφου, mais il est très-vraisemblable que c'est une faute, et qu'il faut lire, avec quelques critiques, νεδρὸς ἐλάφου, hinnulus cervi, ou νεδρὸς, ἔλαφος, hinnulus, cervus. M. de Sainte-Croix paroît avoir supposé qu'il falloit lire νεδρὸς ἐλάφου, pellis cervi. Qu'oi qu'il en soit, le rapport établi par ce savant entre κέλμις et κελμιάς, et le raisonnement qu'il fonde sur ce rapport, n'acquerroient que plus de force, en admettant la leçon νεδρὸς ἐλαφου, hinnulus cervi, s'il n'étoit pas très-probable que κελμιάς n'est qu'une altération de κεμμάς ou κεμμιάς. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Eliac. 1, cap. 7.

<sup>(3)</sup> Lucian., de Saltat., §. 21.

ce même Iacchus, c'est-à-dire, Dionysus (1), suivant les profanes. Hercule et Épimède ne sont entrés dans cette nomenclature que pour désigner la force et la prudence, qualités d'Acmon ou du Ciel. Idas et Acésidas (2) sont, sans doute, de simples épithètes ou surnoms, relatifs aux lieux qu'habitoient les Dactyles. Ce ne fut qu'à l'époque de l'introduction du culte étranger que Kelmis prit place parmi les divinités dactyliques (3), comme Cadmille parmi celles de Samothrace.

A cette époque en succéda une troisième, celle de l'apothéose. Acmon, Damnaméneus et Kelmis furent alors regardés, suivant Stésimbrote, dans son livre sur les mystères (4), comme fils de Jupiter et de la nymphe Ida, parce que, ce dieu ayant ordonné à ses nourriciers de jeter derrière eux de la poussière du mont Ida, les Dactyles idéens naquirent de cette poussière. Cette fable allégorique, qu'on expliquoit aux initiés, n'étoit pas la seule qu'on débitât au sujet de la naissance des Dactyles. Une seconde les faisoit naître de l'imposition des mains d'Ops ou de la Terre sur

<sup>(1)</sup> Hesych., in voc. "Ianzer.

<sup>(9)</sup> Pausan., Eliac., cap. 14.

<sup>(3)</sup> Kelmis est le seul dont le nom se voit encore sur les marbres d'Arundel, lin. 22. Celui de Damnaméneus a été restitué par les éditeurs.

<sup>(4)</sup> Etymol. magn., in voc. 'Idaiei.

le mont Ida, lorsque cette déesse alla se réfugier dans l'île de Crète (1). L'allégorie est sensible, et on en devinera bientôt le sens. En reconnoissance des inventions utiles dont les hommes leur étoient redevables, les premiers habitans de l'Ida parvinrent dans la suite aux honneurs divins (2), et finirent par être regardés comme des Lares ou divinités particulières (3). Leurs noms étoient une espèce de mystère. Les personnes qui les savoient s'en servoient comme d'un préservatif efficace contre la frayeur, les prononçant sans précipitation et d'une manière bien distincte, les uns après les autres (4). Cependant le culte des Dactyles ne fut jamais aussi étendu que celui des Cabires, qui, métamorphosés en Dioscures, profitèrent du crédit dont jouissoient déjà ces dernières divinités. Le sort des Dactyles ressemble davantage à celui des Curètes (5), sur lesquels il est nécessaire d'entrer ici dans quelques détails.

<sup>(1)</sup> Diomed., de Orat. et part. Orat., p. 474. D.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. v, §. 64.

<sup>(3) ....</sup> Idæos Dactylos appellant. Hos quidem tres putant, qui Lares esse creduntur, Damnameneus, Acmon, Celmon. Diomed., loc. supr. laud., p. 475. A., inter Grammat. Lat., ed. Putsch.

<sup>(4)</sup> Plut., De profect. in virt., tom. II Oper., p. 85. B.

<sup>(5)</sup> Hesiod., ap. Strab., lib. x, p. 472.

### ARTICLE III.

### Des Curètes.

Non-seulement le nom de Curètes a été donné à une classe d'hommes, il l'a aussi été à quelques peuples de la Grèce, tels que ceux de l'Eubée, de l'Ætolie, de l'Acarnanie, etc. L'exercice militaire et la danse armée appelée pyrrhique, auxquels ils se livroient, leur mérita cette dénomination générale : elle désignoit plus particulièrement les premiers habitans de l'île de Crète. « C'étoient des jeunes gens, dit Strabon, » qui dansoient armés, et en faisant du bruit avec » leurs armes. On ajoute à cela la fable suivante » sur la naissance de Jupiter. Saturne, dit-on, avoit » coutume de dévorer ses enfans aussitôt qu'ils » étoient nés. Rhée entreprit de lui cacher son » accouchement, d'éloigner le nouveau-né, et » de le sauver, s'il étoit possible. Pour cela, elle » eut recours aux Curètes, qui, dansant autour » de la déesse, troublèrent à tel point Saturne » par le bruit de leurs armes, de leurs tambours » et de leurs autres instrumens, que le dieu ne » s'aperçut pas qu'ils lui déroboient l'enfant: » ce fut par le même stratagème qu'ils l'éle-» vèrent. Ainsi on leur donna le nom de Curètes, » soit parce qu'ils étoient dans l'âge de la jeu» nesse (xóροι) quand ils remplirent ce ministère, » soit parce qu'ils prirent soin de l'enfance (xου» ρο/ροφεῖν) de Jupiter, autour duquel ils imitoient
» les danses des satyres (1). » Peut-être cette
fable si connue, sur l'éducation de Jupiter, n'estelle pas aussi ancienne que Strabon l'imagine.
Elle dépose néanmoins en faveur de l'antiquité
des Curètes, habitans de la Crète (2).

Quelques écrivains prétendoient que les Dactyles étoient les ancêtres des Curètes, et que la Phrygie avoit été leur premier berceau. Ce dernier sentiment étoit celui de l'auteur de la Phoronide, Hellanicus ou Hécatée. Éphore ajoutoit que Minos les emmena avec lui dans l'île de Crète (3): cette île porta même leur nom (4). Le président de Brosses, pour trancher toute difficulté, avance que « les Curètes sont les anciens prêtres de cette » partie de l'Europe voisine de l'Orient et de la » Grèce, assez semblables aux Druïdes des Celtes, » aux Saliens des Sabins, aux sorciers ou jon-» gleurs de Laponie, de Nigritie, ou à ceux des » sauvages de l'Amérique, de la Sibérie, du » Kamtchatka. C'est assez vainement, continue-» t-il, qu'on a beaucoup disputé sur leur véri-

<sup>(1)</sup> Strab., lib. x, p. 468.

<sup>(2)</sup> Apoll., lib. 1, cap. 1, §. 3; Tzetzes, ad Lycophr., p. 19; Serv., ad Virg. Æneid. lib. 111, p. 111.

<sup>(3)</sup> Ap. Diod., lib. v, §. 64.

<sup>(4)</sup> Plin., lib. 1v, cap. 20.

» table patrie, puisqu'on trouve de ces sortes de » prêtres partout où la croyance grossière des » religions sauvages fait le fonds des préjugés » populaires; mais le plus célèbre collége de ces » jongleurs étoit en Crète (1) ».

Il paroît certain qu'ils défrichèrent les premiers cette île (2), et travaillèrent à en civiliser les habitans. Ils leur apprirent à rassembler en troupeaux les brebis et les chèvres éparses dans les campagnes, à élever des abeilles; ils enseignèrent aussi sans doute à travailler les métaux, puisqu'on leur faisoit honneur de l'invention des épées et des casques (3). On leur attribuoit même des connoissances en astronomie (4). Peutêtre est-ce aux Curètes qu'il faut rapporter ce qui est dit de Mélisseus, premier roi des Crétois, qu'il sacrifia le premier aux dieux, qu'il introduisit des rites nouveaux, et des pompes sacrées inconnues jusqu'à lui, et que sa fille Mélisse fut la première prêtresse de la Mère des dieux (5). Mélisseus, dont les filles Amalthée et Mélisse

<sup>(1)</sup> Dissert. sur les Dactyles, les Curètes, etc., dans une note de l'Histoire de la Republ. rom. de Salluste, rétablie, tom. II, p. 564-65.

<sup>(2)</sup> Curetes primi cultores Cretæ esse dicuntur. Serv., ad Virg. Æn. lib. 111, v. 131.

<sup>(3)</sup> Diod., lib. v, §. 65.

<sup>(4)</sup> Theon, ad Arat. lib. 1, v. 35.

<sup>(5)</sup> Lactant., divin. Inst., lib. 1, cap. 22, S. 19.

nourrirent Jupiter enfant de lait et de miel, étoit nécessairement contemporain des Curètes, et peut être regardé comme l'un d'eux. Enfin la réputation des Curètes s'établit si bien, que dans la suite, lorsqu'un Crétois se rendoit recommandable par son habileté ou son savoir, on l'appeloit, comme le prouve l'exemple d'Épiménide, un nouveau Curète, ou simplement un Curète (1).

Les titres de Gégènes, ou enfans de la Terre (2), et de compagnons de Rhée (3), donnés aux Curètes, suffisent pour prouver qu'ils adoroient très-anciennement cette divinité. Fondateurs de Gnosse, ils y avoient élevé un temple et consacré un bois à la Mère des dieux (4), et l'on peut, sans trop hasarder, admettre qu'au culte de la Terre ils joignoient celui d'Ouranos, ou le Ciel, qui étoit regardé, dans les plus antiques théogonies, comme la source et le père de tous les dieux. Leur doctrine étoit donc originairement conforme à celle de toutes les hordes pélasgiques. Elle ne différoit point non plus de celle des anciens habitans de la Crète. Ceux-ci, Pélasges d'origine, et désignés sous le nom de Titans, c'est-à-dire, d'hommes encore sauvages et étran-

<sup>(1)</sup> Plut., in vit. Solon., 84. D.; Diogen. Laërt., lib. 1, §. 114.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. v, §. 65; Strab., lib. x, p. 472.

<sup>(3)</sup> Strab., ibid.

<sup>(4)</sup> Diod., lib. v, §. 66; Syncel. Chron., p. 125. D.

gers au bienfait de la civilisation, habitoient à Gnosse avec les Curètes: on les disoit fils du Ciel et de la Terre (1), parce qu'ils demeurèrent constamment attachés au service de ces deux divinités, et refusèrent d'adopter un culte étranger. Les Curètes ayant voulu introduire une nouvelle divinité, et l'associer au culte du Ciel et de la Terre, les Titans se soulevèrent contre eux, et se livrèrent à toutes les fureurs du fanatisme. La victoire de Jupiter sur les Titans n'est autre chose que l'adoption de cette nouvelle divinité malgré les efforts des partisans du culte primitif (2).

<sup>(1)</sup> Diod., lib. v, §. 66.

<sup>(2) [</sup>S. Clément d'Alexandrie a appliqué à Bacchus ce que les mythologues racontent de l'éducation de Jupiter, et des danses des Curètes autour de ce dieu enfant. M. de Sainte-Croix a sans doute cru pouvoir rapporter à Jupiter ce que ce père avoit dit de Bacchus; mais il me semble qu'il avoit poussé trop loin cette application, en ajoutant : « C'est » pourquoi on suppose qu'ils (les Titans) avoient mis en » pièces le nouveau dieu »: car aucun auteur, je crois, n'a dit que Jupiter eut été mis en pièces par les Titans. J'ai donc retranché ces derniers mots. Ce n'est pas tout : j'ai été obligé de réformer presque tout cet alinéa et une grande partie du précédent, pour mettre le savant auteur d'accord avec les autorités qu'il cite, et dont il n'avoit pas toujours assez pesé les expressions. Je crois être entré dans ses idées; et sans garantir le système qu'il a adopté, je pense en avoir plutôt augmenté qu'affoibli les preuves et la vraisemblance. S. de S.]

Cet événement étoit représenté dans les mystères gnossiens, dont les symboles étoient les dés, la balle, la roue, la paume, le sabot, le miroir et la toison (1). Dans le sens mystique, cela signifioit que les Curètes avoient les premiers introduit le culte de Jupiter. Pour assimiler davantage ces cérémonies à celles de Saïs ou d'Éleusis, on y fit jouer dans la suite le rôle d'Horus ou lacchus à un personnage nommé / Jasion, un des anciens Curètes (2), et membre de la triade curétique, suivant le langage des éclectiques (3). De même que les Dactyles, les Curètes finirent par prêter leur nom aux divinités qui étoient l'objet des mystères de leur pays. Ces mystères avoient beaucoup de ressemblance avec ceux de Samothrace et du mont Ida (4). Peut-être n'y garda-t-on pas le même secret.

<sup>(1)</sup> Clement. Alex:, Protr., p. 15.

<sup>[</sup>Les symboles dont il s'agit ici, et qui se trouvent aussi indiqués par Arnobe (adv. Gent., lib. v, p. 169), n'avoient pas sans doute, chacun en particulier, un sens allégorique déterminé. Ils représentoient en général les jouets d'enfans dont les Titans s'étoient servis pour attirer le jeune Bacchus, et le faire tomber dans le piége qu'ils lui tendoient. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Serv., ad Virg. Æn. lib. III, v. 111. Burmann a rétabli, avec raison, dans ce passage, Jasionis, au lieu de Jasonis.

<sup>(3)</sup> Procl., in Platon. Polit., cap. 25.

<sup>(4)</sup> Strab., lib. x, p. 466.

Si l'on en croit Diodore de Sicile, ce qui étoit couvert ailleurs du voile d'un secret inviolable se pratiquoit publiquement et à découvert à Gnosse (1); mais on ne doit pas entièrement ajouter foi au récit de cet historien, qui tâche d'accréditer, aux dépens de la vérité, son système favori, l'évhémérisme. Cette assertion de Diodore peut avoir pris sa source dans des indiscrétions multipliées, qui, jointes aux contes populaires et aux rêveries des poètes, donnèrent lieu aux fables allégoriques sur Jasion, fables dont l'exposition n'est point étrangère à mon sujet.

Homère et Hésiode disent que Cérès eut commerce avec Jasion dans une novale qui avoit reçu trois labours, et que Plutus naquit de cette union passagère (2). Jupiter, selon le premier de ces poètes, en étant informé, frappa Jasion de la foudre (3). Apollodore prétend que ce héros mérita cette punition pour avoir voulu violer la déesse (4). D'autres racontent qu'il étoit fils de Jupiter, dont il s'attira la colère, son extravagance l'ayant porté à faire ses efforts pour jouir

<sup>(1)</sup> Diod., lib. v, §. 77.

<sup>(2)</sup> Homer., Odyss., lib. v, v. 125-27; Hesiod., ed. Heins., Theog., p. 306, et Schol., p. 308; Eustath., ad Homer., p. 1528.

<sup>(3)</sup> Homer., Odyss., lib. v, v. 128 et 129.

<sup>(4)</sup> Biblioth., lib. 111, cap. 11.

74 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

d'un fantôme qui ressembloit à Cérès (1), ou plutot de la statue de cette déesse (2). Suivant quelques auteurs, Cérès le transporta dans le ciel avec Triptolème, et l'un et l'autre furent mis au rang des constellations sous le nom de Gémeaux (3).

Suivant le récit d'Hésiode ce fut en Crète, et dans un canton fertile, que Jasion obtint les faveurs de la déesse de la Terre (4). Diodore de Sicile, toujours imbu des principes d'Évhémère, cherche l'explication de cette fable dans l'histoire, et avance qu'aux noces de Cadmus et d'Harmonie, Cérès fit présent du blé à Jasion (5). On disoit encore qu'on trouva chez lui la semence de cette céréale, après un déluge qui en avoit étouffé le germe dans toute l'île de Crète (6). On sent aisément ici l'allégorie, et l'aventure de ce héros n'en présente aucune qui ne soit relative aux travaux de l'agriculture (7). Ce sont en effet ces travaux

<sup>(1)</sup> Conon, Narrat., cap. 21.

<sup>[</sup>Dans ce texte de Conon, il faut lire deux fois 'Iarrar, au lieu de Iarrar, que porte l'édition de Th. Gale, p. 260. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Scymn. Chius, Descr. orb., v. 684.

<sup>(3)</sup> Ap. Hygin., Poet. Astronom., cap. 22.

<sup>(4)</sup> Theog., v. 971-74.

<sup>(5)</sup> Lib. v, **§**. 49.

<sup>(6)</sup> Schol. Homer., ad Odyss. lib. v, v. 125-26.

<sup>(7)</sup> Phurn., cap. 28; Heracl., Allegor. Homer., p. 493, in Opusc. myth. Thomæ Gale.

qui produisent la véritable richesse, représentée par Plutus. Pétellides de Gnosse donnoit pour frère à Jasion, Philomèle. Ce dernier n'eut qu'une foible portion de l'héritage de son père. Réduit au plus étroit nécessaire, et ne s'accordant point avec son aîné, il acheta des bœufs, et inventa la charrette. Cultivant la terre avec ce secours, il en tira sa subsistance, et mérita ainsi la protection de Cérès, qui, enchantée de sa découverte et de ses efforts, le plaça, sous le nom de Bouvier, parmi les constellations (1). Ce récit est purement allégorique, et devoit être compris sans peine par les Crétois initiés aux mystères des Curètes.

C'est néanmoins aux derniers temps du paganisme que semble appartenir l'invention de quelque-unes de ces fables. Elle ne peut précéder l'époque de l'apothéose des Curètes, qui, cessant alors d'être les Parèdres ou assistans de Rhée (2), furent non-seulement regardés comme des divinités subalternes (3) auxquelles on éleva des temples (4), mais encore mis, par les Crétois, au rang des principaux dieux, au nom desquels ils

<sup>(1)</sup> Quodcumque habuerit, ex eo boves duos emisse, et ipsum primum plaustrum fabricatum esse. Hyg., Poet. Astron., cap. 4.

<sup>(2)</sup> Vers. Poetæ incert., ap. Stob., Eclog. Phys., p. 5.

<sup>(3) ....</sup> Quia Curetes latinè familiares appellantur. Lactant. seu Luctat., ad Stat. Thebaïd. lib. 1v, v. 785.

<sup>(4)</sup> Pausan., Messen., cap. 31.

juroient l'observation des traités qu'ils faisoient entre eux (1). Il paroît, par un passage de Pausanias, que si l'on ne confondit pas tout-à-fait les Curètes avec les Dioscures, du moins on finit par avoir de la peine à les distinguer (2).

On ne sait même pas s'il étoit question des actions de ces Curètes dans les derniers mystères qu'on célébroit en Crète. Je ne doute pas que l'origine de ces mystères ne remontat jusqu'à eux; mais ils avoient été changés et fort altérés. On les pratiquoit dans un endroit agreste et sauvage, près de l'antre où l'on croyoit que Jupiter avoit été élevé par les Curètes. Ces mystères commençoient, comme tous les autres, par des purifications faites au moyen des pierres que la foudre avoit frappées. L'initié, couronné de laine d'un agneau noir, couchoit le matin, étendu sur le rivage de la mer, et la nuit sur les bords d'un fleuve voisin. Tout habillé de laine noire, il étoit ensuite introduit dans l'antre nommé Idéen, et il y demeuroit trois fois neuf jours (3). Peut-être vouloit-on désigner par-là les vingt-sept années de règne (4) attribuées à Minos : les entretiens

<sup>(1)</sup> Sacram. Hierapytn., ap. Chishul., Antiq. Asiat., p. 133.

<sup>(2)</sup> Phocic., cap. 28.

<sup>(3)</sup> Porphyr., de Vit. Pythag., ed. Kuster., p. 19.

<sup>(4)</sup> Nicolas de Damas (Exc. ad calc. Arist. Pol., ed. Heins., p. 1024.), et S. Clement d'Alexandrie (Strom.

de ce prince avec Jupiter dans le même antre n'étoient certainement pas oubliés. La cérémonie étoit terminée par un sacrifice funèbre, offert non en l'honneur de ce dieu, mais en sa faveur (1), comme si l'on eût prié pour lui. Cette étrange pratique venoit sans doute de l'opinion des Crétois, qui, après avoir fait naître Jupiter, le faisoient ensuite mourir; elle leur attira l'indignation des autres Grecs, scandalisés de ce qu'on montroit le tombeau de leur principale divinité (2), et c'est à cause de cela que les habitans de Crète furent réputés fourbes et menteurs (3). Porphyre, de qui nous avons emprunté

lib. 11, p. 439), réduisent sans fondement à neuf le nombre de ces années.

<sup>(1)</sup> Τὰς νενομισμένας τριτζὰς ἐννέα ἡμέρας ἐκεῖ διέζριψε, καὶ καθήγισε τῷ Διΐ. Porphyr., de Vit. Pythag., p. 20.

<sup>[</sup>Le verbe \*\*\*Apayi\(\infty\) est pris sans doute ici dans le sens de parentare, justa solvere, inferias facere. Chez les Anciens, les honneurs rendus aux morts étoient plutôt une sorte de culte qu'un moyen de leur concilier la faveur et l'indulgence de la divinité, et d'expier les crimes de leur vie. Les honneurs rendus à Jupiter, au lieu où l'on voyoit son tombeau, n'avoient donc rien qui répugnât essentiellement à l'idée de sa divinité, ou plutôt de son apothéose. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Lucian., Dial. mort., passim, et Sacrif., §. 10. On montroit encore ce tombeau, au rapport de Belon, en 1588, sur le mont Ida. Observ., ch. 17.

<sup>(3)</sup> Callim., Hymn. in Jov., §. 8; Observ. Ez. Spanh.

les détails qu'on vient de lire, nous apprend que Pythagore, arrivé dans l'île de Crète, eut recours, pour se faire ainsi purifier, aux mystes ou prêtres de Morgos, l'un des Dactyles Idéens (1). Cet auteur a sans doute voulu dire, des Curètes. Le nom de Morgos qu'il donne à cette divinité est d'ailleurs totalement inconnu.

<sup>(1)</sup> Τοῖς Μόργου μύσημις προσήτι, τνὸς τῶν Ἱδαίων Δακηύλων, •φ' ὧν καὶ ἐκαθάρθη. Porphyr., loc. supr. laud.

## ARTICLE IV.

# Des Corybantes.

Les Phrygiens, qui se vantoient d'être le plus ancien peuple de l'univers (1), ne sortirent néanmoins qu'assez tard de la barbarie; ils dûrent les premiers pas qu'ils firent vers la civilisation à leurs jongleurs ou devins, qui ressembloient aux Dactyles, leurs voisins, mais qui, par leur attachement au culte primitif, méritèrent de passer pour les enfans de Saturne (2) et de Rhée (3). Remarquables par leur force (4), les Corybantes s'exercèrent d'abord aux travaux de la métallurgie. Ovide les représente occupés avec les Curètes à fabriquer des armes défensives (5). Les ténèbres de la vie sauvage ne peuvent être entièrement dissipées que par la lumière des lettres. Les Corybantes, c'est le nom de ces anciens devins de Phrygie, comprirent sans peine cette vérité; et les efforts qu'ils firent, soit pour s'instruire euxmêmes, soit pour éclairer leurs compatriotes, se

<sup>(1)</sup> Herodot., lib. 11, cap. 2.

<sup>(2)</sup> Strab., lib. x, p. 472.

<sup>(3)</sup> Suid., in h. voc. tom. II, p. 352. B.

<sup>(4)</sup> Orph., Argon., v. 25.

<sup>(5)</sup> Fast., lib. IV, V. 209.

trouvent suffisamment indiqués par la tradition, qui rapportoit leur origine à Apollon et à Thalie (1). Ils cultivèrent avec tant d'ardeur la musique et la danse, que leur nom, passant dans la langue grecque, y fut employé pour désigner une passion violente et une sorte d'enthousiasme irréfléchi pour ces exercices (2).

Si ces observations sont fondées, l'assertion de M. de Sainte-Croix paroîtra devoir être modifiée. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Apollod., lib. 1, cap. 1, §. 4; Tzetzes, ad Lycophr. p. 19.

<sup>(2)</sup> Platon., Ion., tom. I Oper., p. 534 à 536.

Le verbe zopusarian, soit dans le texte de Platon qu'a en vue M. de Sainte-Croix, soit dans les autres passages où il se trouve, renferme toujours, ce me semble, l'idée d'une agitation surnaturelle, d'une fureur divine, vraie ou simulée, qui met l'homme hors de lui-même, et ne le laisse plus maître de ses actions et de ses mouvemens. Ce verbe exprime donc une sorte de folie, ou d'extase, d'une origine divine, mais qui semble produire des effets pareils à ceux d'une véritable aliénation d'esprit. Aussi voyons-nous que, dans les Guèpes d'Aristophane, Xanthias ayant dit à Sosie: 'Αλλ' η παραφρονείς, έγεδο, η πορυ-Carlias; « Déraisonnes-tu donc? ou bien es-tu saisi d'une » fureur pareille à celle des Corybantes »? Sosie lui ré-» pond : • vx · add vx ves pi extilis ex Zacaciev. « Non; mais » je suis pris d'un assoupissement que m'envoie Bacchus ». C'est comme s'il disoit: Je suis effectivement sous l'action d'une influence divine; mais au lieu d'une agitation pareille à celle des Corybantes, c'est un assoupissement involontaire que m'envoie Bacchus.

On ne compta d'abord que trois Corybantes, par la même raison par laquelle on fixa les Cabires et les Dactyles à ce nombre, appelé l'hypostase archique, dans le langage mystique de Julien (1). Comme ceux-ci, les Corybantes passèrent pour des génies (2). Les noms des trois premiers Corybantes ne se trouvent plus que dans le poëme de Nonnus, et sont vraisemblablement fort altérés. Selon lui (3), les trois anciens Corybantes s'appeloient Cyrbas, Pyrrhichus et Idæus. Diodore ne reconnoît que le seul Corybas, fils de Jasion et de Cybèle (4). Corybas, célébrant avec enthousiasme les mystères de sa mère, donna luimême le titre de Corybantes à ceux qui l'imitèrent.

Démétrius de Scepsis a méconnu l'origine de ces devins; il ne les regardoit que comme des gens voués au culte de la Mère des dieux, et choisis pour danser tout armés et pour sauter en cadence dans ses fêtes. Strabon adopte cette opinion, et croit que les Corybantes n'étoient que des ministres de Rhée (5). Mais c'est confondre, comme l'a fait aussi Diodore de Sicile (6), les

<sup>(1)</sup> Julian., Orat. v, ed. Spanheim., p. 168. B.

<sup>(2)</sup> Κορύδαντις δί είσι δαίμονές τινις, φυλάσσειν τον Δία ταχθέντις. Cod. græc. Bibl. Reg., no 2633, fol. 248 recto.

<sup>(3)</sup> Dionys., lib. xIV, p. 388.

<sup>(4)</sup> Diod., lib. v, S. 49.

<sup>(5)</sup> Lib. x, p. 472.

<sup>(6)</sup> Loc. supr. laud.

premiers Corybantes avec leurs successeurs. D'ailleurs, ceux-ci conservèrent la prééminence dans les fonctions du sacerdoce; une foule de témoignages ne permettent pas d'en douter. Ils jouirent d'abord de tant de considération, qu'on n'enterroit point leurs corps; on les plaçoit après leur mort sur des colonnes hautes de dix coudées (1). Cet usage singulier ne paroît pas s'être conservé long-temps chez les Phrygiens. Les Corybantes ne différèrent bientôt plus des Galles, dont le nom étoit synonyme d'eunuque (2), quoiqu'il n'y eût primitivement que leur chef, l'Archigalle, qui fut obligé de subir la mutilation (3). L'obligation devint ensuite générale. La partie retranchée étoit consacrée à Cybèle et à Attis, puis renfermée dévotement dans les antres du mont Lobrinus, en Phrygie (4). Les Métragyrtes étoient les ministres d'un ordre inférieur (5); mendians de profession, ils avoient pour emploi de battre du tambour et de jouer de la cymbale, instrumens qu'ils portoient attachés à leur cou (6). Ils se rendirent si méprisables, que leur nom seul

<sup>(1)</sup> Nicol. Damasc. excerp., ad calc. Arist. Polit., ed. Heins., p. 1017.

<sup>(2)</sup> Hesych., in h. voc.

<sup>(3)</sup> Serv., ad Æn. lib. 1x, v. 114.

<sup>(4)</sup> Schol. ad Nic. Alexiph., p. 30. B.

<sup>(5)</sup> Vandale, Diss. de Sacr. et Rit. Taurobol., cap. 11.

<sup>(6)</sup> Clem. Alex., Protr., p. 20, etc.

étoit une injure (1): par là le culte de leur divinité fut décrié, et pour être fort ancien et trèsrépandu, il n'en devint que plus corrompu.

La Terre, Ops, Rhée, la Mère des dieux, Agestis ou Agdistis, la bonne déesse, la grande déesse phrygienne, étoient les noms d'une même divinité, à laquelle on donnoit encore les épithètes de Cybèle, de Bérécynthiène, Dindyméniène, Idéenne, Pylériène, Pessinuntide, et autres (2), suivant les lieux où elle recevoit un culte particulier: elle ne différoit point de la divinité adorée chez les Égyptiens sous le nom d'Isis, sous celui d'Astarté, chez les Phéniciens, et sous celui de Cérès, chez les Athéniens. L'époque de l'établissement du culte idolatrique de la terre, ou Rhée (3), sous le titre de Mère des dieux, que lui méritoit son ancienneté, est marqué par l'apparition prétendue de sa statue à Cybèle (4), ville de Phrygie,

<sup>(1)</sup> Arist., Rhet., lib. 111, cap. 2, tom. II Oper., p. 585.

<sup>(2)</sup> Καὶ ἴτιρα μυρία ἐνομάζιται. Tzetz. ad Lycophr., p. 116, ed. Paul. Steph. Voyez, sur l'étymologie de la plupart de ces noms, les savantes Remarques de M. Falconet, Acad. des Inscr., tom. XXIII, p. 225 et suiv.

<sup>(3)</sup> Et posteà i a, quæ est terra: sed, mysterii gratid, dicere voluerunt jia. Joann. Nicol., de rit. Bacchan., cap. 4.

<sup>(4)</sup> Marm. Oxon., epoch. x. Je suis toujours les restitutions de Chandler, par préférence aux supplémens que Prideaux a imaginés, sans calculer les espaces. Voyez ce

297 ans avant la prise de Troie, quelques années après l'arrivée de Cadmus et de Danaüs dans la Grèce (1), Mæon régnant en Lydie (2), et Érichthonius à Athènes. L'origine des mystères de cette déesse ne doit pas être fort éloignée de ce temps. M. Fréret en fixe l'époque vers l'an 1580 (3) avant J. C.; ce qui est très-antérieur à l'institution des cérémonies établies à Eleusis, en l'honneur de la Terre, sous le nom de Cérès.

Suivant la tradition, Midas, aidé sans doute des Corybantes, après avoir bâti un magnifique temple en l'honneur de Rhée (4), introduisit les mystères de cette déesse chez les Phrygiens, afin de les rendre plus soumis et d'adoucir leurs mœurs (5). On ajoute que ce prince, si injustement décrié à cause de sa prétendue ignorance, avoit été lui-même initié par Orphée (6), c'est-à-dire, qu'il avoit tiré de la Thrace les cérémonies de l'initiation. Elles commençoient, comme toutes les cérémonies de ce genre, par des puri-

que j'ai dit à ce sujet en parlant des dernières époques de la Chronique de Paros. Exam. crit. des Histor. d'Alex., se édit., p. 595 et suiv.

<sup>(1)</sup> Marm. Oxon., epoch. vii et ix.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. 111, §. 58.

<sup>(3)</sup> Acad. des Inscr., tom. V, p. 308.

<sup>(4)</sup> Diod., lib. 111, §. 60.

<sup>(5)</sup> Clem. Alex., Protr., p. 12.

<sup>(6)</sup> Justin., Hist., lib. x1, cap. 7.

fications, ce qui avoit donné lieu à la fable qui faisoit purifier Bacchus par la Mère des dieux (1).

Le temps de la célébration des mystères de cette déesse se trouvoit fixé immédiatement après l'équinoxe du printemps (2). Cette fête duroit trois jours, dont le premier étoit triste; il étoit consacré à une cérémonie singulière, qui consistoit à abattre un pin, au milieu duquel étoit attachée la figure d'Attis (3), soit parce qu'Attis avoit été changé, selon quelques mythologues, en cet arbre (4), soit parce qu'on prétendoit qu'il avoit été découvert, mutilé, au pied d'un pin, par les prêtres de Rhée, qui le transportèrent dans le temple de cette déesse, où il expira (5). La véritable origine de cette cérémonie se trouve dans la fable d'Osiris et de Typhon; il n'est guère possible de l'y méconnoître. Le second jour on sonnoit de la trompette, et le troisième on initioit (6).

<sup>(1)</sup> Schol. Homer., ad Iliad. lib. v1, v. 130.

<sup>(2)</sup> Julian., Orat. v, in honor. Matr. Deor., p. 315; Schol. Nicandr., ad Alexiph., v. 8.

<sup>(3)</sup> In sacris Phrygiis, quæ Matris deûm dicuntur, per annos singulos arbor pinea cæditur, et in media arbore simulachrum juvenis subligatur. Jul. Firm. Mat., De err. prof. rel., p. 17, ed. Rigalt.; Arnob., adver. Gent., lib. v, p. 167 et 184.

<sup>(4)</sup> Ovid., Metam., lib. x, v. 104.

<sup>(5)</sup> Serv., ad Æn. lib. 1x, v. 114.

<sup>(6)</sup> Julian., Or. v, p. 316.

Le récipiendaire répondoit aux questions du mystagogue par ces paroles: J'ai mangé du tambour, j'ai bu de la cymbale, et j'ai porté le cernos (1). Le cernos étoit un vase de terre dans lequel il y avoit de la sauge marine, du froment, de l'orge, de

(1) Clem. Alex., Protr., p. 14.

[Le texte de S. Clément d'Alexandrie porte : iz γυμπάνου ἴφαγον, iz zυμθάλου ἴπιον· izερνοφόρησα. L'éditeur de ce Père a remarqué que cette formule est rapportée d'une manière un peu différente par Julius Firmicus (De error. prof. relig., cap. 19). On y lit: De tympano manducavi, de cymbalo bibi, et religionis secreta perdidici. La traduction donnée par M. de Sainte-Croix a quelque chose d'amphibologique; car on peut douter si elle veut dire, j'ai mangé une portion du tambour, j'ai bu une portion de la cymbale, ou j'ai mangé à même le tambour, j'ai bu à même la cymbale. L'un et l'autre sens peuvent convenir à la préposition grecque ix, comme à la préposition latine de; mais il semble plus naturel de donner la préférence au second, à moins qu'on ne suppose que le tambour et la cymbale eussent ici une signification allégorique, ce qui est peu vraisemblable, le mot cernos étant pris dans sa signification propre et naturelle. Au reste, j'ai laissé subsister exprès cette amphibologie.

Quelques érudits ont rapproché de cette formule ce passage de S. Paul (1 Cor., cap. 10, v. 20): Non potestis calicem Domini bibere et calicem dæmoniorum: non potestis mensæ Domini participes esse et mensæ dæmoniorum. Mais de pareils rapprochemens sont plutôt un abus de l'érudition qu'une application utile de la littérature profane à l'exégèse sacrée. S. de S.]

l'avoine, de l'épautre, dissérentes sortes de pois, des lentilles, des fèves, des pavots blancs, du lait, du vin, de l'huile, du miel, des figues sèches, et de la laine non lavée (1): au-dessus de tout cela étoit une lampe (2). On distribuoit toutes ces choses à ceux qui avoient porté le cernos. Ces pratiques, empruntées d'Éleusis, ne paroissent pas fort anciennes; elles étoient accompagnées de beaucoup d'autres. La principale étoit celle de l'intronisation. On plaçoit le récipiendaire sur une sorte de trône, qu'entouroient tous les assistans: puis se tenant par la main les uns les autres, ils dansoient et chantoient autour de lui (3), ce qui ne s'exécutoit point sans quelque tumulte (4). Là, néanmoins, présidoient des prêtres et des prêtresses, parmi lesquels on comptoit le Zacore ou Néocore, et les Cernophores (5). Le reste de cette cérémonie nous est inconnu; vraisemblablement, et il n'est guère possible d'en douter,

<sup>(1)</sup> Athen., lib. x1, cap. 56.

<sup>(2)</sup> Schol. Nic., p. 60.

<sup>(3)</sup> Ποιέζον δὶ ταὐζὸν ὅπερ οἱ ἐν ʹῆς Γελεζῆ τῶν Κορυζάνζων, ἔζαν τὴν Βρόνωσιν ποιῶνζαι περὶ ζυῆζον δι ἀν μέλλωσι ζελεῖν · καὶ γὰρ ἐκεῖ χορεία ζὶς ἐκὶ καὶ παιδιὰ, εἰ ἄρα καὶ ζετέλεσαι. Plat., Euthyd., tom. I Oper., p. ½77; Dion Chrysost., Orat. x11, p. 203. Parmi les ouvrages attribués à Orphée, on comptoit : Θρονισμοὶ μηζρῷοι. Suid., in voc. Όρφεύς.

<sup>(4)</sup> Procl., Theol. Plat., lib. vr, cap. 13.

<sup>(5)</sup> Schol. Nicandr., p. 60.

.88

RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

on y donnoit une représentation des aventures d'Attis.

Loin de regarder ce personnage comme une divinité, quelques-uns en ont fait un jeune prêtre (1). Il passoit pour fils du phrygien Calaüs, et comme il étoit né impuissant, on supposa qu'il s'étoit mutilé lui-même (2). Il enseigna aux Lydiens les mystères de la Mère des dieux (3), ce qui le rendit cher à cette déesse, et excita la colère de Jupiter; pour la satisfaire, ce dieu envoya un sanglier qui ravagea la Lydie, et qui y égorgea une infinité de personnes, parmi lesquelles se trouva le malheureux Attis. Ce récit du poète Hermésianax peut avoir quelque fondement historique, et désigner les disputes sanglantes des partisans du nouveau culte avec ceux de l'ancien. Le principal ministre de Rhée en fut sans doute la victime (4), et dut à cette infortune l'honneur de jouer dans les cérémonies mystérieuses de la Phrygie le même rôle que Cadmille dans l'île de Samothrace, et Kelmis, ou Celmis, sur le mont Ida: du moins son nom prit-il, chez les Corybantes, la place qu'occupoient ailleurs ceux de Cadmille et de Celmis. Par-là les Cory-

<sup>(1)</sup> Serv., ad Æn. lib. 1x, v. 114.

<sup>(2)</sup> Nonn., Dionys., lib. xxv, p. 660.

<sup>(3)</sup> Pausan., Achaïc., cap. 17.

<sup>(4)</sup> Serv., ad Æn. lib. 1x, v. 114.

bantes divinisèrent un de leurs anciens chefs; ils furent ensuite eux-mêmes mis au rang des génies ou divinités subalternes (1).

Cette circonstance de la mort d'Attis, tué par un sanglier, étoit consacrée à Pessinunte par l'usage commémoratif qui permettoit le sacrifice de toute espèce de quadrupède, excepté le porc et le sanglier (2). A Dyme, ville d'Achaie, on observoit la même chose dans le temple élevé à Dindymène, ou Rhée, et à son compagnon inséparable. Quel étoit-il? les profanes ne pouvoient le savoir, suivant le témoignage de Pausanias, qui assure n'en avoir lui-même rien appris (3). Cependant il débite, à cette occasion, une étrange légende sur Attis, dont les Galates, suivant lui, rapportoient l'origine à un songe impur de Jupiter. Elle fut sans doute aussi inconnue aux mystagogues que les réveries d'Évhémère concernant ce personnage (4). Les détails dans lesquels Catulle entre à l'égard d'Atys, leur étoient également étrangers. Ce poète a plus cherché à rendre son récit pathétique qu'à nous fournir quelques lumières sur les traditions mystiques et allégo-

<sup>(1)</sup> Hi (Corybantes) autem Lares adpellantur. Hygin., Fab. CXXXIV. Corybantes dæmones sunt. Serv., ad Æn. lib. 111. V. 111.

<sup>(2)</sup> Pausan., Achaïc., cap. 17.

<sup>(3)</sup> Id. ibid.

<sup>(4)</sup> Diod., lib. 111, §. 58.

riques de Pessinunte (1). Se flatteroit-on d'en trouver davantage dans un discours de l'empereur Julien, où il se montre sophiste aussi méprisable que philosophe superstitieux?

La Mère des dieux, ou la Terre, eut, selon lui, pour fils Attis, qui fut nourri sur les bords du fleuve Gallus, dont il prit le nom. Devenu grand, sa beauté inspira de l'amour à sa mère, qui, après lui avoir tout permis, lui mit sur la tête un bonnet étoilé. Elle le laissa ensuite se livrer entièrement au goût qu'il avoit pour la danse. Ce fut en s'y exerçant qu'il arriva jusqu'à la grotte d'une nymphe, dont il obtint les faveurs. La Terre ne tarda pas à en être jalouse, et enjoignit à son fils de ne plus la quitter, et de ne point en aimer d'autres qu'elle. Il n'obéit point, et s'enfuit. Comme il étoit déjà parvenu à l'extrémité d'une forêt, Corybas, ou le Soleil, engagea un lion roux à le dénoncer; mais cet animal devint lui-même

<sup>(1) [</sup>Le traducteur allemand des Recherches sur les Mystères ne pense pas comme M. de Sainte-Croix, relativement au poëme de Catulle; il croit, au contraire, que Catulle n'a fait dans ce morceau que suivre quelques poètes Grecs, peut-être des poètes d'Alexandrie, et cette composition lui paroît respirer tout-à-fait l'esprit des Grecs. S'il m'est permis de dire mon opinion, je me rangerois plus volontiers au sentiment de M. de Sainte-Croix. Peut-être même l'Atys de Catulle est-il un sujet de fantaisie, tout-à-fait étranger à l'Attis des Mystères. S. de S.]

le rival de la nymphe, et se battit contre elle (1). Cet événement força le malheureux Attis à se rendre eunuque. Après une opération aussi cruelle, il ne s'éloigna plus de sa mère, qui lui donna pour gardes les Corybantes (2).

Si ce récit étoit celui qu'on faisoit aux initiés

<sup>(1) [</sup>Je n'ai pas osé changer ici la manière dont M. de Sainte-Croix avoit présenté cette fable d'après Julien. Mais je crois devoir donner la traduction littérale de ce passage, dans lequel Julien mêle tellement l'explication allégorique avec le récit de la fable, qu'il est difficile de déterminer positivement ce qui appartient à l'une et à l'autre. Voici ses termes: « Quel est donc ce lion? On nous apprend » qu'il étoit d'un rouge ardent. C'étoit donc le principe » qui régit la substance chaude et ignée, principe qui » devoit déclarer la guerre à la nymphe, et éprouver un » sentiment de jalousie contre elle, à cause qu'elle avoit » joui des embrassemens d'Attis. Nous avons déjà dit ce que » c'est que cette nymphe. La fable dit donc que (ce lion) » prêta son ministère à la Providence qui régit les êtres, » c'est-à-dire, à la Mère des dieux, et qu'ensuite ayant » surpris le jeune Attis, et ayant dénoncé (son infidélité), » il fut cause que ce jeune homme se rendit eunuque ». Τίς δὲ ὁ λέων; αίθωνα δήπουθεν ακούομεν αυτόν · αἰτίαν τοίνυν την προεςώσαν του θερμού και πυρώδους • ή πολεμήσειν έμελλε τή τύμφη, και ζηλοτυπήσειν αυτήν της πρός τον Ατζιν κοινωνίας. είρηται δε ήμιν τίς ή νύμφη · τη δημιουργική προμηθεία των ल्याका न्यानिस्त्रे क्षेत्र क्षेत्रका क्षेत्रक σανία καὶ μηνυτήν γενόμενον αίζιον γενέσθαι τῷ νεανίσκῷ τῆς in Joμης. S. de S. ]

<sup>(2)</sup> Julian., Or. v, p. 309-15.

de Pessinunte, comment l'empereur Julien a-t-il osé en publier tous les détails? Il a prévenu l'objection, en ajoutant qu'une partie des mystères de cette ville devoit être cachée, et que l'autre pouvoit être révélée, même aux profanes. En conséquence il donne l'explication de celle-ci, conformément à ses principes allégoriques. Ils étoient à peu près ceux des éclectiques, et pouvoient être facilement ramenés au système des stoïciens. Après avoir exercé toute la sagacité de son esprit pour adapter cette fable à ses idées métaphysiques et astronomiques, Julien finit néanmoins par assurer que les cérémonies mystérieuses de Pessinunte représentoient les travaux de la moisson (1).

Il paroît certain que dans l'origine de ces mystères on y entretenoit les adeptes du service qu'avoient rendu à la société les Corybantes, soit en encourageant l'agriculture, soit en exerçant des arts utiles. A ces bienfaits ils en avoient joint, à ce qu'il paroît, un autre fort important, celui de faire espérer aux initiés les récompenses de la vie future (2); mais les Corybantes racontoient-ils

<sup>(1)</sup> Julian., Or. v, p. 316.

<sup>(2) ....</sup> Vitam cuiquam pollicentur æternam. S. Aug., de Civit. Dei, lib. v11, cap. 24.

<sup>[</sup> Je dois faire observer que S. Augustin, dans le passage cité par M. de Sainte-Croix, n'affirme point que les prêtres

l'histoire d'Attis comme on vient de la rapporter? Cela n'est pas vraisemblable. Tout étoit simple de leur temps, et rien ne se ressentoit des efforts de l'imagination. Combien n'en firent pas au contraire les derniers mystagogues, pour donner un sens raisonnable aux traditions mythologiques!

Le dernier jour des mystères de Pessinunte,

de la Mère des dieux promissent aux initiés la vie éternelle, et détermine encore moins ce que l'on doit entendre par cette vie sans fin. Il semble d'abord qu'on pourroit conclure du passage de ce Père que ces prêtres faisoient aux initiés des promesses d'un genre plus relevé, qui, selon S. Augustin, s'accordoient bien mal avec les explications physiques données par Varron, soit aux dogmes relatifs à la Mère des dieux, soit aux rites et aux symboles de son culte. Mais si on fait attention à ce que S. Augustin ajoute presque aussitôt, on pensera, je crois, qu'il oppose aux magnifiques promesses que la religion chrétienne fait à ceux qui souffrent pour elle, en cette vie, la nullité ou la futilité des espérances que les prêtres des divinités païennes et les ministres des mystères donnoient aux initiés. Il est nécessaire de transcrire ici le passage en entier.

Hæc sunt Telluris et Matris magnæ præclara mysteria, unde omnia referuntur ad mortalia semina et ad exercendam agriculturam. Itane ad hæc relata et hunc finem habentia tympanum, turres, Galli, jactatio insana membrorum, crepitus cymbalorum, confictio leonum, vitam cuiquam pollicentur æternam?....

Nec attenditur, quantum maligni dæmones prævaluerint, qui nec aliqua magna his sacris polliceri ausi sunt, et tam crudelia exigere potuerunt. S. de S.]

on faisoit éclater sa joie (1); c'étoit l'emblème du retour d'Attis à la vie (2). Alors tout retentissoit du bruit du cor et des crotales (3), qui excitoit l'enthousiasme des prêtres de Rhée. Les anciens Corybantes ne s'étoient jamais livrés à ces fureurs; elles semblèrent croître chez leurs successeurs, à proportion que leur crédit s'affoiblissoit. Ils se portèrent à des actes de frénésie dont la superstition peut seule s'honorer. Un glaive et des torches ardentes de pin à la main, poussant des cris affreux, et les cheveux épars, parcourant les bois ou les montagnes, ils annonçoient leur fête. Ensuite, pour donner une représentation du malheur d'Attis, les uns se frappoient les parties naturelles (4), d'autres se mutiloient eux-mêmes, et portoient, comme en triomphe, dans les rues, la marque déplorable de leur délire (5). Ces horribles et infâmes scènes se renouveloient toutes les fois que ces prêtres pouvoient espérer de s'attirer par là l'admiration d'un peuple stupide et barbare.

Quoique la conduite de ces forcenés eût déjà

<sup>(1)</sup> Julian., Or. v, p. 316.

<sup>(</sup>a) Damasc. vit., in Phot. Bibl., p. 1074.

<sup>(3)</sup> Strab., lib. x, p. 469, etc.

<sup>(4)</sup> Xeprir ieis zówarzes apra Jezrorzóper elda. Pseudo-Maneth., Apotelesm., lib. v1, v. 540.

<sup>(5)</sup> Lucian., Dial. Deor. x11, §. 1; Lactant., lib. 1, p. 91; Apul., Metam., lib. v111, 1x, passim.

décrié dans la Grèce et l'Asie mineure le culte de Rhée, ou Cybèle, il s'introduisit cependant à Rome. Ses mystères y étoient pratiqués suivant les rites phrygiens (1). On ne permettoit même pas d'y chanter d'autres hymnes que les. anciens, qui étoient écrits en langue grecque, et on ne devoit point les traduire, comme c'étoit l'usage dans les autres cérémonies religieuses (2). Les poètes latins se sont plu à nous décrire les coupables excès auxquels les prêtres de Cybèle, les Galles, se portèrent. Cela n'empêcha point d'établir à Rome, en l'honneur de cette déesse, des sacrifices mystérieux, connus sous le nom de tauroboles, dont les monumens sont répandus de toute part, et que le poète Prudence a si bien décrits (3). Ces sacrifices appartenoient aussi à d'autres cultes; ils étoient assez récens dans celui de Rhée, que l'empereur Julien s'efforça en vain d'accréditer.

Ce prince, trop vanté de nos jours, parce qu'il persécuta les Chrétiens, et peut-être aussi parce que ses ouvrages ne sont point assez lus, écrivit à Arsace, grand-prêtre de Galatie, pour l'assurer qu'il accorderoit sa protection aux habitans de Pessinunte, s'ils se rendoient propice leur divi-

<sup>(1)</sup> Festus, de Signif. verb., p. 146.

<sup>(2)</sup> Serv., ad Georg. lib. 11, v. 394.

<sup>(3)</sup> Hymn. x, Passio S. Roman. Martyr., v. 1010-85.

nité tutélaire; que si, au contraire, ils la négligeoient, il leur feroit ressentir les effets de son indignation (1). Ainsi, jusqu'aux derniers temps du paganisme, il subsista encore quelque chose des mystères des anciens Corybantes. Au contraire, il ne restoit plus aucune trace de ceux des Telchines, dont on n'avoit même depuis longtemps que des idées fausses et injustes.

<sup>(1)</sup> Julian., Epist. XLIX, tom. II Oper., p. 206.

## ARTICLE V.

### Des Telchines.

Le nom des Telchines étoit un terme injurieux et synonyme de ceux de charlatan, d'enchanteur, d'empoisonneur, enfin de génie malfaisant (1). Le savant Fréret dérive néanmoins le mot Telchine d'un verbe grec, qui signifie guérir, soulager (2). Les hommes ne sont que trop souvent injustes envers leurs bienfaiteurs, au nombre desquels ces Telchines, si décriés dans la suite, méritent une place distinguée. Quoiqu'ils eussent commencé par se servir de pratiques superstitieuses, comme les jongleurs iroquois, ou les Piayes caraïbes, ils paroissent cependant avoir exercé les premiers la médecine vétérinaire, et être devenus fort habiles dans la métallurgie (3), ce qui fit croire que c'étoient eux qui avoient fait

<sup>(1)</sup> Nicol. Damasc. excerp., ed. Heins, p. 1012. Oi πονηροὶ καὶ βάσκανοι δαίμονες. Lex. etym. man. Bibl. Reg.,
n° 2630; Nicephor. Greg., lib. 111, p. 52; lib. VIII, p. 222;
lib. xv1, p. 517; lib. xx, p. 615. Le mauvais renom des
Telchines ne fit donc que croître pendant trois mille ans.

<sup>(2)</sup> Acad. des Inscr., tom. XXIII, p. 38.

<sup>(3)</sup> Strab., lib. xiv, p. 654; Diod., lib. v, §. 55; Ovid., Metam., lib. viii, v. 365; Hesych., in h. voc., etc.

la faux de Saturne (1), le trident de Neptune (2), les statues d'Apollon et de Junon, qu'on voyoit à Linde et à Camire (3), villes de l'île de Rhodes, où les Telchines avoient passé du continent de la Grèce. Cette courte traversée suffisoit pour leur mériter le titre d'enfans de la mer ou de Neptune (4). Une autre tradition leur faisoit honneur d'avoir été chargés de l'éducation de Neptune (5); ce qui a un fondement historique encore plus remarquable.

Comme les Cabires, les Dactyles, les Curètes et les Corybantes, avec lesquels ils avoient tant de rapport, soit par leurs mœurs, soit par leurs occupations, les Telchines furent d'abord de simples devins, ensuite les prêtres d'une portion des Pélasges. Ils engagèrent ce peuple à abandonner l'ancien culte de Saturne; c'est pourquoi on

<sup>(1)</sup> Strab., lib. xIV, p. 654; Eustath., ad Dionys., v. 504.

<sup>(2)</sup> Eustath., ad Iliad., tom. I, p. 771.

<sup>(3)</sup> Diod., lib. v, §. 55. Voyez, sur les Statues telchiniennes, Winckelm., Hist. de l'Art, liv. v1, ch. 1.

<sup>(4)</sup> Σώμαζα Τελχίνων ζυμδεύσαζε γείζονι πόνζο Παζρί Ποσειδαώνι μεμηλόζα:

Nonn. Dionys., lib. xxv11, p. 704 et 706.

<sup>....</sup> και Σκίλμις εφέσπεζο Δαμναμενής, Πάζριον ιθύνων Ποσιδήτον άρμα θαλάσσης.

Id., ibid., lib. xiv, p. 388. Vid. et lib. xxxvii, p. 946.

<sup>(5)</sup> Maris filii cum Caphyrna, Oceani filia, Neptunum educarunt. Domit., ad Stat. Sylv., lib. 1v, Herc. epitr., v. 47.

disoit qu'ils lui avoient ôté sa faux. Ils se déclarèrent alors pour Neptune, et soutinrent en sa faveur une longue guerre dans l'Ægialée contre Phoronée. Étant devenus odieux à cause de cette guerre, ils vinrent s'établir à Rhodes, sous le règne d'Apis, fils et successeur de Phoronée (1), et y portèrent leur nouvelle divinité, à laquelle ils en associèrent bientôt plusieurs autres, dont ils sont supposés avoir les premiers fait les statues. Les Géans, ou anciens habitans du pays, s'opposèrent à ces innovations religieuses, et prirent les armes contre les Telchines (2). On ajoute que Rhée fut contraire aux Telchines (3), c'està-dire, que les partisans du culte de la Terre, ces mêmes Géans, refusèrent de l'abandonner, et d'y substituer celui de la nouvelle divinité.

Pour suppléer au nombre et à la force, les Telchines eurent recours à l'art des prestiges et aux enchantemens (4). Mais le moyen le plus puissant qu'ils employèrent sur l'esprit des sauvages, fut la menace des peines à venir. La terreur que ces menaces leur inspirèrent les engagea à descendre de leurs montagnes, à sortir de leurs

<sup>(1)</sup> Euseb., Chron., ad ann. 228; Syncell., Chronogr., p. 149. B. 150. A.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. v, §. 55.

<sup>(3)</sup> Etymol. magn., in voc. 'Artia.

<sup>(4)</sup> Died., loc. supr. laud. Pindare y fait allusion. Olymp. v11, v. 98. Vid. Heyne, Addit. ad Pind. not., p. 24.

forêts, à cultiver les terres, enfin à adopter une religion nouvelle. Cette révolution se trouve attestée par une fable qui paroît fort ancienne. On y dit que les Telchines, fugitifs de la terre, errans sur mer, génies passionnés pour l'agriculture (1), puisèrent de leurs propres mains des eaux du Styx, et en arrosèrent ensuite les champs de Rhodes (2).

<sup>(1)</sup> Δαίμοτες αγγοτόμοι, ματιάδειε. Nonn., Dionys., lib. xIV, p. 388.

<sup>(2)</sup> Id., ibid.; Lactant., Schol. ad Stat. Theb., lib. 11, v. 274.

<sup>[</sup> Le sens que M. de Sainte-Croix suppose ici à la fable qu'il rapporte, étoit mieux déterminé dans la première édition, où on lisoit : « Les Telchines arrosèrent les » champs voisins de leur demeure avec les eaux du Styx, » c'est-à-dire, qu'ils firent de toutes parts des lustrations, » et répandirent le dogme des punitions infernales ». Quoique le savant auteur ait retranché ces mots sur l'exemplaire destiné à servir de copie pour cette seconde édition, il est certain qu'il n'a pas renoncé à cette explication allégorique, et qu'elle est l'unique fondement de ce qu'il avance; que le ressort le plus puissant que les Telchines firent agir sur l'esprit des sauvages, fut la menace des peines à venir. Et pourquoi eurent-ils recours à ces menaces? Ce fut, suivant M. de Sainte-Croix, pour forcer les peuples à quitter la vie sauvage, à recevoir les premiers germes de la civilisation, et à se livrer à l'agriculture, pour laquelle les Telchines avoient une sorte de passion. Je ne saurois dissimuler que, malgré mon profond respect pour l'érudition de M. de Sainte-Croix, tout cela me

Rhodes fut alors le théâtre des guerres de religion, dont le souvenir nous a été conservé sous l'enveloppe de récits allégoriques. Outre les Telchines et les Géans, qui jouent ici le rôle que jouent ailleurs les Titans, nous y voyons des enfans de Neptune, nés du commerce de ce dieu avec une sœur des Telchines, c'est-à-dire, sans

paroît manquer d'un fondement solide. Je crois d'abord que, dans le passage cité de Nonnus, le mot imperiment ne signifie autre chose qu'habitans des champs. En second lieu, les Telchines nous sont représentés comme des êtres envieux, qui ne puisèrent l'eau du Styx, et ne la répandirent sur les campagnes de Rhodes, que pour détruire la fécondité des terres, et les rendre stériles. C'est l'idée qu'expriment les vers de Nonnus:

Χερσίν βαρυζήλοισιν άρυόμενοι Σζυγός ύδως, "Ασπορον εύκάρποιο 'Ρόδου ποίησαν άλαήν, "Υδασι ζαρζαρίοισι περιβραίνουζες άρούρας.

(Dionys, lib. xiv, p. 388.) Le même poète les appelle encore ailleurs possessiones (lib. xxx, p. 777). Diodore leur donne la même épithète, disant d'eux qu'ils envioient aux hommes les connoissances qu'ils possédoient, uni sirai possessiones in the didagnatia tan tixum (lib. v, §. 55), et le scholiaste de Stace ne nous en donne pas une autre idée. Je n'ai pas osé réformer ici le texte de M. Sainte-Croix, parce que ceci tient essentiellement à l'idée qu'il s'étoit faite des dogmes enseignés ou représentés d'une manière allégorique, dans les Mystères du Paganisme; mais je crois qu'il est de mon devoir de soumettre mes doutes au jugement des savans. S. de S.]

doute des colons étrangers venus d'au-delà des mers. Jupiter y donne aussi naissance à une race particulière, fruit de ses amours avec une nymphe, nommée Himalie. Enfin, Vénus se rendant de Cythère à l'île de Chypre, veut aborder à Rhodes, dont l'entrée lui est interdite par les enfans de Neptune. Vénus se venge en leur inspirant une passion brutale pour leur mère: ils outragent en elle la nature, et se rendent odieux par leurs excès aux anciens habitans de l'île. Neptune les dérobe à leur vengeance, en les cachant dans le sein de la terre, et leur mère se précipite dans les flots (1).

Peut-on méconnoître dans ce récit la lutte entre les partisans de diverses divinités étrangères, au culte desquelles se refusèrent les habitans primitifs de Rhodes? Une catastrophe inattendue, peut-être un tremblement de terre, sembla venir à leur secours, et venger les anciennes divinités outragées par l'introduction d'un nouveau culte. La mer, franchissant ses bords, inonda les campagnes de Rhodes, et fit périr les établissemens formés sur les côtes par des colons d'origine étrangère.

Soit que ce désastre eût été prévu par les Telchines, comme le dit Diodore de Sicile (2), soit

<sup>(1)</sup> Diod., lib. v, §. 55.

<sup>(2)</sup> Id. ibid., §. 56.

qu'ils y eussent échappé, ils prirent le sage parti de chercher un asile sur le continent. Parmi ceux que l'inondation épargna, furent les fils de Jupiter, c'est-à-dire, que le culte de ce dieu parvint à se maintenir; mais il dut céder la prééminence au culte du soleil, qui fut adopté par les insulaires, et éclipsa celui de toutes les autres divinités (1). Cela fit imaginer que les Telchines avoient eu pour successeurs les *Ignètes* on *Hé*-

[Tout ce qu'on vient de lire depuis ces mots: Rhodes fut alors le théâtre, etc., a été substitué à ce qu'avoit écrit M. de Sainte-Croix. Peu de faits sont aussi favorables que ceux que rapporte Diodore dans le passage cité, au système allégorique adopté par le savant académicien. Ce que j'ai supprimé et remplacé ainsi étoit très-éloigné du récit de Diodore, et m'a paru destitué de toute autorité.

Le savant M. Boettiger, dans son ouvrage intitulé: Kunstmythologie (p. 156), explique la fable des Telchines d'une manière tout-à-fait analogue à ce que nous venons de dire, en nous conformant aux idées de M. de Sainte-Croix. Se fondant sur la tradition rapportée par Diodore, suivant laquelle les Telchines étoient fils de la mer, et élevèrent Neptune enfant, il pense qu'arrivés d'un pays étranger dans l'île de Rhodes, ils y fondèrent le culte d'une divinité marine, comme les Curètes établirent, suivant la fable, celui d'une divinité terrestre, de Jupiter supposé être leur élève. Il faut voir, dans l'ouvrage même de M. Boettiger, les développemens qu'il donne à cette explication. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Diod., lib. v, §. 56.

liades (1), c'est-à-dire, les adorateurs du soleil. Ceux-ci ne purent néanmoins conserver longtemps la prééminence de leur culte; elle leur fut enlevée à l'arrivée de Danaüs et de ses filles (2), qui introduisirent les dogmes et les rites égyptiens. Linde devint alors le lieu où l'on célébra les mystères de Saïs. Nous n'avons point de détails sur les cérémonies particulières que les Rhodiens y ajoutèrent. On sait seulement qu'ils couronnoient d'asphodèle la statue de Proserpine (3). La substance des racines de cette plante étant assez semblable à celle du gland, il est probable qu'elles avoient servi de nourriture aux anciens habitans de l'île de Rhodes, avant qu'ils fussent civilisés. C'est à quoi, selon toute apparence, leurs descendans faisoient allusion dans l'usage qu'on vient de rapporter. Plus anciennement, sans doute, on avoit offert à Rhodes des victimes humaines (4).

Il paroît que, malgré l'émigration des Telchines, leurs pratiques mystérieuses se conservèrent à Rhodes dans le temple d'Occidion, nom d'un ancien héros (5), qui devoit être l'un de ces

<sup>(1)</sup> Diod., lib. v, S. 55; Strab., lib. xIV, p. 450; Hesych., in voc. "Ignates; Steph. Byz., in vocib. Ivas et "Igna.

<sup>(2)</sup> Marm. Oxon., ep. 1x.

<sup>(3)</sup> Suid., in voc. arpidenes.

<sup>(4)</sup> Porphyr., de Abst., lib. 11, §. 54.

<sup>(5)</sup> Plut., Quæst. Græc., tom. II, ed. Xyl., p. 297. D. [La manière dont Plutarque parle d'Ocridion ne donne

premiers ministres de l'ancien culte. On en compta d'abord deux (1), ensuite trois (2). Non-nus les appelle Lycus, Scelmis, et Damnaméneus (3). Ces deux derniers noms sont évidemment empruntés de ceux des Dactyles, d'avec lesquels le poète ou versificateur ne distingue point clairement les Telchines.

Strabon parle moins des Telchines que des Cabires, des Dactyles, des Curètes et des Corybantes; il les reconnoît cependant tous pour des hommes qui ont eu le même genre de vie. Après avoir accumulé faits sur faits, et erré de traditions en traditions, il conclut sa longue digression en ces termes: «Je me suis un peu arrêté à ces fables, » parce qu'elles touchent la religion, et que, lors- » qu'il s'agit des dieux, il faut rechercher les » croyances anciennes et les traditions mytholo- » giques; car les anciens ont indiqué, sous l'enve- » loppe des fables, ce qu'ils ont pensé sur la

aucune lumière sur l'âge de ce héros, et sur son origine indigène ou étrangère. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Suid., in voc. Tedzires.

<sup>(2)</sup> Lactant., ad Stat. Theb. lib. 11, v. 274.

<sup>(3)</sup> Dionys., lib. xIV, p. 388. Diodore de Sicile et Hésychius font mention de Lycus. (Hesych., in h. voc.) Ce lexicographe fait encore mention d'un autre (in voc. Mulais), ainsi que Tzetzès (Chil. XIII, v. 447). L'incertitude des noms donnés aux Telchines a fait varier sur leur nombre.

» nature des choses (1). Il n'est pas possible d'ex-» pliquer exactement les énigmes; mais quand » on rassemble cette multitude de traits fabuleux » qui tantôt s'accordent entre eux et tantôt se » contredisent, on peut, en les comparant, décou-» vrir plus aisément la vérité qu'ils cachent. Ainsi, » lorsqu'on feint que ceux qui servent les dieux, » et que les dieux eux-mêmes se plaisent à courir » sur les montagnes, et se livrent à l'enthousias-» me, c'est probablement par la même raison qui » a fait imaginer qu'ils habitent les cieux, d'où » ils manisestent leur providence, soit par des » signes qui présagent l'avenir, soit de quelque » autre manière. En effet, les courses sur les » montagnes mènent à la découverte des métaux, » au goût de la chasse, aux recherches sur diver-» ses choses utiles à la vie, et l'enthousiasme tient » au merveilleux des cérémonies religieuses, des » divinations et des prestiges (2) ».

On reconnoît ici le système physiologique des stoïciens sur la mythologie: c'étoit celui de Strabon, qui y ramène toutes ses recherches; mais celles qu'il prête aux hommes dont il parle, leurs courses, leurs découvertes et leurs réflexions, devoient avoir un autre résultat; elles les portèrent à travailler à la civilisation des premières peu-

<sup>(1)</sup> Erroias Querzas, comme lisoit M. de Bréquigny, d'après le Man. de la bibl. du Roi, n° 1393.

<sup>(2)</sup> Strab., lib. x, p. 474.

plades de la Grèce européenne ou asiatique, et cet effet étoit aussi naturel qu'il me paroît évident. Nous voyons donc, à travers les ténèbres qui couvrent le berceau de toutes ces sociétés, que les Cabires, les Dactyles, les Curètes, les Corybantes, et les Telchines, en furent les premiers instituteurs; que, pour en affermir les fondemens, ils établirent un culte religieux, et que la doctrine dont ils l'accompagnèrent étoit cachée sous l'enveloppe de cérémonies mystérieuses. Cette doctrine consistoit principalement, 1°. à rapprocher les hommes sortis des forêts, en leur faisant quitter une vie précaire, mais oisive, et en leur montrant les calamités attachées à leur ancien état, et les avantages de la civilisation; 2°. à graver dans leur esprit le dogme des peines et des récompenses à venir, dogme sans lequel tous les liens sociaux auroient été bientôt brisés, nulle loi ne pouvant suppléer à cette créance salutaire.

Les expiations et les lustrations dont ils firent usage prouvent l'existence de ce dogme; elles étoient inséparables des cérémonies religieuses, qui furent changées la plupart en initiations, et d'après lesquelles les Hiérophantes se permirent dans la suite beaucoup d'explications nouvelles, comme le remarque judicieusement M. Heyne (1).

<sup>(1)</sup> In his initiis, Hierophantæ alii veteres ritus symbolicos ex suo ingenio interpretabantur, alii novos ritus condebant. Comment. Gott., tom. VIII, p. 22.

On avouera encore avec lui qu'il ne faut point confondre les premières initiations avec les initiations moins anciennes (1). Ces deux principes, surtout le dernier, sont d'une critique fort sage; mais je ne conviendrai pas également qu'à l'arrivée des colonies, le culte étranger qu'elles apportoient dut être un mystère pour les indigènes (2). L'exemple des sauvages convertis à la religion chrétienne démontre que les fondateurs de la civilisation parmi les nations barbares dûrent suivre une marche toute contraire. On n'est parvenu à civiliser les sauvages qu'en les admettant à toutes les cérémonies du culte chrétien. C'est l'imagination qu'on doit frapper, c'est le cœur qu'il importe d'émouvoir, quand on veut donner à l'homme les inclinations sociales. Le culte religieux lui fait abandonner la vie sauvage, et l'oubli de ce même culte peut plonger une nation dans un état bien pire, celui d'une barbarie d'autant plus atroce, qu'elle succède à une civilisation que les sophismes de l'esprit ont achevé de corrompre.

<sup>(1)</sup> Sunt enim seriora initia diligenter distinguenda ab antiquioribus; nec benè in disputationibus super mysteriis illa passim confusa videas. Ibid., p. 21.

<sup>(2)</sup> Arcanis sacris originem plerumque dedit hoc, quod aliunde ea erant illata, adeoque paucis indigenis nota: si igitur sanctitate inclarescerent, admissi alii post alios cœtum à profanis segregatum constituere debuere. Ibid.

# TROISIÈME SECTION.

Des Mystères éleusiniens.

#### ARTICLE PREMIER.

De l'Origine des Mystères d'Éleusis.

Les cérémonies sacrées d'Éleusis effacèrent, soit par leur splendeur, soit par leur célébrité, toutes celles dont j'ai parlé jusqu'ici : elles méritèrent d'être appelées les mystères par excellence : on leur donna encore, comme aux autres, les noms d'Orgies et de Télètes (1). Leur origine étoit fort ancienne; elle le seroit encore davantage, si, avec S. Epiphane, on en faisoit remonter l'établissement au règne d'Inachus (2), c'est-àdire, vers l'an 1970 avant l'ère vulgaire. Cette

<sup>(1)</sup> Voyez les Éclaircissemens à la fin de l'ouvrage.

<sup>(2)</sup> S. Epiphan., advers. Hæres., lib. 1, §. 9, p. 11. B, tom. I, Oper., ed. Petav.

<sup>[</sup>J'ignore sur quelle autorité M. de Sainte-Croix place ici l'époque d'Inachus, 1970 ans avant l'ère vulgaire. Le P. Pétau fixe le commencement du règne d'Inachus à l'an 1857. M. Larcher recule beaucoup plus l'époque de ce prince; il assigne à sa naissance l'an 2011 avant J. C., et

époque est antérieure de plus de quatre siècles au temps auquel, suivant Hérodote, Danaüs transporta d'Egypte, avec ses filles, les cérémonies mystérieuses de Cérès, que les Grecs appelèrent Thesmophories (1). Les filles de Danaüs enseignèrent ces cérémonies aux femmes pélasgiotes du Péloponèse, où l'usage s'en seroit néanmoins perdu, lors de l'invasion de cette contrée par les Doriens, si les Arcadiens ne l'y eussent conservé (2). Ce récit d'Hérodote nous offre deux faits très-remarquables: le premier est, que le culte de Cérès ne fut point connu avant le règne de Danaüs, l'an 1511 avant Jésus-Christ, suivant la

au commencement de son règne, auquel il donne, avec Eusèbe, soixante ans de durée, l'an 1986 avant J. C. (Hist. d'Hérod., 2e éd., tom. IX, p. 310 et 312.) Au reste, l'autorité de S. Epiphane ne me paroît pas ici d'un grand poids, et d'ailleurs il rapporte d'une manière assez vague, au temps d'Inachus, l'origine des mystères dans la Grèce, sans spécifier les mystères d'Éleusis. Voici son texte : Exiθεν δε άρχην έσχε τὰ παρ' Έλλησε μυσημριά τε και τελεταί, πρότερον παρ' Δίγυπτίοις καὶ παρά Φρυξὶ καὶ Φοίνιξι καὶ Βαζυλανίοις πακώς έπιτενοημένα, μετενεχθέντα τε είς Έλληνας άπὸ της των Δίγυπ ζώρας ὑπὸ Κάδμου καὶ αὐζοῦ τοῦ Ἰνάχου..... άλλα και παρ' Ορφίως, και άλλων τινών την άρχην λαδόντα. Je crois au surplus être entré dans la pensée de M. de Sainte-Croix, en modifiant un peu la manière dont il alléguoit l'opinion de cet écrivain. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Herod., lib. 11, cap. 171.

<sup>(2)</sup> Id., ibid.

Chronique de Paros, ou l'an 1584, comme le pensent quelques chronologistes modernes; le second, résultant des expressions d'Hérodote, est que les Thesmophories ont précédé dans la Grèce les mystères d'Éleusis. L'origine de ces mystères doit être fixée au règne d'Érechthée, qui succéda à Pandion premier, l'an 1423 avant Jésus-Christ, et 632 avant la première olympiade (1). Pétau ne rapporte cependant, d'après Eusèbe, l'établissement de ces mystères qu'à l'année 1387 (2), laquelle, suivant son calcul, tombe à la dixième du règne d'Érechthée. Mais la chronique de Paros

<sup>(1) [</sup>M. Larcher fixe le commencement du règne d'É-rechthée, d'après ses conjectures, à l'an 1431 avant J. C. Hist. d'Hérod., 2<sup>e</sup> éd., tom. IX, p. 196 et 342. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Doctr. Temp., tom. II, p. 529.

<sup>[</sup>Le traducteur allemand des Recherches sur les Mystères censure, non peut-être sans quelque fondement, cette exactitude un peu minutieuse, que quelques chronologistes apportent à fixer l'année précise d'événemens dont la mémoire ne s'est conservée long-temps que par tradition; et dans le cas dont il s'agit, il pense qu'il suffit d'établir que les mystères d'Éleusis furent introduits dans la Grèce sous le règne d'Érechthée. Il est singulier que ce traducteur ait copié, sans y faire attention, une faute grave de la première édition des Recherches sur les Mystères, où on lisoit l'an 1587 pour l'an 1387. M. de Sainte-Croix lui-même avoit négligé de corriger cette faute sur l'exemplaire destiné à servir de copie pour la seconde édition. S. de S.]

semble placer cet événement vers le milieu de la vie de ce prince, qui occupa le trône d'Athènes pendant cinquante ans : c'est pourquoi je ne crois pas m'éloigner du sentiment de l'auteur de cette chronique, en fixant l'institution des mystères éleusiniens vers l'année 1397, la vingtquatrième avant la mort d'Érechthée.

On trouve, dans la chronique que je viens de citer, quatre époques relatives à l'histoire de Cérès, et de son culte dans l'Attique. Dans la première, il est question de l'arrivée de cette déesse, qui sema les premiers grains dans l'Attique, et envoya Triptolème, fils de Célée et de Néæra, pour faire part de cette découverte aux habitans des autres contrées ; la seconde époque est relative à la première semence que Triptolème jeta dans les champs de Rharia, près d'Éleusis; la troisième, quoique le texte en soit fort mutilé, nous laisse cependant apercevoir la publication d'un poëme sur l'enlèvement de Proserpine, les courses que sa mère fit pour la chercher, et autres circonstances relatives à cet événement. Suivant la restitution de Chandler (1), c'est Orphée qui publia lui-même ce poëme dont il est

<sup>(1) &#</sup>x27;Αφ' ου ['Ορφεύς την] αυτου ποίησιν εξέθηκε, Κόρης ζε  $\dot{a}_{\beta}\pi a \gamma \dot{\eta}_{\beta}$ , καὶ  $\Delta \dot{\eta} \mu \eta \rho \rho \sigma \zeta \dot{\eta} \gamma \rho \sigma \iota \gamma$ , καὶ  $\tau [\dot{\eta}]$ , αὐτοῦ [καζά $Ga\sigma \iota \gamma$ , καὶ μύ]θο[υ]ς τῶν ὑποδεξαμένων τὸν καρπὸν, ἔ]η ΧΗΔΔΔΔΙΙ, βασιλεύον 705 'Αθηνών Εριχθέως. Lin. 25, 26, 27, epoch. 14.

l'auteur; conjecture heureuse, mais qui offre bien des difficultés. Enfin dans la quatrième époque, il est parlé, et de l'établissement des mystères, et des poésies de Musée. Les éditeurs y ont inséré le nom d'Eumolpe, comme étant le véritable instituteur de ces cérémonies. Cette addition (1), et plusieurs autres qu'il ne m'est pas permis d'examiner ici, paroissent ne point convenir au texte de cette chronique. Les lettres numériques destinées à indiquer les époques, ne se voient plus aujourd'hui que dans deux des articles qui concernent Cérès et son culte. La première des deux époques conservées se trouve à la vingt-troisième ligne, et nous donne la date de 1142 avant l'archontat de Diognète, c'est-àdire, avant la première année de la cxxixe olympiade; ce qui fixe l'époque à laquelle le premier champ fut ensemencé par Triptolème, à l'année 1406 avant Jésus-Christ. A la vingtseptième ligne, où il est fait mention de la publication du poëme sur l'enlèvement de Proserpine, se lit la seconde de ces deux époques, savoir, l'année 1135 avant l'archontat de Diognète, qui répond à la 1399<sup>e</sup> avant l'ère vulgaire. Le temps

<sup>(1) [&#</sup>x27;Αφ' οὖ Εὖμολπος ὁ Μουσαί]ου Γὰ μυσ]ήρια ἀνέφηνεν ἐν Ἐλευσῖνι, καὶ τὰς τοῦ [παγρὸς Μ] ουσαίου ποιήσ[ει]ς ἐξέθη[κεν, ἔζη ΧΗ.... βασιλεύον]ος 'Αθηνῶν 'Ερικθέ]ως τοῦ Πανδίονος. Lip. 27, 28, 29, epoch. 15.

# 114 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

a effacé toutes les lettres numériques de la vingthuitième ligne, et jusqu'au nom d'Érechthée. On doit néanmoins conjecturer que c'étoit au règne de ce prince que l'auteur de ce précieux monument avoit rapporté l'institution des mystères éleusiniens; je la fixe donc, avec assez de vraisemblance, à l'an 1397, en gardant l'intervalle qu'il faut nécessairement supposer entre les différens événemeus dont il s'agit.

Diodore de Sicile nous assure qu'Érechthée étoit né en Égypte, et que de là il passa dans l'Attique, avec une quantité considérable de grains, à laquelle les habitans de cette contrée dûrent leur salut, leurs champs ayant beaucoup souffert d'une longue sécheresse. Ce secours mérita de leur part la couronne à leur bienfaiteur, qui établit les mystères à Éleusis (1). Il est facile de s'apercevoir que tout ce récit a été puisé dans l'ouvrage d'Évhémère, qui l'avoit imaginé, sans doute, pour rendre raison de l'origine du culte de Cérès. Érechthée n'étoit point Égyptien; il étoit fils de Pandion premier, roi d'Athènes, sous le règne duquel l'établissement des mystères a été placé par quelques écrivains (2). Thucydide, Plutarque, Apollodore, Pausanias (3), et plu-

<sup>(1)</sup> Diod., lib. 1, §. 29.

<sup>(2)</sup> Meurs. de Regn. Athen., lib. 11, cap. 3.

<sup>(3)</sup> Thucyd., lib. 111, S. 15, Plut., aut Pseudo-Plut.,

sieurs autres écrivains parlent de la guerre qu'Erechthée eut à soutenir contre Eumolpe, qui commandoit les Éleusiniens. Euripide, sans doute par une licence poétique, établit un synchronisme entre cet événement et l'expédition fameuse des sept chefs devant Thèbes (1). Sans m'arrêter à discuter l'opinion particulière de ce poète, je remarquerai que, pour remporter la victoire sur ses ennemis, Érechthée fut obligé par l'oracle de sacrifier l'aînée de ses filles à Proserpine (2), et non pas Proserpine, sa fille aînée, comme on lit dans un passage de Démaratus, conservé par Stobée, et rapporté par Meursius (3). Bientôt après, les habitans d'Éleusis se soumirent, à condition, selon Pausanias, que le sacerdoce de Cérès et de Proserpine seroit conservé à Eumolpe (4).

Ces faits sembleroient prouver que l'origine des mystères éleusiniens étoit antérieure au règne d'Érechthée. Du moins falloit-il que le culte de

Parall., tom. II Oper., p. 310. D; Pausan., Attic., cap. 38; Apollod., lib. 111, cap. 14, §. 4.

<sup>(1)</sup> Eurip., Phoeniss., v. 861-64.

<sup>(2)</sup> Demaratus, apud Stob., Sermon. XXXIX, II spi sa-7pides. J'ai adopté dans ce passage la correction de Pierson, Verisim., p. 180.

<sup>(3)</sup> De Regn. Athen., lib. 11, cap. 9.

<sup>(4)</sup> Paus., Attic., cap. 38. On disoit qu'Eumolpe avoit le premier enseigné la culture des arbres et de la vigne. Plin., Hist. nat., lib. v11, cap. 57.

# 116 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

Proserpine fût déjà fort accrédité, pour que ce prince se trouvât forcé d'immoler sa propre fille sur un autel de cette divinité; il falloit aussi que le sacerdoce dont il s'agit fût une charge trèsimportante, pour devenir le partage d'un roi détrôné après bien des efforts dont le succès n'avoit pas été constant. Les difficultés qui naissent de ces observations diminueront cependant, si l'on rapporte, avec Eusèbe, cette guerre à la quarante-neuvième année du règne d'Érechthée (1), c'est-à-dire, à l'an 1374 avant Jésus-Christ, vingttrois ans après l'établissement des mystères, qui, pendant cet espace de temps, avoient pu acquérir dans l'Attique un grand crédit. Ce crédit s'étendit insensiblement, et se fortifia dans tout le reste de la Grèce.

Eumolpe ayant été revêtu le premier du sacerdoce héréditaire de Cérès et de Proserpine, il n'est point étonnant qu'on lui ait attribué l'établissement des cérémonies mystérieuses de ces divinités (2). Cette opinion est même plus vraisemblable que celle qui en fait honneur à Orphée, quoique cette dernière paroisse avoir été généra-

<sup>(1)</sup> Chron., p. 83.

<sup>(2)</sup> Simson (Chron., p. 259), afin de reculer l'époque de l'institution de ces mystères à l'an 2600, suppose qu'Eumolpe n'établit pas le premier ces cérémonies, mais qu'il y fit des changemens. De pareilles hypothèses ne sont que trop fréquentes dans les écrits des chronologistes.

lement adoptée dans la Grèce, comme l'on peut s'en convaincre par le ton d'assurance avec lequel elle est présentée par Aristophane, Euripide et Démosthène (1). Cependant Aristote nioit l'existence d'Opphée (2), personnage qui semble avoir été inconnu aux plus anciens écrivains, Homère et Hésiode. Comment d'ailleurs Orphée pourroitil avoir été l'instituteur des mystères, puisque l'origine en est antérieure de plusieurs générations à l'expédition des Argonautes, à laquelle ce héros est supposé avoir pris part? Du moins le regarde-t-on constamment comme ayant été contemporain de ces premiers navigateurs de l'Europe.

Si l'âge d'Orphée n'a point précédé le voyage de Colchos, Musée, que Platon et Diodore de Sicile appellent son fils (3), qu'Eusèbe (4), Tatien (5), Georges, dit le Syncelle (6), et la plupart des anciens écrivains (7) croient son disciple, et

<sup>(1)</sup> Aristoph., Ran., v. 1064; Eurip., Rhes., v. 943 et 944; Demosth., contr. Aristog. Or. prior., tom. III Oper., ed. Tayl., p. 468.

<sup>(2)</sup> Ap. Cicer., de Nat. Deor., lib. 1, cap. 38.

<sup>(3)</sup> Diod., lib. 1v, §. 25; Fabric., Bibl. Greec., lib. 1, cap. 16, p. 119.

<sup>(4)</sup> Euseb., Chron., p. 88.

<sup>(5)</sup> Orat. ad Græc., §. 61.

<sup>(6)</sup> Syncell., Chronogr., p. 156.

<sup>1 (7)</sup> Serv., ad Æneid. lib. v1, v. 667.

118 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

auquel, suivant une tradition, ce poète adressa plusieurs de ses poésies, entre autres, sa prétendue Palinodie; Musée, dis-je, peut encore moins être l'instituteur de ces mystères, ainsi que quelques-uns l'ont pensé. Cependant on ne sauroit disconvenir que ces lettres OTEAIOT, qu'on voit à la vingt-huitième ligne des marbres de Paros, ne désignent son nom d'une manière très-claire; en sorte qu'on doit tenir pour certain que l'auteur de la chronique avoit fait mention de Musée au même endroit où il parle de l'établissement des mystères (1). Cet auteur peut avoir suivi l'opinion

<sup>(1)</sup> Il y avoit ici, dans la première édition des Recherches sur les Mystères, une contradiction évidente; et cette contradiction que le traducteur allemand avoit remarquée, sans savoir comment la faire disparoître, n'a point été corrigée par le savant auteur sur l'exemplaire destiné à servir de copie pour la seconde édition. M. de Sainte-Croix, après avoir établi que les mystères d'Éleusis n'avoient pas pu être institués par Orphée, qui, contemporain de l'expédition des Argonautes, étoit postérieur de plusieurs générations à l'époque reconnue de l'établissement de ces mystères, sembloit dire que si, par cette raison, les mystères n'avoient pu être institués par Orphée, ils pouvoient l'avoir été par son fils Musée. Il vouloit dire sans doute qu'à plus forte raison, ils n'avoient pu l'être par Musée, dans l'opinion des écrivains qui faisoient Musée fils d'Orphée; et que, si on vouloit en rapporter l'établissement à Musée, il falloit admettre l'opinion de ceux qui faisoient Eumolpe, le premier hiérophante, fils de Musée. Je n'ai

d'Androtion et d'Acésodore, suivant lesquels Eumolpe, l'instituteur et le premier hiérophante de
ces mystères, descendoit de Musée; celui-ci, d'Antiphème; Antiphème, d'Eumolpe, qui avoit eu
pour père Céryx, fils de l'ancien Eumolpe (1).
Ce dernier aura donc précédé de cinq générations le règne d'Érechthée. Du reste, il est trèspossible que durant ce temps-là, et même plus
tard, le nom d'Eumolpe ait été une dénomination patronymique.

Philochore fait Musée fils d'Eumolpe (2); cette opinion se trouve confirmée par l'épitaphe même placée sur le tombeau de Musée, et qui est rapportée par le scholiaste d'Aristophane (3). Enfin nous trouvons dans le Lexique de Suidas une troisième généalogie de Musée, qui le fait fils d'un Antiphème, lequel ne descendoit point,

point hésité à faire, au texte de M. de Sainte-Croix, les changemens nécessaires pour faire disparoître une contradiction qui n'étoit, au surplus, que dans les expressions. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Ap. Schol. Soph., @dip. Col., v. 1051.

<sup>(2)</sup> Ap. Schol. Aristoph., Ran., v. 1065.

<sup>(3) [</sup>Εὐμόλπου Φίλον ὑιὸν ἔχει τὸ Φαληρικὸν οὖδας, Μουσαῖον, Φθίμενον σῶμ' ὑπὸ Ἰῷδε Ἰάφψ.

Schol. Aristoph., loc. supr. laud.

Pausanias parle du tombeau de Musée, mais il ne fait aucune mention de cette inscription. Attic., cap. 25. S. de S.]

selon l'auteur de cette généalogie, de l'ancien Eumolpe (1). On peut concilier toutes ces contradictions en admettant deux Musée (2). Le plus ancien, fils d'Antiphème, aura été l'auteur du poëme sur les Télètes ou mystères (3); et le second, supposé disciple d'Orphée, aura composé, pour les Lycomèdes, un hymne en l'honneur de Cérès (4); ce qui aura donné lieu de le confondre avec le premier Musée, père de l'hiérophante Eumolpe. Eumolpe étoit, selon quelques-uns, de la Thrace Bœotique, et non de celle qui étoit située au-delà du Strymon, la seule connue de la plupart des géographes, mais que Strabon distingue avec raison de la première (5). Ister, cité par le scholiaste de Sophocle, attribuoit l'institution des mystères à un Eumolpe, fils de Deiopé, fille de Triptolème, et différent d'Eumolpe de Thrace (6).

<sup>(1)</sup> Suid., in voc. Movemes.

<sup>(2)</sup> On en a supposé jusqu'à trois. Heyne, ad Apollod., p. 860.

<sup>(3)</sup> Ο δρος δε παραλύσεις και τελεβάς και καθαρμούς συγβέθεικεν. Schol. Aristoph., Ran., v. 1065. Ce titre est remarquable, et il n'est pas inutile de se le rappeler. Du reste, voyez, sur les autres ouvrages attribués à Musée, Fabric., Bibl. Græc., ed. Harles., tom. I, p. 120-22.

<sup>(4)</sup> Pausan., Attic., cap. 22.

<sup>(5)</sup> Lib. x, p. 471.

<sup>(6)</sup> Ad Cdip. Colon., v. 1051.

On prétend qu'Eumolpe amena de la Thrace du secours aux Éleusiniens; cette tradition a fait croire qu'il étoit de cette contrée de la Grèce, qu'il y trouva les mystères des Cabires établis, en apprit les cérémonies, et les transporta à Éleusis, vers l'époque de l'introduction du culte de Cérès, auquel elles furent adaptées, autant par le concours des circonstances qu'à cause de l'identité des divinités cabiriques avec Cérès, Proserpine et Pluton, nouveaux dieux de l'Attique.

# ARTICLE II.

# D'Eleusis et de son Temple (1).

Le royaume d'Eumolpe ne consistoit, à ce qu'il paroît, que dans cette partie de l'Attique qui est appelée par Pausanias, l'Éleusinie. Cet écrivain

<sup>(1) [</sup>Cet article, substitué par M. de Sainte-Croix à celui qu'on lisoit dans la première édition, a été publié par ce savant dans le Magasin encyclopédique, an viii, tom. I, p. 309 et suiv. Il y est accompagné d'une lettre de M. de Sainte-Croix à M. Millin, dans laquelle on lit ce qui suit: « Les mystères du paganisme sont depuis long-temps l'objet » de mes recherches, et je prépare une nouvelle édition » de l'ouvrage que j'avois publié en 1784, sur cet objet » intéressant. Le temple de Cérès et de Proserpine, à Eleu-» sis, y fixe d'autant plus mon attention, que c'étoit l'en-» droit où s'exerçoit le culte le plus mystérieux, comme » le plus accrédité de la Grèce. J'ai donc dû prendre tous » les renseignemens possibles relatifs à ce temple. M. Fou-» cherot a bien voulu me communiquer tous ceux qu'il » s'étoit procurés lui-même sur les lieux en 1781. Il y » avoit été envoyé par M. de Choiseul-Gouffier, dont la » générosité égale le zèle et le goût éclairé pour les lettres » et les arts. M. Foucherot m'ayant fait passer les plans du » territoire d'Éleusis et des ruines du temple célèbre de » cette ville, je les destinois à orner ma nouvelle édition, » lorsque des journaux étrangers m'ont appris qu'on avoit » sait graver en Angleterre ce temple. Est-ce seulement

fait commencer l'Éleusinie du côté d'Athènes, aux Rhètes, ou courans d'eau saumâtre qui semblent, dit-il, venir de l'Eubée. L'Éleusinie tou-

» d'après un dessin à peu près semblable à celui de M. Fou-» cherot, ou, à l'exemple de Perrault, a-t-on imaginé de » représenter l'ancien temple, détruit de fond en comble » depuis plus de quatorze siècles? Je l'ignore, n'ayant pu » encore me procurer cette gravure. Mais pour ne point » priver M. Foucherot de la priorité de son travail, j'ai » cru devoir publier, par la voix de votre Journal, le plan » du temple consacré aux mystères d'Éleusis, que cet in-» génieur, aussi modeste qu'habile, a fait avec beaucoup » de soin et d'exactitude. A ce plan est joint le chapitre » qui doit l'accompagner dans ma nouvelle édition. On » remarquera sans doute que j'ai poussé plus loin que dans » l'ancienne mes recherches; j'ai même consulté les ma-» nuscrits, et ils ne m'ont pas été inutiles, comme il sera » facile de s'en convaincre dans cette édition, où l'on trou-> vera plusieurs fragmens assez considérables des philo-» sophes éclectiques des cinquième et sixième siècles, tous » inédits, qui concernent les mystères, et l'opinion qu'ils » en avoient. Dans le chapitre que je publie aujourd'hui, » on verra deux passages tirés des manuscrits de la Biblio-» thèque du Roi, dont l'un donne la date précise du second » incendie du temple d'Éleusis, date qui nous étoit in-» connue; et l'autre, l'inscription de la façade de ce tem-» ple, qu'aueun auteur n'avoit rapportée ».

Le plan du temple de Cérès à Éleusis, publié en Angleterre, dont parle M. de Sainte-Croix dans cette lettre, est certainement celui qui se trouve dans le second volume des Ionian Antiquities de Chandler. S. de S.]

# 124 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

choit, d'un côté à la Mégaride (1), et de l'autre à la Bœotie (2); elle se prolongeoit ainsi sur les bords de la mer l'espace de deux lieues (3), et s'étendoit quatre ou cinq en profondeur dans les terres.

Une partie considérable de ce petit territoire étoit occupée par la plaine de Thria (4), qui auroit été d'un grand produit sans les vents du midi. S'élevant du côté de la mer, ils y donnoient souvent la carie aux blés, et trompoient par – là l'espoir des agriculteurs (5). Cette plaine renfermoit au couchant le champ de Rharion (6), où le premier grain, dit-on, fut semé. L'Orgade, terrain planté d'arbres (7), et consacré à Cérès et à Proserpine (8), étoit limitrophe de ce fameux champ. Enfin sur les bords de la mer s'élevoit une

<sup>(1)</sup> Pausan., Attic., cap. 39.

<sup>(2)</sup> Strab., lib. 1x, p. 395.

<sup>(3)</sup> Voyez le plan de la bataille de Salamine, par M. Barbié du Bocage, dans l'Atlas du Voyage du jeune Anacharsis.

<sup>(4)</sup> Herod., lib. viii, cap. 65; Strab., loc. supr. laud.

<sup>(5)</sup> Aristot., Problem., sect. xxv1, §. 18.

<sup>(6)</sup> Pausan., Attic., cap. 38; Steph. Byz., voc. 'Pápes.' Meurs., de Regn. Athen., lib. 1, cap. 14.

<sup>(7)</sup> Xenoph., de Venat., cap. 9 et 10; Phot., Lex., et Suid., in voc. 'Opyas' Paciaudi, Mon. Pelopon., tom. I, p. 158.

<sup>(8)</sup> Plut., Vit. Pericl., tom. I Oper., p. 168. D.; Pausan., Lacon., cap. 4; Ruhnken., ad Timæum, p. 195.

colline, à l'extrémité de laquelle on voyoit la ville d'Éleusis, située à environ quatre lieues d'Athènes, et à 167 toises ou mille pieds (1) du golfe qui portoit son, nom, et la séparoit de l'île de Salamine.

La vanité, passion mensongère et crédule, se plut toujours à obscurcir l'origine des familles, des villes et des nations. Ne soyons donc pas étonnés de trouver bien de l'incertitude sur la fondation d'Éleusis. Les uns l'attribuoient à Ogygès (2), les autres à Éleusinès, fils de'ce même Ogygès, ou, selon d'autres, de Mercure et de Daira, fille de l'Océan (3). On assuroit encore que cette ville avoit pris son nom de l'arrivée de Cérès (4), sans doute à cause de l'étymologie du nom d'Éleusis. Pausanias observe très-bien que les anciens Éleusiniens, loin de rapporter quelque chose de certain sur leur origine, n'avoient débité que des fables et de fausses généalogies (5). Ce très-petit peuple fut cependant aussi recom-

<sup>(1)</sup> Suivant les mesures de M. Foucherot, dans le plan ci-joint des ruines du temple d'Éleusis.

<sup>(2)</sup> Euseb., Chron., p. 66, et Scalig., not., p. 20; Paul. Oros., Advers. pagan., lib. 1, cap. 7.

<sup>(3)</sup> Paus., Attic., cap. 38.

<sup>(4)</sup> Aristid., Eleus., tom. I, p. 257, ed. Jebb.; Etym. magn., in voc. Ελιυσίς.

<sup>(5)</sup> Paus., Attic., cap. 38.

mandable par sa sagesse que par son antiquité (1). Soumis par Érechthée, il ne fit plus qu'une même nation avec les Athéniens, avec lesquels il disparut de la scène du monde. Éleusis cessa presque d'exister aussitôt que le temple de Cérès, son ornement et sa principale ressource, eut été détruit. C'est au milieu des ruines de cet édifice qu'elle se voit représentée, en quelque sorte, aujourd'hui, par un misérable village, livré aux insultes continuelles des pirates, et sans cesse dégradé par la barbarie des Turcs.

Le temple d'Éleusis, consacré à Cérès et à Proserpine, étoit regardé comme un des quatre plus beaux de la Grèce, soit européenne, soit asiatique (2). Eusèbe rapporte la fondation de ce temple au règne de Pandion II (3). S. Clément d'Alexandrie (4) et Tatien (5) la placent, avec moins de vraisemblance, au temps de Lyncée, c'est-à-dire, 122 ans plus tôt, époque où le culte de Cérès n'étoit pas encore établi dans l'Attique. Si l'on pouvoit ajouter foi au rhéteur Aristide (6), ce temple existoit déjà lorsque les Doriens mar-

<sup>(1)</sup> Orig., Contr. Cels., lib. 111, tom. I Oper., p. 334. B., ed. Delarue.

<sup>(2)</sup> Vitruv., Procem. lib. v11, §. 16, p. 125, ed. Elzev.

<sup>(3)</sup> Chron., lib. 11, p. 66.

<sup>(4)</sup> Strom., lib. 1, p. 381.

<sup>(5)</sup> Orat. ad Græc., §. 61, p. 172. D. ed. Morell.

<sup>(6)</sup> Eleusin., tom. I Oper., p. 257.

chèrent contre Athènes, après le retour des Héraclides dans le Péloponnèse, et long-temps avant les guerres des Perses. Dans la première enceinte du temple étoit un fort qui le dominoit (1). On prétendoit que Cérès avoit elle-même désigné cet emplacement, voisin du puits de Callichore (2).

Une situation aussi avantageuse ne mit cependant pas le temple d'Éleusis à l'abri des dévastations que commit, la première année de la
LXVIII<sup>e</sup> olympiade, 508 avant J. C., Cléomène,
roi de Sparte, et dont il fut puni, suivant les
Athéniens, par un accès de délire, dans lequel il
se mutila d'une manière horrible, et se donna
ensuite la mort (3). En entrant dans la Grèce, les
Perses pillèrent et brûlèrent presque tous les temples. Ils parurent d'abord vouloir épargner celui
d'Éleusis; mais dans leur retraite, après la bataille
de Platée, ils y mirent le feu, qui le consuma
totalement (4). Ce fait étoit trop connu pour

<sup>(1)</sup> Inde Eleusinem profectus, spe improviso templi castellique, quod et imminet et circumdatum est templo, capiendi, etc. Tit. Liv., lib. xxx1, cap. 25. Ce château étoit donc situé sur la terrasse, entre le péribole et le mur du temple. Sans le plan de M. Foucherot, ce passage de Tite-Live seroit inintelligible. Ce fort étoit ancien, puisque Scylax en parle. Peripl., in Geogr. min., tom. I, p. 20.

<sup>(2)</sup> Pseudo-Homer., Hymn. in Cerer., v. 250, 251, 278.

<sup>(3)</sup> Herod., lib. v1, cap. 74.

<sup>(4)</sup> Id., lib. 1x, cap. 65.

qu'Aristide pùt l'ignorer. Il semble cependant supposer qu'Eleusis et son temple échappèrent entièrement aux ravages de ces barbares (1). Fautil s'en étonner? Les rhéteurs, comme tous les beaux esprits, aiment mieux créer les faits que d'étudier l'histoire. Aristide auroit pu remarquer une circonstance bien analogue au sujet de son discours : les défaites que les Perses essuyèrent à Platée et à Mycale, toutes deux près d'un temple de Cérès Éleusinienne, n'auroient pas dû lui échapper (2). Son but principal, dans ce discours prononcé devant le sénat de Smyrne, sous le règne de Marc-Aurèle, l'an de J. C. 162, est de déplorer l'incendie qui venoit de détruire cet antique monument (3). Vraisemblablement le ravage des flammes ne fut pas aussi considérable qu'on l'avoit d'abord cru, ou il dut être bientôt réparé, puisque le temple subsista jusqu'à l'invasion d'Alaric,

<sup>(1)</sup> Τῷ δ' Ἐλιυσῖνι τοσοῦ]ον πιριῆν, ἄστ' οὐα ἀπόρθητος μόνον ὑς εἰπεῖν διεγένιτο, ἀλλὰ καὶ συνιούσης τῆς ναυμαχίας, ἐξιφοί]α μὶν ὁ Ἰακχος συνιαυμαχήσων · νέφος δὶ ὁρμηθὲν ἀπ' Ελιυσῖνος καὶ ὑψωθὲν ὑπὲρ τῶν νεῶν, ἐγκα[έσκηψεν εἰς τὰς τῶν βαρζάρων ναῦς ἄμα τῷ μελιι τῷ μυσ]ικῷ. Aristid., Eleusin. Or., tom. I Oper., ed. Jebb, p. 258.

<sup>(2)</sup> Herod., lib. 1x, cap. 101.

<sup>(3)</sup> Έλευσίνεσε εγράφη όσον εν ἄρα ά, εν Σμύρνη, μηνὶ δωδεπάτω, επὶ ἡγεμόνος Μακρίνα, ετῶν ὅντι νή καὶ μηνῶν ἔξ. Ελέχθη δὶ εν Σμύρνη, εν τῷ δαλευτηρέω. Schol. ined., Cod. gr., Bibl. Reg., n° 2952, fol. 256 recto.

en 396, époque de sa dernière et totale destruction (1).

A peine les Perses eurent-ils été chassés de la Grèce, que les Athéniens s'empressèrent de rebâtir le temple d'Éleusis. L'architecte Ictinus en traça le plan, et en fit jeter les vastes fondemens. Il avoit adopté l'ordre dorique, sans vouloir placer des colonnes au-dehors (2). On ignore s'il put achever son entreprise. Mais ce ne fut que sous l'administration fastueuse de Périclès, et d'après les conseils éclairés de Phidias, qu'on embellit et restaura entièrement cet édifice. Corœbus éleva le sanctuaire, posa les colonnes du rez-de-chaussée, et les joignit à leurs architraves. Après sa mort, Métagènes de Xypète mit la corniche et les colonnes d'en haut. Enfin' Xénoclès-de Cholargue ouvrit une fenêtre au faîte de l'édifice (3). On ne

<sup>(1) [</sup>Voy. Tillemont, Hist. des Emp., tom. V, p. 433. Le témoignage de Zosime n'est pas digne de foi. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Strab., lib. 1x, p. 395; Vitruv., lib. v11, p. 125.

<sup>(3)</sup> Τὸ δ' ἐν Ἑλευσῖνι τελες ήριον ἤρξα]ο μὲν Κόροιδος οἰποδομεῖν, καὶ τὰς ἐπ' ἐδάφες κίονας ἔθηκεν ἄτος, καὶ τοῖς ἐπιςυλίοις ἐπίζευξεν ἀποθανόν]ος δὶ τάτε, Με]αγίνης ὁ Ευπέ]ιος τὸ διάζωμα καὶ τὰς ἄνα κίονας ἐπίς ησι' τὸ δ' ὁπαῖον ἐπὶ τὰ ἀνακτόρε Εενοκλῆς ὁ Χολαργεὺς ἰπορύφωσε, etc. Plut., Vit. Pericl., tom. I Oper., p. 159. F. Plutarque distingue fort bien τὸ τελεσ]ήριον, le sanctuaire, de τὰ ἀνακτόρε, terme particulier pour exprimer le temple d'Éleusis. Vid. VValcken., ad Herod., lib. Ix, cap. 65.

<sup>[</sup>M. de Sainte-Croix dit encore plus loin que le mot

connoît pas d'autres changemens jusqu'au gouvernement de Démétrius de Phalère: alors, sans doute par ses ordres, on rendit le temple prostyle, en mettant des colonnes sur le devant. Le vestibule ainsi augmenté devint commode pour les initiations, et se présenta d'une manière plus majestueuse (1). Tels sont les détails qu'offrent

distreper ou aras fesser, qui partout ailleurs ne désignoit que le sanctuaire, se disoit à Éleusis de tous les bâtimens dont la réunion formoit le temple, et il attribue cette différence à la vénération extraordinaire des Grecs pour le temple d'Éleusis. Une particularité semblable mériteroit d'être appuyée sur des autorités positives. Le passage de Plutarque qu'il cite ici prouve bien que Plutarque a mis une distinction entre le τελεσγάρεσε et l'ανάκτορος, mais ne prouve nullement le sens particulier que M. de Sainte-Croix assigne à chacun de ces mots. Pourquoi τελεσγάρεσε ne seroit-il pas l'ensemble du temple, et ανάκγορος la partice principale ou le sanctuaire? Il est d'autant plus vraisemblable qu'on doit l'entendre ainsi, que l'on comprend alots bien mieux ces mots: τὸ δ' ὁκαῖος ἐκὶ τοῦ ἀνακγόρος Σενοκλῆς ὁ Χολαργενὸς ἐκορύφωσε. S. de S.]

(1) Eleusine, Cereris et Proserpinæ cellam, immani magnitudine Ictinus, Dorico more, sine exterioribus collumnis, ad laxamentum usus sacrificiorum pertexuit. Eam autem postea, cum Demetrius Phalereus Athenis rerum potiretur, Philon, ante templum in fronte columnis constitutis, prostylon fecit. Ita aucto vestibulo, laxamentum initiantibus operique summam adjecit autoritatem. Vitruv., Procem., lib. v11, p. 125 et 126, ed. Elzev.

Plutarque et Vitruve. On doit y ajouter ce que Cicéron rapporte du dessein d'Appius, pour la construction d'un vestibule (1). Celui qu'avoit fait construire Démétrius de Phalère étoit-il donc tombé en ruine? Peut-être Appius ne vouloit-il que mettre des propylées aux murs de la grande enceinte, comme il y en avoit à ceux de la citadelle d'Athènes.

Vitruve n'est pas le seul écrivain de l'antiquité qui ait parlé de la grandeur immense du temple d'Éleusis. Suivant Strabon, la celle mystique ou sèque, c'est-à-dire, l'intérieur de ce temple, pouvoit contenir autant de monde qu'un théâtre (2). Aristide remarque que, de toutes les assemblées de la Grèce, soit religieuses, soit politiques, celle des initiés à Éleusis étoit la seule où tous les assistans fussent renfermés dans un

<sup>(1)</sup> Epist. ad Attic., lib. v1, epist. 1, sub finem.

<sup>(</sup>a) Geogr., lib. 1x, p. 395.

<sup>[</sup>M. Schneider, dans ses notes sur Vitruve (tom. III, p. 16. A.), rapproche du passage de Cicéron cité ici un autre endroit du même écrivain, par lequel on apprend qu'Appius ne mit point ce dessein à exécution: Me tamen de Academice προπύλη jubes cogitare, cum jam Appius de Eleusine non cogitet. (Epist., ad Att., lib. v1, epist. 6.) Winckelmann, n'ayant pas fait attention à ce passage, a cru qu'il avoit existé réellement à Éleusis un portique construit par Appius. Voy. son histoire de l'Art, en allemand, p. 758. S. de S.]

même édifice (1). On avoit sans doute une grande idée de sa vaste étendue, puisque Sénèque dit, dans une de ses tragédies, que la foule des Mânes se précipitant aux enfers est aussi nombreuse que celle des peuples de l'Attique désertant leurs maisons pendant la nuit, pour assister à la célébration des mystères de Cérès (2). Aristide nous assure que le temple de cette déesse pouvoit contenir autant de monde que la ville ellemême (3).

Le même rhéteur ajoute à ce que je viens de rapporter, que l'intérieur du temple paroissoit éclatant, et que néanmoins on y étoit saisi d'une sainte horreur (4). Cet édifice n'étoit donc pas éclairé proportionnément à sa vaste étendue, par

<sup>&#</sup>x27;(1) Aristid., Eleus., tom. I Oper., p. 259.

<sup>(2)</sup> Hercul Fur., v. 845.

<sup>(3)</sup> Kai ταυτόν ήν της ζε πόλεως πλήρωμα καϊ του Ελευστείου. Arist., loc. supr. laud.

<sup>[</sup>J'ai supprimé ici une partie du texte de M. de Sainte-Croix, parce que ses réflexions étoient fondées sur une supposition que je crois fausse, et à laquelle il auroit sans doute renoncé, s'il cût soumis ce chapitre à un nouvel examen. Il avoit cru que séries, dans Aristide, désignoit Athènes, et que ce rhéteur, par une exagération impardonnable, comparoit le nombre de personnes que pouvoit contenir le temple d'Éleusis à la population d'Athènes. Il est, je crois, hors de doute, que le mot séries doit s'entendre de la ville d'Éleusis. S. de S.]

<sup>(4)</sup> Aristid., loc. supr. laud., p. 256.

la raison, sans doute, qu'un certain degré d'obscurité est nécessaire pour produire l'effet dont parle cet écrivain. La construction des anciens temples montre que la lumière y étoit toujours très-ménagée: un jour trop éclatant eût été surtout déplacé dans le temple d'Éleusis; car toute cérémonie mystérieuse recherche les ténèbres; et sans elles, on n'agit que très-foiblement sur l'imagination des assistans, que l'on veut à la fois captiver et émouvoir. Aussi voyons-nous qu'une seule fenêtre éclairoit cet édifice. Claude Perrault s'en est fait une fausse idée, en le représentant tétrastyle (1).

Lorsque Spon et Wheler visitèrent, dans l'avantdernier siècle, les ruines d'Éleusis, ils n'y aperçurent qu'un amas de décombres, qui ne leur fournit aucun renseignement sur la forme du temple de Cérès et de Proserpine (2). Richard Pococke, qui vint après eux, n'y vit également rien (3). Son compatriote, M. Wood, fut meilleur observateur; il y découvrit la grande enceinte, et ne la confondit point avec celle du temple (4). Mais il étoit réservé à M. Chandler de nous en

<sup>(1)</sup> Architect. de Vitruve, etc., p. 61. Au fronton de ce temple imaginaire, on voit en bas-relief une cérémonie usitée seulement à Phénée, ville d'Arcadie.

<sup>(2)</sup> Spon, Voyag., tom. II, p. 279; Wheler, p. 526.

<sup>(3)</sup> Descr. of the East., liv. 111, chap. 5.

<sup>(4)</sup> Note communiquée à l'abbé Barthélemy.

donner une connoissance moins vague et plus étendue. « Ce temple, dit-il, situé au-dessous du » sommet, à l'extrémité est, est entouré par les » murs de la forteresse. On voit encore sur le » lieu quelques pièces de marbre d'une grosseur » excessive, et des morceaux de colonne. La lar-» geur de la celle est d'environ cent cinquante » pieds; la longueur, en y comprenant le pronaos » et le portique, de deux cent seize. Le diamètre » des colonnes qui sont cannelées dans une hau-» teur de six pouces, à partir du bas de leur fût, » est d'un peu plus de six pieds et six pouces. Le » temple étoit décastyle, ou avoit dix colonnes » sur la face qui regardoit l'est. Le péribole, ou » mur d'enclos, qui l'entouroit au nord-est et » au sud, a de longueur, trois cent quatre-vingt-> sept pieds, du nord au sud, et de largeur, trois » cent vingt-huit pieds, de l'est à l'ouest. Du côté » de l'ouest, il se joignoit en droite ligne avec » les angles de l'extrémité ouest du temple. Entre » la muraille occidentale de cet enclos et du tem-» ple, et la muraille de la citadelle, il y avoit un » passage de quarante-deux pieds et six pouces » de large, qui conduisoit à un haut rocher qui » se trouve à l'angle nord-ouest de l'enclos, et » sur lequel on voit encore les traces d'un temple » in antis (c'est-à-dire, sans colonnes anté-» rieures). La longueur de ce dernier temple, » du nord au sud, est de soixante-quatorze pieds

» et six pouces; et sa largeur, de l'est à la mu» raille de la citadelle, à laquelle il se joignoit
» à l'ouest, est de cinquante-quatre pieds. C'étoit
» peut-être le temple consacré à Triptolème. De
» là la vue s'étend au loin sur la plaine et sur la
» baie que domine ce site. Environ les trois quarts
» des cabanes des habitans sont dans l'ancienne
» enceinte du temple mystique, et la tour carrée
» (qui sert de demeure au commandant turc),
» est bâtie sur les ruines du mur d'enclos (1) ».

Tous ces détails seroient obscurs ou incomplets, et toutes ces mesures insuffisantes ou peu faciles à saisir, sans le plan levé sur les lieux avec beaucoup de soin et d'exactitude par M. Foucherot, habile ingénieur des ponts et chaussées. Je ne doute point que les lecteurs ne me sachent bon gré de le leur faire connoître. Dans ce plan, on a distingué par une teinte noire ce qui existoit encore du temple, en 1781; tout le reste est tracé seulement d'après les renseignemens de M. Chandler, et sur le rapport des auteurs anciens. Il paroît que plusieurs parties du même édifice subsistoient en 1765, époque du voyage de M. Chandler. Elles avoient disparu en 1781, temps où M. Foucherot visita ces ruines. Selon lui, le seul tambour de colonne qui reste en place, a six pieds et deux pouces de diamètre; et il est de

<sup>(1)</sup> Trav. in Greece., chap. 42, p. 189.

marbre blanc, ainsi que les marches sur lesquelles il repose. Ce que M. Chandler prend pour le mur occidental d'enceinte, et qui terminoit le temple au couchant, est un rocher taillé à pic, comme l'a remarqué M. Foucherot, et comme il l'a figuré sur son plan. Au-dessus de ce rocher, s'aperçoit le passage que M. Chandler dit être de quarante-deux pieds six pouces anglois (1) de large, et qui forme par conséquent une terrasse élevée de quinze à vingt pieds, au-dessus du niveau du pavé de ce grand temple, suivant M. Foucherot. Cette terrasse conduit à un autre temple. Le même ingénieur a encore remarqué et tracé les colonnes de ce second temple, et le perron par lequel on y montoit. Le sol du premier se trouve de quelques pieds plus élevé que la plaine, qui l'est très-peu au-dessus du niveau de la mer.

Le savant et ingénieux Barthélemy suppose que cette terrasse étoit, dans sa longueur, divisée en trois longues galeries, que les deux premières représentoient la région des épreuves et celle des enfers; et que la troisième, couverte de terre, offroit aux yeux des bosquets et des prairies (2); ce qui eût été impraticable ou du moins bien difficile, dans un si court espace. Pour se faire une

<sup>(1)</sup> Le pouce anglois est au nôtre comme quinze à seize.

<sup>(2)</sup> Voy. du jeune Anacharsis, tom. III, not., p. 595.

d'Anacharsis sur ce sujet, il faut se rappeler ce qu'il avoit dit auparavant; selon lui, la terre sembloit mugir sous les pas des initiés, et les portes d'airain s'ouvroient devant eux, au moment où les horreurs du Tartare s'offroient à leurs regards (1). D'ailleurs Barthélemy admet le récit de Virgile, qui fait descendre son héros aux enfers par l'antre de la Sibylle, et place les enfers dans le centre de la terre.

Toutes les cérémonies pratiquées dans le temple d'Éleusis montrent la nécessité d'un endroit souterrain, et suffiroient seules pour en faire supposer l'existence, si les auteurs de l'antiquité eussent gardé là-dessus un silence absolu. Observons d'abord qu'ils distinguoient dans ce temple, le mégaron, qui en étoit le sanctuaire (2), de l'anactoron. Ce dernier mot désignoit ordinairement le sanctuaire des temples (3): à Éleusis il s'appliquoit au temple en son entier; ce qui mentre assez la prééminence de cet édifice consacré au culte mystérieux de Cérès, et le respect qu'il inspiroit aux Grecs. Pour exercer ce culte,

<sup>(1)</sup> Voy. du jeune Anacharsis, tom. III, p. 533 et 534.

<sup>(2)</sup> Suid., in voc. Miyaper; Phot., Lex., in h. voc. Walck., ad Ammon, lib. 1, cap. 11.

<sup>(3)</sup> Hesych., in voc. 'Aran 7 o prov., et Eustath., ad Odyss., p. 1387.

terrain. Plusieurs écrivains se contentent de le désigner (1); quelques autres s'expriment plus clairement: ils appellent ce souterrain une descente ténébreuse (2) et le temple d'en bas ou du dessous (3). Certes, rien n'est plus positif. Mais en quel endroit en étoit l'entrée? étoit-ce dans le sanctuaire, ou dans l'anactoron? On ne découvre aucun vestige qui puisse nous fournir là-dessus des lumières certaines. Vraisemblablement cette entrée aura été bouchée par les Chrétiens. Regardant comme un acte de piété la démolition totale des anciens temples (4), ils se seront particulièrement attachés à ruiner de fond

<sup>(1)</sup> Philon; S. Greg. Naz., Invectiva altera in Julian., tom. I Oper., p. 168. A; Claud., de rapta Procerp., lib. 1, v. 10 et 11; Inscr. initiat. Hadriani, etc.

<sup>(2)</sup> To zajalarer exejener... S. Asterius, Encom. in SS. Martyr., Bibl. patr., tom. XVIII, p. 362. B.

<sup>(3)</sup> Τελεῖται μέν, άλλ' έν κάτα τεμένει.... Himer., Declam., xx11, §. 7, ed. Wernsdorf.

Dans une dissertation publiée en 1761, et intitulée L'antro Eleusinio, Giuseppe Bartoli prétend avoir découvert, sur un bas-relief du Musée Nani, cet antre d'Éleusis; mais c'est évidemment celui de Trophonius: on ne peut l'y méconnoître.

<sup>(4)</sup> Τῆς εὐσεδείας ἐπικραγέσης, ἐκ θεμελίας αὐτῶς ἐπριζατεος τὰ τῶς εἰδώλας τεμένης καὶ μηδές τι τῷς πλάτης αὐγῶς ἐγκατάλειμμα περισυζέσθω. Schol. in Can. Lx11 Synod. siv. Pand. Can., tom. I, p. 596.

en comble celui d'Éleusis, et auront rempli soigneusement, avec ses débris, les souterrains, ainsi que les passages par lesquels on y pénétroit. Une fouille exacte et profonde les feroit peut-être reconnoître. Du reste, on ne doit pas être surpris d'en trouver si peu d'indices dans les écrits des Anciens. L'intérieur de ce temple étoit un mystère; et il étoit défendu d'en donner la moindre connoissance aux profanes, qui même ne pouvoient interroger là-dessus les initiés (1).

Une inscription, mise sur la porte de l'édifice, rappeloit aux profanes que l'entrée leur en étoit interdite (2). Cette inscription étoit aussi affichée dans les portiques et dans les endroits les plus apparens. Aux yeux des initiés, elle ne paroissoit pas moins importante que la maxime célèbre qui ornoit la face du temple de Delphes. Les Anciens avoient l'usage de placer une sentence aux portes de leurs édifices sacrés; mais toutes n'étoient pas également d'une grande moralité; comme on peut en juger par celle du Latoon, ou temple d'Apollon à Délos, qu'Aristote censure avec

<sup>(1)</sup> Pausan., Attic., cap. 38.

<sup>(2) &#</sup>x27;Ως γὰρ τοῖς είς τὸ τῶν Ελευσινίων τέμενος εἰσιῶσιν ἐδηλῶτο πρόγραμμα, ΜΗ ΧΩΡΕΙΝ ΕΙΣΩ ΤΩΝ ΑΔΙΤΩΝ ΑΜΥΗΤΟΙΣ ΟΥΣΙ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΣΤΟΙΣ, ἔτω δη καὶ πρὸ τῷ νεῷ τοῦ Δελ-φικοῦ, τὸ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ ἀνωγεγραμφείνον, ἐδήλα τὸν τροπον οἶμαι τῆς ἐπὶ τὸ θεῖον ἀναγωγῆς. Procl., Comm. ined. in I Alcib. Plat., Cod. Reg., n° 2017, fol. 2 recto.

140 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

raison (1). Mais revenons aux ruines d'Éleusis.

On voit une assez grande quantité de ruines à Eleusis, du côté de l'ouest, à près de 150 pieds de la grande enceinte du temple de Cérès et de Proserpine. Ce sont des marbres formant des chapiteaux doriques, ioniques et corinthiens. Une statue de Cérès s'y fait depuis long-temps remarquer par les voyageurs (2). Elle a, depuis le dessous des mamelles jusqu'au sommet de la tête, trois pieds et trois pouces; la corbeille ou calathus qu'elle porte sur sa tête est haute d'un pied neuf pouces et six lignes, suivant M. Foucherot. Cet ingénieur croit que tous ces débris ont été transportés du lieu où ils étoient d'abord, pour être réduits en chaux par les Turcs, suivant leur usage destructif qui nous coûte tant de monumens. Qu'on me permette de dire mon avis sur ces dernières ruines; elles me paroissent être les restes d'un temple de Triptolème, indiqué par Pausanias (3), et qui étoit situé non loin du puits de Callichore. Au nord-ouest, sous une colline voisine et isolée, un voyageur moderne

<sup>(1)</sup> Arist. Ethic. ad Nicom., lib. 1, cap. 9; ad Eudem., lib. 1, cap. 1. L'inscription du temple d'Esculape à Épidaure (ap. S. Cyrill. Adv. Jul., tom. VI Oper., p. 310. D), étoit plus sage, et auroit fort convenu à l'anactoron.

<sup>(2) [</sup>Cette statue a été enlevée, et transportée en Angleterre. S. de S.]

<sup>(3)</sup> Attic., cap. 38.

a découvert une caverne assez profonde, qu'on seroit tenté de prendre pour une des issues du temple souterrain dont j'ai parlé. Mais cette conjecture offre trop de difficultés, et il est inutile de les multiplier dans un sujet qui en présente déjà un si grand nombre.

Rien n'est moins étonnant que de trouver beaucoup de ruines dans un territoire où l'on avoit placé presque tous les monumens relatifs à l'histoire et au culte de Cérès. Dans l'enceinte du temple étoit le tombeau d'Immaradus, fils d'Eumolpe et de Daïra: hors de l'édifice sacré, et dans la ville, on voyoit celui des filles de Célée, l'hôte de la déesse (1). Non loin du temple, sans doute, se voyoit la colonne de Baubo, femme qui chercha à la distraire de sa douleur (2). Ici l'on montroit l'érinéon, ou figuier sauvage, près duquel Pluton avoit ravi Proserpine, et étoit descendu aux enfers (3): là, on faisoit voir l'agélaste, ou pierre triste, sur laquelle Cérès s'assit (4). Celle d'où la déesse appela sa fille, étoit dans Mégare (5). L'aire où le premier blé fut foulé, consacrée à Triptolème, et le monument de Cyamitès, qui

<sup>(1)</sup> Clem. Alex., Protrep., p. 39; S. Cyrill., Adv. Jul., tom. VI Oper., p. 343. A.

<sup>(2)</sup> Arnob., Advers. Gent., lib. v, p. 43.

<sup>(3)</sup> Paus., Attic., cap. 38.

<sup>(4)</sup> Id., ibid.

<sup>(5)</sup> Etymol. magn., in voc. Ανακληθρίε.

### 142 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

enseigna la culture des féves (1), se faisoient encore remarquer aux environs d'Éleusis. On rencontroit même un grand nombre de monumens sur le chemin appelé la voie sacrée, qui conduisoit d'Athènes à Éleusis, et dont il reste encore des vestiges (2). Polémon avoit fait un livre particulier pour décrire cette voie (3). Sans doute il faisoit connoître dans cet ouvrage l'état des lieux et des choses, antérieurement au ravage de l'Attique par le barbare Sylla.

Quoique Pausanias fasse mention de quelques temples d'Éleusis consacrés à différentes divinités, il ne dit cependant rien de celui de Junon. C'est vraisemblablement pour éviter de rendre raison de l'usage mystérieux qui obligeoit de le fermer, lorsqu'arrivoit le temps des cérémonies de l'initiation. On pratiquoit la même chose par rapport à l'anactoron, ou temple de Cérès et de Proserpine, pendant les fêtes de Junon; et il n'étoit pas permis au prêtre de cette divinité de goûter de ce qui avoit été offert à Cérès (4).

<sup>(1)</sup> Paus., Attic., cap. 37.

<sup>(2)</sup> Spon, Voyag., tom. I, p. 279; Fourmont, Voy. ses Manuscrits. Ce dernier voyageur a trouvé des vestiges considérables de cette voie, et les restes d'un ancien aquéduc.

<sup>(3)</sup> Harpoer., in voc. 'lega idis.

<sup>(4)</sup> Paus., Attic., cap. 37; Serv., ad Virg. Æn. lib. 1v, v. 58.

#### ARTICLE III.

De l'Histoire de Cérès, et de ses attributs.

Chez les Égyptiens, Isis, le principe passif, étoit considérée comme sœur et femme d'Osiris, ou du principe actif. Les théogonies grecques faisoient également Cérès sœur de Jupiter (1), dont elle eut Proserpine, qui fut enlevée par Pluton. Les suites de ce rapt méritent d'être exposées avec quelque détail, parce qu'elles sont le fondement de toute l'histoire de Cérès. Célébrée dans les mystères, cette histoire avoit une origine égyptienne, ce qu'il ne sera pas difficile de reconnoître, en la comparant avec celle d'Isis, prise pour la Terre. Les Grecs en dûrent la connoissance aux filles de Danaüs (2), qui, vers l'an 1511 avant J. C. (3), introduisirent le culte de Cérès dans l'île de Rhodes, d'où il ne passa dans l'Attique qu'après l'an 1409, suivant la chronique de Paros (4). Hérodote, Diodore de Sicile (5), et tous

<sup>(1)</sup> Hesiod., p. 264, ed. Heins.; Ovid., Fast., lib. v1, v. 285 et 286; Hygin., Fabul. præfat., p. 10.

<sup>(2)</sup> Herod., lib. 11, cap. 170.

<sup>(3)</sup> Marm. Oxon., epoch. 9.

<sup>(4)</sup> Ibid., epoch. 12.

<sup>(5)</sup> Herod., lib. 11, cap. 69 et 156; Diod., lib. 1, §. 12 et 13.

les auteurs de l'antiquité avouent l'identité de Cérès et d'Isis, et cette identité est encore confirmée par l'étymologie des noms sous lesquels elles étoient révérées. Isis portoit en Egypte le surnom de Mouth (1), c'est-à-dire, mère, mot qui diffère peu de Mau-tho, ce qui, en copte, peut signifier la mère du monde (2). Cérès étoit appelée en Grèce Demeter, c'est-à-dire, la Terre-Mère, interprétation littérale du nom d'Isis (3), et conforme à la doctrine des mystères (4).

Les autres noms de Cérès étoient relatifs à ses attributs, ou à ses courses (5), dont l'unique objet avoit été la recherche de sa fille Proserpine. Sous la figure d'une vieille, et toujours à la lueur

<sup>(1)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 56.

<sup>(2) [</sup>C'est Plutarque qui nous apprend que Mouth en égyptien vouloit dire mère, et la langue copte autorise cette étymologie. Quant à Mau-tho, c'est une conjecture de Jablonski, qui suppose que ce composé pouvoit être en usage en Égypte, pour exprimer l'idée de mère du monde, (Panth. Ægypt., lib. 111, cap. 5, p. 121; Jablonski Opuscula, tom. I, p. 151.) Il est douteux qu'un pareil composé ait pu exister en égyptien; la langue copte ne l'admettroit pas. M. de Sainte-Croix avoit dit affirmativement que Mau-tho étoit une expression en usage chez les Coptes, pour désigner la mère du monde. J'ai dû modifier cette assertion. S. de S.]

<sup>(3)</sup> Herod., lib. 11, cap. 59; Diod., lib. 1, 5. 13.

<sup>(4)</sup> Diod., lib. 111, §. 62.

<sup>(5)</sup> Voyez les Éclaircissemens à la fin de l'ouvrage.

des sambeaux, elle parcourut plusieurs contrées avant d'arriver dans le territoire d'Éleusis. Trois fois, selon Callimaque, elle s'y assit au bord du puits de Callichore, couverte de poussière, sans avoir ni bu, ni mangé, et sans être entrée dans le bain (1). La pierre qui lui servit de siége, devenue un monument célèbre de sa douleur, fut appelée Agélaste, ou triste. Après s'y être reposée, cette déesse entra dans le palais de Célée, roi d'Éleusis, où elle rencontra Iambé, vieille servante, qui la fit rire par ses plaisanteries grossières, exprimées en vers (2). Choisie ensuite pour nourrir le fils de Célée et de Métanire, sa femme, Cérès s'occupoit pendant la nuit à mettre au seu cet enfant, appelé Démophon, asin de consumer tout ce qu'il y avoit en lui de mortel. La mère de Démophon, apercevant son fils dans cet état, poussa un grand cri; à ce cri, la déesse laissa échapper son nourrisson, qui fut entière ment brûlé. Pour s'en consoler, elle prit avec elle l'aîné de ses frères, lui donna un char attelé de dragons, et l'envoya dans cet équipage enseigner partout aux hommes l'art de semer le froment (3).

<sup>(1)</sup> Callim., Hymn. in Cer., v. 15-17.

<sup>(2)</sup> Schol., ad Eurip. Orest., v. 962; Etym. magn., in voc. 'Iápla. L'étymologie du nom des vers lambiques, a donné lieu à cette fable.

<sup>(3)</sup> Apollod., Bibl., lib. 1, cap. 5, sect. 1 et 2; Heyne, adnot., p. 55-67.

## 146 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

Tel est le récit qu'Apollodore nous fait des aventures de Cérès. On les voit représentées sur un bas-relief antique, publié et expliqué par M. de Boze.

L'auteur de l'ancien hymne sur Cérès, attribué à Homère, entre dans des détails plus circonstanciés sur l'arrivée de Cérès à Éleusis. Il dit que Callithoé, Callidicé, Cleisidicé et Démo, filles de Célée, rencontrèrent la déesse assise près d'un puits, à l'ombre d'un olivier; là, elle leur apprit que son nom étoit Déo (1). Ensuite elle ajouta qu'elle venoit de Crète, et qu'elle avoit été enlevée de cette île par des pirates, auxquels elle avoit échappé. Callidicé, dans sa réponse, ne laissa pas ignorer quel étoit son état et celui de ses sœurs. Elles allèrent toutes ensemble avertir leur mère Métanire, de la rencontre qu'elles avoient faite. Cette princesse voulut engager Déo, ou Cérès, à s'asseoir en sa présence; ce qu'elle refusa de faire, jusqu'au moment où lambé lui eut dressé et arrangé un siège. La déesse inconnue fut chargée du soin du jeune Démophon, qu'elle frotta avec de l'ambroisie, et échauffa dans son sein pendant le jour, tandis que la nuit elle le mettoit dans le feu à l'insu de ses parens, comme nous l'avons déjà rapporté. Mais on ne

<sup>(1)</sup> Voyez l'étymologie de ce nom dans les Éclaircissemens, à la fin de l'ouvrage.

trompe pas long-temps la vigilance maternelle; l'enfant fut aperçu dans cette cruelle situation par Métanire, qui jeta des cris lamentables, et exhala sa douleur en plaintes amères. Cérès ne put les supporter, et reprocha à Métanire son imprudence, qui faisoit perdre l'immortalité à son fils. Néanmoins, comme Démophon avoit eu l'avantage d'être assis sur les genoux de la déesse, il reçut d'elle les promesses les plus flatteuses.

Aussitôt Cérès quitta la figure de vieille qui la déguisoit, et se manifesta aux yeux des spectateurs. Elle ordonna qu'on lui élevât un autel dans un grand temple, où elle se proposoit d'établir les cérémonies augustes de ses mystères. A la pointe du jour, Célée ayant assemblé le peuple d'Éleusis, lui raconta ce qui s'étoit passé, et finit par l'exhorter à se conformer aux volontés de Cérès. La déesse resta un an entier dans l'édifice qu'on venoit de lui consacrer; elle n'en sortit que lorsque Jupiter, voyant la terre frappée de stérilité, et craignant d'être privé de l'hommage des mortels, députa Iris auprès de Cérès, dont la colère fut apaisée par l'espoir de revoir Proserpine (1). L'allégorie est ici très-sensible; le poète

<sup>&#</sup>x27;(1) Pseudo-Homer., Hymn. in Cer., v. 98-320, etc., Voyez ce que dit de cet hymne M. Harles, Bibl. Græc., tom. I, p. 345, not.

<sup>[</sup>Je dois observer ici, avec le traducteur allemand des K ij

# 148 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

donne clairement à entendre, qu'après une longue sécheresse, une pluie abondante rendit à la terre sa fécondité.

Les détails mythologiques que je viens de rapporter diffèrent en quelques circonstances de ceux qu'Hygin a adoptés. Cet auteur, qui paroît avoir suivi Panyasis (1), prétend que c'est Triptolème lui-même qui fut le nourrisson de Cérès, et qu'échappé des flammes, il répandit la connoissance de l'agriculture sur toute la terre (2). Ovide suppose aussi que Cérès prit soin de ce

Recherches sur les Mystères, que M. de Sainte-Croix s'est écarté, sans s'en apercevoir, du récit que présente l'hymne sur Cérès. Dans cet hymne, Iris est effectivement envoyée d'abord par Jupiter, pour rappeler Cérès dans l'Olympe. Sa mission étant infructueuse, plusieurs divinités essaient, sans plus de succès, de fléchir le courroux de Cérès. Cette déesse jure qu'elle ne retournera point dans l'Olympe, et ne rendra point à la terre sa fertilité, qu'elle n'ait joui de . la vue de sa fille Proserpine. Jupiter obtient alors de Pluton qu'il renvoie Proserpine sur la terre; et ce n'est qu'après avoir revu sa fille que Cérès, sollicitée de nouveau par Rhée que Jupiter lui envoie, consent à une réconciliation avec les divinités de l'Olympe. L'allégorie que M. de Sainte-Croix fonde sur le personnage d'Iris, et sur le rôle qu'elle joue auprès de Cérès, est donc trèshasardée. C'est aussi par la vue de sa fille, et non par l'espoir de la revoir, que Cérès se laisse fléchir. S. de S. ]

<sup>(1)</sup> Ap. Apoll., lib. 1, cap. 5.

<sup>(2)</sup> Hyg., fab. 147; Serv., in Virg. Georg. lib. 1, v. 19.

héros, et le guérit d'une maladie dangereuse (1). D'autres écrivains assuroient que c'étoit Célée, et non son fils, qui avoit été brûlé (2). Cette tradition n'est pas la seule qui soit en contradiction avec les récits d'Ovide, d'Apollodore et d'Hygin. Pausanias en rapporte d'autres qu'il n'entreprend pas (3) de concilier, de crainte sans doute de s'exposer au danger de divulguer quelque mystère.

Les mystères d'Éleusis offroient des détails peu décens, suivant Saint Clément d'Alexandrie et Arnobe. Dysaulès, Triptolème, Eumolpe, Eubule, bergers de profession, et Baubo habitoient Éleusis, lorsque Cérès y arriva. Baubo reçut la déesse chez elle, et lui offrit un breuvage mêlé, (xuxeña) que Cérès refusa, à cause de son extrême affliction. Baubo, prenant ce refus pour un acte de mépris, releva ses habits, et découvrit la marque de son sexe. Loin d'être irritée de cette action, Cérès avala aussitôt la boisson qui lui étoit offerte (4), et qui, selon quelques auteurs, étoit faite avec de l'orge. On place cette scène indécente

<sup>(1)</sup> Fast., lib. 1v, v. 507 et seq.

<sup>(2)</sup> Ap. Schol. Nicandri Theriac., p. 24, ed. Morel.

<sup>(3)</sup> Attic., cap. 14.

<sup>(4)</sup> Arnob., ed. Elmenhorst., lib. v, p. 103; Clem. Alex., Protr., tom. I Oper., p. 17. Le mot zuzzie est appliqué à diverses sortes de breuvages. Voy. la note de Potter, sur ce passage de S. Clément d'Alexandrie.

dans la maison d'Hippothoon (1). Callimaque assure qu'Hespérus fut le seul qui parvint à persuader à Cérès de soulager sa soif (2), c'est-à-dire, que la déesse ne but qu'au coucher du soleil. Suivant d'autres mythologistes, ce fut une femme nommée Mismé qui présenta à boire à Cérès. La précipitation avec laquelle la déesse avala la boisson qui lui étoit offerte, fit rire Ascalabus, fils de cette femme; il fut aussitôt changé en lézard (3). De tous ces différens récits, celui de S. Clément d'Alexandrie et d'Arnobe, est sans doute le seul dont il dut être question dans les mystères, ces pères l'ayant tiré d'anciennes poésies qui sont perdues.

Plutarque nous assure que l'histoire des courses de Cérès ne diffère point des choses qu'on racontoit en Egypte touchant Osiris, Isis et Typhon (4). Lactance adopte ce sentiment (5), dont il est nécessaire d'établir la vérité: c'est ce que nous espérons faire, par les détails dans lesquels nous allons entrer.

Le coffre qui renfermoit le corps d'Osiris ayant été poussé par les vagues jusqu'à Byblos, ville de

<sup>(1)</sup> Ap. Schol. Nicandr. Theriac., p. 24.

<sup>(2)</sup> Callim., Hymn. in Cer., v. 8.

<sup>(3)</sup> Anton. Liber., Metam., cap. 24; Lactant., De origine error., cap. 10, §. 7.

<sup>(4)</sup> De Is. et Oair., §. 25.

<sup>(5)</sup> De fals. Relig., cap. 21, §. 24.

Phénicie, vint se poser sur une plante nommée erica, qui, poussant en peu de temps avec une grande vigueur, l'enveloppa et le recouvrit entièrement. Le roi de ce pays la fit couper, pour en faire une colonne de son palais. Isis en ayant été informée, arriva à Byblos, où, baignée de larmes et plongée dans la tristesse, elle s'assit auprès d'une fontaine. Là, quoique gardant un silence obstiné, elle fit cependant des caresses aux femmes qui servoient la reine Astarté (1), et répandit sur elles l'odeur du parfum le plus exquis. Cette princesse, informée de ce qui se passoit, invita Isis à venir dans son palais, et la choisit pour nourrir un enfant mâle qu'elle avoit eu de Malcandre, roi de Byblos. La déesse s'acquitta de cette fonction d'une manière tout-à-fait extraordinaire. Elle mit dans la bouche de l'enfant le doigt, au lieu du bout de la mamelle, et brûla toutes les parties corruptibles de son corps. Prenant ensuite la forme d'une hirondelle, Isis alla se placer sur la colonne faite de l'érica, en laissant échapper de profonds gémissemens. Astarté qui l'épioit, s'aperçut de cette étrange scène, et jeta un grand cri, qui coûta à son fils l'immortalité. Isis alors se fit connoître, et obtint la colonne qui renfermoit le corps de

<sup>(1)</sup> Plutarque ajoute que cette reine est aussi appelée Saosis et Nemanoun: ce dernier nom revient, suivant le même écrivain, au grec Athenais. De Is. et Osir., §. 15.

son mari. Après l'en avoir retiré, elle abandonna le fût de la colonne au roi de Byblos, ville où l'on prétendoit le conserver encore au temps de Plutarque. Isis, qui se croyoit seule, ouvrit le coffre, et pleura sur le cadavre d'Osiris. Mais ayant été vue par le jeune prince, elle lança sur lui un regard si terrible, qu'il en mourut de frayeur. Les Égyptiens crurent devoir rendre à ce malheureux prince, sous le nom de *Manéros*, des honneurs particuliers (1). La déesse s'embarqua ensuite sur le Phædre, et revint en Egypte; ce retour étoit célébré par une fête, le 6 du mois de Tibi (2). Tel est en substance le récit que fait Plutarque (3) du

<sup>(1) [</sup>Les traditions des Anciens, relativement à ce nom Manéros, sont si contradictoires entre elles, que, suivant quelques—unes, Manéros n'est pas même le nom d'un homme, mais désigne une sorte de chanson de table, ou plutôt une formule dont on se servoit dans les festins pour souhaiter toute sorte de bonheur à ses compagnons de table, un toast (Plut., de Is. et Osir.). Jablonski, toujours fécond en étymologies, retrouve ce mot dans le copte, soit qu'on veuille le traduire par fils de Menès, ou par une invitation à chanter, chantons. La Croze trouvoit également dans la langue copte la preuve que Manéros avoit été allaité par Isis; car ce nom significit, suivant lui, cui lac præbetur (Jablonski Opusc., tom. I, p. 129 et seq.). Ceci montre combien peu il est permis de s'appuyer sur ces sortes d'étymologies. S. de S.]

<sup>(2)</sup> De Is. et Osir., §. 50.

<sup>(3)</sup> Ibid., §. 15, 16, 17.

voyage d'Isis: selon d'autres écrivains, elle resta dix ans en Phénicie, faisant l'infâme métier de courtisanne (1).

Byblos (2) conserva cependant, dans ses cérémonies religieuses (3), le souvenir du séjour qu'y avoit fait Isis; et sur les médailles de cette ville l'on reconnoît sans peine cette déesse, qui tient dans ses mains une voile enslée par le vent (4).

Les courses de Cérès furent donc une imitation de celles d'Isis (5). Les Grecs ne firent que trans-

<sup>(1)</sup> S. Epiph., Ancor., §. 106, tom. II Oper., ed. Petav., p. 107.

<sup>(2)</sup> Cette ville est différente de Palæ-Byblos, où Isis aborda, et qui dans la suite fut détruite.

<sup>(3)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 16; Lucian., de Deâ Syr., §. 7, etc.

<sup>(4)</sup> Ap. Noris., de Ann. et Epoch. Syro-Maced., p. 395.

<sup>(5) [</sup>Quoique je me sois imposé la loi, en donnant cette nouvelle édition de l'ouvrage de M. de Sainte-Croix, de ne porter aucun jugement sur les opinions de ce savant, et de me borner au rôle d'éditeur, je ne puis m'empêcher de rapporter ici un passage de l'ouvrage intitulé: Symbolik und Mythologie der alten Volker, besonders der Griechen. Dans ce passage, le savant auteur de ce Traité développe, d'une manière tout-à-fait analogue aux idées de M. de Sainte-Croix, l'identité des aventures d'Osiris et d'Isis avec celles de Cérès et de Proserpine. Dans un chapitre où il examine ce que c'étoit que Coros et Coré, et en Italie Liber et Libera, et le Dionysus de la Grande-Grèce, il s'exprime ainsi:

<sup>»</sup> Si l'on demande maintenant quel est le fondement

» réel de ces rapports réciproques (établis entre le Dionysus » Chthonien et Perséphoné), on le trouvera dans les idées » générales qui servent de base à ce culte de la nature. » Dionysus est tantôt fils, tantôt époux, et d'autres fois » frère de Perséphoné; ici, il est suspendu au sein maternel » de Cérès; là, en commun avec elle, il juge les morts. » La clef de tout cela se trouve dans cette simple propo-» sition, déjà énoncée par Hérodote, et adoptée ensuite » par Plutarque, savoir, que Dionysus est Osiris, et Dé-» méter Isis. Déjà, dans tous les cultes de l'Asie antérieure, » nous avons signalé les rapports principaux dont il s'agit. » Partout nous y rencontrons dans Isis, Astarté, Astronoé, » Cybèle, enfin dans les divinités femelles, sous quelque » nom qu'elles puissent s'offrir à nous, une Mère-terre, » envisagée tantôt comme la superficie de la terre, et nour-» rissant les êtres, tantôt comme la partie inférieure, et » les recevant et les renfermant dans son sein; d'autres » fois comme la lune, ou sons tout autre rapport. Le nom égyptien Mouth, et le nom grec Déméter, pa-» roissent répondre très-exactement à cette idée de Mère-» terre. A côté de cette divinité paroît ici un Osiris, tan-» tôt comme force solaire, principe de fécondité, en rap-» port avec la lune; tantôt comme un fleuve, le Nil ou » Phrouron (Jablonski, Panth. Ægypt., tom. II, p. 159), » qui tombe du ciel, et comme principe de l'humidité, ou » comme force terrestre et puissance végétative de la terre, » ou enfin comme roi des morts, et sous ces divers points » de vue, en rapport avec la partie inférieure et souter-» raine du monde; là, un Adonis dont la relation à Astarté » est celle du semeur par rapport à la terre qui reçoit la

d'erica. C'étoit par allusion à ce trait mythologique qu'on abattoit tous les ans, aux fêtes de ces

» semence, ou celle du soleil à l'égard de l'hémisphère » inférieur. Ce sont ces rapports et d'autres semblables » qui constituent l'union conjugale de ces deux divi-» nités; et les peines comme les plaisirs de cette union, » ce sont la saison des pluies périodiques, la révolution » apparente du cours du soleil, les diverses époques du » développement et de la vie des productions végétales. » Nous avons là l'idée d'une épouse qui pleure et cherche » l'objet de sa tendresse, d'un époux souffrant et mourant. » Ces états alternatifs d'un même pouvoir, des semences, » par exemple, tantôt jetées en terre, et tantôt germant » du sein de la terre et revenant à la vie, donnèrent » naissance aux idées d'un être hermaphrodite, et de la » privation de l'organe de la virilité. Ainsi la partie virile » d'Osiris est perdue et retrouvée; ainsi Adonis est tout » en même temps garçon et fille ( 200 pos et 200 pm). Dans » Coré-Perséphoné, la puissance femelle éprouve une sorte » de rapt; elle est aussi, comme Adonis, le grain semé. » Car Adonis est, suivant le scholiaste de Théocrite (ad » Idyll. 111, v. 48), la semence du froment, et Perséphoné » est expressément nommée, le germe caché dans le sein » de la terre (Cic., de Nat. Deor., lib. 11, cap. 26; Por-» phyr., ap. Euseb., Præp. Evang., lib. 111, p. 109; Fulgent., » Mythol., nº 636). Isis cherche un homme, Astarté un » hermaphrodite, Cérès une fille qu'elle a perdue. Ce sont » là les courses de Déméter, et la jeune fille ravie par » l'Hadès, comme les avoit chantées l'ancien poète Pamphus » (Paus. 1x, 31), et comme le poète Homéride les chante » dans le bel hymne sur Cérès. Se représentoit-on ce germe, » sous le rapport d'un mâle, comme la force végétative

» (φυγευγικών δύναμις, nom qu'on donnoit expressément à » Dionysus), et la terre en rapport avec lui comme le con-» servant, l'entretenant, et le mettant au monde, on avoit » la relation d'un fils à une mère. Cette combinaison, dans » laquelle Osiris étoit fils d'Isis, n'étoit pas inconnue aux » Egyptiens, comme Plutarque nous l'apprend (de Is. et » Osir., p. 365). C'est là le jeune Iacchus des Athéniens, » attaché au sein maternel de Cérès, et Perséphoné devient » tout naturellement sa sœur : ils sont alors zépes et zéps. Ils » s'unissent aussi comme mari et femme, tantôt sous le rap-» port du taureau solaire et de la lune : car Perséphoné est » aussi la lune (Euseb., Præp. Ev., p. 115); tantôt sous celui » de la force végétative et de la semence. Cachés dans le sein » de la terre, ils agissent l'un sur l'autre; ils ont aussi des » attributions qu'ils exercent dans le monde inférieur. Si, » au contraire, c'est le pouvoir femelle qui se montre et » joue le principal rôle, soit qu'on le considère comme » appartenant à la terre, ou comme faisant partie du sys-» tème céleste, ce qui, dans la première combinaison, étoit » époux, devient alors fils. En effet, d'après une ancienne » doctrine, dont nous avons déjà fait mention plusieurs » fois, c'est la lune qui entretient la force végétative. La « terre aussi agit puissamment pour produire hors de son » sein le germe qui lui a été confié, et l'engendrer une » seconde fois : elle agit du fond de ses entrailles sous toute » sorte de rapports; elle donne les sources d'eaux, les » métaux, etc. Cette Perséphoné est encore la fille du Styx » (Apollod., 1, 13), et c'est avec elle que le serpent Zeus » (Jupiter), ce serpent qui renaît toujours de lui-même, » qui se glisse dans le sein de la terre, a engendré le fils

rieuses de Proserpine, cet arbre devenoit la propre statue de cette déesse (1), et qu'on le brûloit au bout de quarante jours, qui se passoient dans la plus profonde tristesse, tout y retentissant de pleurs et de gémissemens (2).

<sup>»</sup> à tête de taureau (Zagreus). Ainsi, dans le sens physi-» que, et dans le sens cosmogonique, plus relevé, Zagreus-» Dionysus se retrouve fils de Perséphoné ». Symbolik und Mythol. d. alt. Völk., tom. III, p. 382 et suiv. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Tatian., Or. ad Græc., §. 16.

<sup>(2)</sup> Arnob., adver. Gent., lib. v, p. 167.

<sup>[</sup> Je ne sais sur quelle autorité M. de Sainte-Croix a dit que les Grecs transportèrent dans les cérémonies du culte de Proserpine le rite imité des aventures d'Isis, qui consistoit à couper un pin, et que l'on brûloit ensuite ce pin au bout de quarante jours passés dans la plus profonde tristesse. Tatien, qu'il cite, ne parle que du culte de Rhée ou Cybèle, lorsqu'il dit, et peut-être sans aucun fondement solide, que Rhée devenoit elle-même un arbre, Disdes à Pia vistqui; et Arnobe, qu'il cite pareillement, ne parle de l'usage où l'on étoit de couper un pin, et de le transporter dans le sanctuaire, que comme d'un des rites pratiqués dans le culte de la Mère des dieux. Quid enim sibi vult illa pinus, quam semper statis diebus in Decim matris intromittitis sanctuario? Nonne illius similitudo est arboris, sub qua sibi furens manus et infelix adolescentulus intulit, et genitrix divûm in solatium sui vulneris consecravit (lib. v, p. 167)? Pinus illa solemniter quœ in Matris infertur sanctum deæ, nonne illius imago est arboris, sub qua sibi Attis virum, demessis genitalibus, abstulit, et quam memorant divam in sola-

Isis, considérée comme la Terre (1), devoit être naturellement envisagée comme l'inventrice de l'agriculture (2); c'étoit ce que désignoient les Egyptiens, en portant, dans les fêtes de cette déesse, des vases remplis de blé et d'orge (3), L'histoire de ses voyages n'est pas seulement en liaison avec les actions allégoriques d'Osiris et de Typhon; elle a encore rapport au défrichement des terres, qui eut lieu au temps de l'établissement du culte de cette déesse dans la Phénicie, ou dans la Grèce. Le mot Isi, en copte, signifie la fécondité de la terre (4), qui, étant, pour parler le langage des prêtres d'Egypte, la substance matérielle, la partie féminine de la nature, se plait à recevoir toutes les émanations, toutes les formes et toutes les ressemblances,

tium sui consecravisse mœroris (ibid., p. 184)? Le même auteur expose ailleurs l'origine de ce rite (ibid., p. 159 et 160). Quoique ces autorités ne contiennent rien de relatif aux faits avancés par M. de Sainte-Croix, je n'ai pas osé faire de changement à son texte, parce que j'ai supposé qu'il n'avoit pas écrit cela sans aucun fondement, et qu'il avoit seulement négligé d'indiquer les sources où il avoit puisé. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Isis lingua Ægyptiorum est terra, quam Isin volunt esse. Serv., ad Æneid. lib. v111, v. 696.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. 1, §. 43; Porph., ap. Euseb., Præp. Evang., lib. 111, p. 115. D.

<sup>(3)</sup> Diod., lib. 1, §. 14.

<sup>(4)</sup> Jablonski, Panth. Ægypt., tom. II, p. 32.

suivant le trop subtil langage des philosophes allégoristes (1).

On voyoit à Athènes un très-ancien temple dédié à la Terre (2), et qui n'avoit rieu de commun avec celui de Cérès : ces deux divinités étoient donc séparées dans l'antiquité la plus reculée. Elles furent ensuite réunies et tellement confondues, qu'on employoit indistinctement leurs noms (3), et que Cérès ou la Terre désignoient également la reine de toutes choses (4), celle qui donne les richesses (5), la mère de toutes les plantes et de tous les animaux (6).

Les anciens peuples de la Grèce n'eurent d'abord pour toute nourriture que du gland; mais cette nourriture ne put pas toujours suffire à leurs besoins; et les fameux chênes de Dodone auroientété bientôt une ressource insuffisante (7), si un événement heureux n'eût pas changé ce cruel état. Suivant la tradition, Cérès arrive dans

<sup>(1)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 53.

<sup>(2)</sup> Thucyd., lib. 11, §. 16.

<sup>(3)</sup> Eurip., Bacch., v. 275 et 276.

<sup>(4)</sup> Id. Phoen., v. 691.

<sup>(5)</sup> Orph., ap. Diod., lib. 1, §. 12.

<sup>(6)</sup> Pseud. Orph., Hymn. 13, 25, 39; Philo, de Vit. contemp., p. 890. Voyez les Éclaircissemens.

<sup>(7)</sup> Et victum Dodona negaret. Virg., Georg., lib. 1, v. 150. Plus d'une horde sauvage a péri par la famine : c'est un fléau qui menace surtout les peuples chasseurs.

l'Attique; le champ de Rharion y est ensemencé, et Triptolème part sous les auspices de la déesse, pour communiquer aux autres contrées une découverte qui fit échanger les glands des campagnes de Chaonie contre des épis de blé (1). Tout cela ne signifioit autre chose, sinon que l'art de cultiver le blé fut apporté avec le culte d'Isis ou Cérès, par une colonie venue d'Egypte (2). Pour conserver la mémoire d'un bienfait aussi signalé, on portoit des couronnes de branches de chêne dans les fêtes relatives à la moisson (3). Les Athéniens, qui se vantoient d'avoir Cérès pour nourrice (4), avoient un usage particulier, relatif à l'ancienne manière de vivre des Pélasges, leurs ancêtres, et à l'origine de la civilisation. Un enfant couronné d'épines et de branches de chêne ou de glands, portoit au festin des noces un van rempli de grains, en prononçant ces paroles: J'ai fui le mal, et j'ai trouvé le mieux (5).

Non-seulement Cérès apprit aux hommes l'art d'ensemencer les terres, elle leur enseigna en-

<sup>(1)</sup> Virg., Georg., lib. 1, v. 7 et 8; Ovid., Fast., lib. v, v. 401 et 402.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. 1, §. 30.

<sup>(3)</sup> Virg., Georg. lib. 1, v. 349.

<sup>(4)</sup> Dion Chrys., de Fort. Or. LXIV, p. 595, ed. Morel.

<sup>(5)</sup> Έφυγον κακόν, εδρον άμεινον. Hesych. et Suid., in voc. Έφυγον ; Apostol., de Proverb., cent. 1x, §. 37, etc.; Taylor. ad Demosth., tom. II, p. 715.

core œlui de recueillir les épis, d'en former des gerbes, et d'en extraire le grain en les faisant fouler par des taureaux (1). L'agriculture dut ses rapides progrès à ces découvertes. Les progrès de l'agriculture amenèrent nécessairement la division des biens, qui donna bientôt après naissance aux lois. La terre est donc la première cause de l'établissement des lois, et la déesse qui la représentoit devoit conséquemment être regardée comme la législatrice du genre humain. C'est pourquoi les Grecs appeloient Cérès, Thesmophore et Thesmothète. Le même mot (2) exprimant, dans leur langue, la justice et les oracles (3), ils supposèrent que Cérès avoit eu le don de prédire l'avenir, dès le temps de Deucalion (4). Elle céda le trépied de Delphes à Apollon (5), ou plutôt ce dieu ne sit qu'exercer les fonctions de Thémis, qui avoit la première institué les cérémonies religieuses, les lois concernant le culte divin, et enfin les oracles (6).

<sup>(1)</sup> Callim., Hymn. in Cer., v. 21 et 22.

<sup>(2)</sup> Simoles. Hesych., in h. voc.

<sup>(3)</sup> Demosth., contr. Leoch.; Harpocr., in voc. λεγρο-φόρος Henr. Vales. not., p. 49; Eustath., in Hom., p. 1292 et 1293; Etym. magn., in voc. Θερειστόνν.

<sup>(4)</sup> Eustath., in Hom., p. 1699; Diod., lib. v, S. 67.

<sup>(5)</sup> Ovid, Metam., lib. 1, v. 321.

<sup>(6)</sup> Apollod., Bibl., lib. 1, cap. 4, §. 1; Schol. Pind., ad Pyth. x1, v. 15.

Les attributs de Cérès sont donc relatifs uniquement à l'agriculture et à la législation, et dérivent en général de l'identité de cette déesse avec Isis, ou la Terre. Ils étoient fort inférieurs en nombre à ceux de plusieurs autres divinités dont le culte avoit précédé celui de Cérès, qui remplaça, à l'arrivée des colonies étrangères, l'ancienne déesse pélasgique, ou fut confondue avec elle. « Ce dernier culte, remarque M. Fré-» ret, ayant été porté d'Égypte dans la Grèce, » avec l'orge et le blé, qu'on ne connoissoit point » auparavant, et tous les emplois importans ayant » été distribués depuis long-temps, on ne put » donner à Cérès que l'intendance du labourage, » des semailles et des moissons, ainsi que des lois » établies pour le partage des terres, qui devint » nécessaire pour assurer aux particuliers la pro-» priété de celles qu'ils avoient cultivées, et dont » on s'étoit passé, tant qu'elles n'avoient été que » de simples pâturages, ou communes (1) ».

C'étoit donc principalement à l'agriculture que devoient se rapporter les symboles et les emblemes du culte de Cérès. Le van, si nécessaire à ses mystères, lui étoit spécialement consacré. On le plaçoit au-dessus des nouveaux-nés (2), parce

<sup>(1)</sup> Recherches sur le Culte de Bacchus, Académ. des Inscr., tom. XXIII, p. 258.

<sup>(2) [</sup>Je n'ai pas pu découvrir sur quelle autorité M. de

qu'il désignoit une bonne nourriture. Fait avec de l'osier, il ne différoit que par la forme, du calathus, espèce de corbeille en usage dans plusieurs cérémonies religieuses. Lorsqu'on remplissoit le van de fleurs, c'étoit le symbole du printemps; et quand on y mettoit des épis, c'étoit celui de l'été (1).

Varron appelle le bœuf le compagnon de l'homme dans les travaux de l'agriculture, et le serviteur de Cérès (2). Les Romains ne souffroient point qu'on immolât le bœuf à cette déesse (3). Columelle nous apprend qu'on avoit une telle vénération pour cet animal domestique, qu'anciennement c'étoit un crime aussi grave d'attenter à la vie d'un bœuf que d'attenter à celle d'un homme (4). Chez les anciens Grecs, on attendoit que les bœufs eussent cinq ans pour en faire des sacrifices (5): Diomus fut le premier qui osa violer cet usage, à Athènes (6). Dans cette ville et dans

Sainte-Croix a avancé cela. La citation de Théon qui se trouvoit ici, est fausse. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Καὶ κάλαθοι ἔχουσι, γοι μὶν τῶν ἀνθῶν, σύμδολοι τοῦ ἔμρος, τὸν δὶ τῶν σγαχύων, τοῦ θέρους. Porphyr., ap. Euseb., Præp. Evang., lib. 111, p. 114. B.

<sup>(2)</sup> De Re Rustic., lib. 11, cap. 5, §. 4.

<sup>(3)</sup> Ovid., Fast., lib. 1v, v. 413.

<sup>(4)</sup> In Procem. lib. v1, tom. II, p. 290, ed. Schneid.

<sup>(5)</sup> Hom., Iliad., lib. 11, v. 403; lib. v11, v. 315.

<sup>(6)</sup> Porphyr., de Abstin., lib. 11, S. 10.

le reste de la Grèce, on immoloit des taureaux et des bœuss à Cérès (1), qui recevoit encore en offrande des génisses (2). Quelquesois cette déesse étoit représentée avec des cornes de taureau, ou debout sur la tête d'un bœus (3). L'origine de cet usage se trouve dans la manière de représenter Isis en Égypte (4), ou Astarté en Phénicie (5).

Quelques monumens nous indiquent que le bélier étoit destiné aux sacrifices de Cérès, ce qui est confirmé par un passage d'Eupolis (6). On offroit encore à cette déesse des brebis, en observant qu'elles n'eussent pas plus de deux ans (7). Les prêtres d'Égypte ne sacrifioient le porc qu'à Osiris ou Bacchus, et à la lune, quand elle étoit dans son plein (8). Cette planète étant représentée par Isis ou Cérès, il n'est pas étonnant de voir au pied de cette déesse une laie (9), symbole de la fécondité. Quelques auteurs ont prétendu que le

<sup>(1)</sup> Plut., de Genio Socrat., tom. II Oper., p. 586; Ælian., de Animal., lib. x1, cap. 4.

<sup>(2)</sup> Cephal. Anthol., Epigr. 507.

<sup>(3)</sup> Ægypt. (Matth.), Senatuscons. de Bacchan., p. 19; Winckelm., Cab. de Stosch., n° 224.

<sup>(4)</sup> Herod., lib. 11, cap. 41; Plut., de Is. et Osir., S. 19.

<sup>(5)</sup> Euseb., Præp. Ev., lib. 1, cap. 10, p. 38.

<sup>(6)</sup> Ap. Schol. Sophocl., Cdip. Col., v. 1600.

<sup>(7)</sup> Virg., Æn., lib. 1v, v. 57 et 58; Serv., ad h. loc.

<sup>(8)</sup> Herod., lib. 11, cap. 47; Plut., de Is. et Osir., §. 8; Ælian., de Anim., lib. x, cap. 16.

<sup>(9)</sup> Beger, Thes. Brand., p. 593.

porc étoit destiné aux sacrifices de Cérès, à cause du dégât qu'il fait dans les champs (1).

On égorgeoit à Athènes un jeune porc; ensuite on en répandoit le sang en l'honneur de Cérès, sur les siéges de la place publique et du théâtre, afin de les purifier (2). Tout homme qui avoit négligé de faire des obsèques à un mort, ou seulement de couvrir de terre un cadavre, étoit obligé de sacrifier une truie à Cérès (3), en expiation de cette espèce de sacrilége (4). Si pour un tel oubli on étoit regardé comme impur chez les Anciens, de quelle horrible souillure ne devoit pas être couvert le profanateur insensé qui violoit les cendres des morts, lorsqu'elles reposoient dans le sein de la terre, représentée par Cérès Chthonienne? Mais c'est assez parler de ce qui concerne cette déesse, il faut passer à ce qui est relatif à sa

<sup>(1)</sup> Ovid., Fast., lib. 1, v. 349 et 350; Phurnut., cap. 18, etc.

<sup>(2)</sup> Poll. Onom., lib. VIII, cap. 9, §. 24; Schol. Aristoph., ad Acharn., v. 373; Suid., in voc. Kasaigner; Lomeier., de Lustrat., p. 343.

<sup>(3)</sup> Aul. Gell., Noct. Attic., lib. 1v, cap. 6; Paul., ap. Fest., p. 362.

<sup>(4)</sup> Cum et lapidem hinc movere, et terram evertere, et cespitem evellere, proximum sacrilegio majores nostri semper habuerunt. Cod., lib. 1x, tit. x1x; Vid. Digest., lib. x1, tit. v11, etc. Les anciens législateurs prirent donc soin des tristes restes de l'humanité, qu'on a si lâchement outragés dans notre siècle philosophique.

166 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES fille, sous le double personnage de Proserpine et d'Hécate (1).

<sup>(1) [</sup>M. de Sainte-Croix a traité plus au long des attributs symboliques et allégoriques de Cérès, dans une Dissertation qui a été publiée comme la suite d'une lettre sur l'Allégorie, dans le recueil intitulé: de l'Allégorie, ou Traités sur cette matière, par Winckelmann, Addisson, Sulzer, etc. Paris, an v11, 2 vol. in-8. La lettre sur l'Allégorie se trouve dans le tome Ier, p. 361, et la Dissertation sur les Attributs de Cérès, dans le tome II, p. 277 et suiv. Cette dissertation faisoit originairement partie des Recherches sur les Attributs de Cérès et de Proserpine, Mémoire couronné, en 1777, par l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres, et qui se trouve presque entièrement fondu dans les Recherches sur les Mystères du Paganisme. On trouvera cette dissertation particulière sur les Attributs de Cérès, à la fin de cette nouvelle édition. S. de S.]

### ARTICLE IV.

# De Proserpine et d'Hécate.

La divinité qui tenoit le second rang dans les cérémonies mystérieuses pratiquées à Éleusis, étoit Perséphoné, que les Romains appeloient Proserpine. Elle portoit encore plusieurs autres noms. Celui de Coré, ou fille, étoit le plus généralement usité. Sans m'arrêter ici à des discussions étymologiques (1), je passerai tout de suite à la généalogie de cette déesse. Les anciens s'accordoient à lui donner Cérès pour mère, et pour père Jupiter, celui, selon Cicéron, qui étoit fils de l'Æther, et avoit pris naissance dans l'Arcadie (2); c'étoit une allusion à l'établissement du culte de Cérès et de Proserpine dans cette partie du Péloponnèse. Quelques-uns faisoient Proserpine fille de Jupiter et du Styx (3); ce qui étoit relatif à l'empire qu'elle exerçoit aux enfers. On sait qu'enlevée par Pluton, elle y étoit devenue sa femme. Pamphus fut le premier poète qui célébra, dans un de ses hymnes, cet enlève-

<sup>(1)</sup> Voyez les Éclaircissemens à la fin de l'ouvrage.

<sup>(2)</sup> De Nat. Deor., lib. 111, §. 21.

<sup>(3)</sup> Apollod., Bibl., lib. 1, cap. 3, sect. 1.

168 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES ment (1), dont, au surplus, les détails sont

étrangers à mon sujet.

La douleur que Cérès éprouva de la perte de sa fille, l'ordre que donna Jupiter au ravisseur de relâcher sa proie; enfin, l'imprudence de Proserpine, qui mangea ce grain de grenade si fatal à sa liberté, sont des faits mythologiques connus de tout le monde. Il faut néanmoins rappeler ici que Cérès obtint de Jupiter que sa fille demeurât six mois avec elle, et six mois aux enfers. Apollodore prétend que Proserpine devoit passer un tiers de l'année avec Pluton, un autre tiers sur la terre avec sa mère, et le troisième sur l'Olympe(2);

'Ιοθο' ύπὸ κιύθια γαίης, Οἰκήσεις ὁρίων τριτάτην μοϊραν παρ' ἀκότη, Τὰς δὲ δύω παρ' ἰμοί τι καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι.

<sup>(1)</sup> Pausan., Boeot., cap. 31.

<sup>(2)</sup> Apollod., Bibl., lib. 1, cap. 5, sect. 3.

<sup>[</sup>Apollodore ne dit point que Proserpine dut passer le second tiers de l'année avec sa mère, et le troisième sur l'Olympe. « Perséphoné, dit-il, fut contrainte à demeurer » un tiers de chaque année avec Pluton, et le reste (de » l'année) chez les dieux ». Περετφύτη δὶ καθ' καστον έναντον, τὸ μὶν τρίγον, μετὰ Πλούτανος ἡναγκάσθη μένειν · τὸ δὶ λοιπόν, καρὰ τοῖς θεοῖς. L'auteur de l'hymne sur Cérès, attribué à l'Homère, n'est pas plus favorable à ce partage de l'année, imaginé par M. de Sainte-Croix. Cérès elle-même dit à sa fille que, si elle a goûté de quelque nourriture, elle retournera dans le Tartare, qu'elle y habitera un tiers de l'année, et qu'elle passera les deux autres tiers chez sa mère et les autres immortels:

c'est une allégorie des trois départemens, que les Anciens attribuoient à Proserpine, dont toute l'histoire a de grands rapports avec celle d'Osiris. Lactance a très-bien aperçu ces rapports (1), et son opinion me paroît mériter d'être confirmée par quelques observations.

Malgré les changemens que les Grecs ont faits à la tradition égyptienne, pour déguiser leur larcin et flatter leur vanité nationale, on ne peut cependant méconnoître la source où ils ont puisé. Les prêtres d'Egypte accusoient avec raison les Grecs d'avoir altéré leurs dogmes (2); et lamblique avoue que cette nation, amie de la nouveauté, ne pouvoit conserver long-temps les traditions religieuses qu'elle devoit aux autres, sans les alté-

Νεύσε δε οἱ κούρην ε]εος περιτελλομένοιο Τὴν ]ριτά]ην μεν μοϊραν ὑπὸ ζόφον ἡερόεντα, Τὰς δὲ δύω παρὰ μητρὶ καὶ ἄλλοις άθανάτοισιν.

Il faut avouer cependant que le triple caractère de cesse divinité rend assez vraisemblable la supposition de M. de Sainte-Croix, et que l'on pourroit à la rigueur entendre ainsi les vers de l'hymne sur Cérès; c'est ce qui m'a engagé à laisser subsister le texte du savant auteur, auquel d'ail-leurs il n'avoit fait aucune correction sur l'exemplaire destiné à servir de copie pour la seconde édition. S. de S.]

<sup>(</sup>v. 398-400, suivant les corrections de Ruhnkenius); et la même chose est répétée plus loin (v. 445-47):

<sup>(1)</sup> De fals. Relig., S. 21.

<sup>(2)</sup> Herod., lib. 11, cap. 51, etc.

rer (1). Quelles furent les altérations dont il s'agit? quelle fut leur origine? On ne sauroit se dissimuler que l'esprit systématique a apporté jusqu'à présent des obstacles presque invincibles aux efforts que la critique a faits pour résoudre des questions aussi difficiles. Les Grecs firent souvent plusieurs divinités d'une seule; ils empruntèrent à telle ou telle divinité des attributs, qu'ils donnèrent à des dieux qui avoient changé chez eux de fonctions. Ils allèrent encore plus loin, et représentèrent par un seul dieu, ou une seule déesse, deux, et même jusqu'à trois divinités étrangères. Proserpine, par exemple, considérée comme la Lune, étoit Isis; Eusèbe reconnoît cette identité (2): comme fille de Cérès enlevée par Pluton, elle représentoit Osiris; et comme Hécate, elle étoit Anubis. Pluton, ravisseur de Proserpine, prenoit la place de Typhon; et comme dieu des enfers, il étoit l'ancien Sérapis. Appuyons par des preuves ces rapprochemens, qui nous ont été suggérés par une étude réflédie des rapports de l'égyptianisme avec l'hellénisme.

Plutarque nous assure que les courses de Cérès ne sont point différentes de ce qu'on racontoit des aventures d'Osiris et de Typhon, et d'autres

<sup>(1)</sup> De Myst. Ægypt., cap. 5, §. 7.

<sup>(2)</sup> Præp. Evang., lib. 111, p. 115. D.

choses que l'on avoit soin de dérober à la connoissance du vulgaire, et de tenir cachées sous le voile des mystères (1). On a déjà vu que les circonstances du voyage d'Isis en Phénicie différoient peu de celles de l'arrivée de Cérès dans l'Attique. L'enlèvement de Proserpine avoit été imaginé d'après quelques fables allégoriques des prêtres d'Egypte, fables qui étoient relatives à leur système astronomique. Il n'entre point dans mon plan de m'étendre là-dessus; il me suffira d'observer qu'Osiris étoit frère d'Isis et de Typhon (2), comme Jupiter l'étoit de Cérès et de Pluton. La femme nommée Baubo, qui voulut faire rire Cérès malgré elle, et contrarier, pour ainsi dire, les dispositions de son cœur, est Typhon, surnommé Bebæon, ou Bebon, mot qui signifie empêchement ou résistance (3). Ce

<sup>(1)</sup> De Is. et Osir., §. 25.

<sup>(2)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 12; Synes., de Provid., p. 89, B., ed. Petav.

<sup>(3)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 49. Selon Athénée, il faudroit écrire Babys (70, Básur), lib. xv, p. 680. A.

<sup>[</sup>Jablonski croit que ce mot Bebon, suivant d'autres Bebæon ou Babys, peut se dériver d'un mot copte qui significit antre, caverne, et il en conclut que ce nom désignoit le vent, renfermé et comme détenu captif dans les antres ou dans les entrailles de la terre. Per Typhonem existimaverim Ægyptios designasse ventum terrestrem, vel qui super terram fiat; Babys vero, sicuti opinor,

## 172 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

dernier trait de l'histoire de Cérès est propre à faire voir de quelle manière les Grecs altérèrent les idées égyptiennes, en les adaptant aux leurs suivant le caprice de leur imagination.

Isis étoit regardée par les Egyptiens, nonseulement comme la terre, mais encore comme la lune. Il faut donc aussi considérer Proserpine sous ce dernier rapport, qui l'identifie de nouveau avec la déesse égyptienne. Les autorités d'Archémachus d'Eubée, d'Héraclide de Pont (1), et de plusieurs autres écrivains, se réunissent pour montrer qu'Isis est absolument la même que la fille de Cérès. Proserpine, représentée avec des cornes (2), symbole de la lune, étoit placée dans cet astre, et on la regardoit comme prépo-

ventum subinnuebat ipsis subterraneum, in cavernis latentem, ibique detentum (Panth. Ægypt., lib. v, cap. 2, p. 103). Cette étymologie est si peu naturelle, qu'elle ne peut devenir le fondement d'une opinion tant soit peu vraisemblable. Le rapprochement que fait M. de Sainte-Croix entre le mot égyptien, nom ou épithète de Typhon, et celui de la femme nommée Baubo qui joue un rôle ridicule dans les aventures de Cérès, n'est guère plus vraisemblable. Vouloir expliquer l'origine des fables grecques par de tels rapprochemens, ce seroit ouvrir la porte à tous les systèmes, au mépris des règles d'une saine critique. S. de S. ]

<sup>(1)</sup> Ap. Plut., de Is. et Osir., §. 27.

<sup>(2)</sup> Porphyr., ap. Euseb., Præp. Ev., lib. 111, cap. 11, p. 109. D.

sée à toutes les choses lunaires (1): c'est une idée stoïcienne. Le nom de *Phosphore*, dont Plutarque dérive celui de Perséphoné, convient parfaitement à la lune (2); il est vrai que les Anciens reconnoissoient d'une manière plus spéciale, Diane dans l'astre des nuits; mais ils ont tous reconnu l'identité de Diane et de Proserpine. Sous ce point de vue, la déesse grecque avoit pour prototype Bubaste, divinité égyptienne (3), quoique celle-ci ne désignât proprement que la nouvelle lune (4).

Les prêtres les plus habiles de l'Egypte, suivant les philosophes de la Grèce, leurs interprètes, regardoient Osiris comme la substance spermatique (5); et par une conséquence naturelle, plusieurs d'entre eux assuroient que l'inhumation de ce dieu n'étoit autre chose que l'emblème de la semence cachée dans le sein de la terre. Dans cette hypothèse, Osiris seroit re-

<sup>(1) [&#</sup>x27;Η μεν γερ (Δημή ηρ) εν γη και κυρία των περί γην έστιν, η δε (Περσεφόνη) εν σελήνη και των περί σελήνην. Plut., de fac. in orbe lun., in Op. Moral., ed. Wyttenb., tom. IV, p. 815. D. S. de S.]

<sup>(2) [</sup>Cette étymologie est inadmissible, et M. de Sainte-Croix la rejette lui-même ailleurs. Voy. les Éclaircissemens à la fin de l'ouvrage. S. de S.]

<sup>(3)</sup> Herod., lib. 11, cap. 137.

<sup>(4)</sup> Jablonski, Panth. Ægypt., lib. m, cap. 3, p. 64.

<sup>(5)</sup> Plut, de Is. et Osir., §. 33.

### 174 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

présenté par Proserpine, que les Grecs prenoient pour la semence des grains (1), la matière qui nous nourrit (2), enfin le symbole de tous les germes existans, suivant le langage des nouveaux platoniciens (3). Hésiode nous dit que Jupiter eut Proserpine, de Cérès Polyphorbe, c'èst-à-dire, qui nourrit beaucoup de personnes (4). Cette épithète indique suffisamment l'idée allégorique du poète, qui a voulu nous faire entendre que

(4) Hésiod., Theogon., v. 912.

<sup>(1)</sup> Quam frugum semen esse volunt, absconditamque quæri à matre fingunt. Cicer., de Nat. Deor., lib. 11, §. 26; Fulgent., lib. 1, cap. 9.

<sup>(2)</sup> Phurn., de Nat. Deor., cap. 28, p. 207, ed. Gale.

<sup>(3)</sup> Porphyr., ap. Euseb., Præp. Ev., lib. 111, p. 109. A. Ceci a besoin d'être rectifié. Porphyre avoit dit d'abord que Cérès, par suite de son union avec Jupiter, produisoit Coré, c'est-à-dire, la plantule ou le germe qui se développe et sort des semences qui sont d'une nature aride et ligneuse, κυεί την Κόρην έκ Διός, τουτέσηι, τον κόρον έκ τών φρυγαναδών σπιμάτων α et c'est pour cela, ajoute-t-il, que » sa statue est couronnée d'épis, et qu'elle est entourée de » pavots, symbole d'une abondante fécondité». Pour justifier ensuite les explications allégoriques qu'il avoit données des actions attribuées à diverses divinités, il dit: « Considérez en effet leurs images : Coré porte les sym-» boles des germes qui, sortant des semences, s'élèvent » hors du sein de la terre ». "Ορα δε και τούταν τὰς εἰκόνας • σύμδολα γαρ ή Κόρη Φέρει της προδολής των καζά τους καρπούς έπὶρ τὴν γῆν ἰκφύσιων. Ces symboles, ce sont évidemment les épis et les pavots dont il avoit parlé plus haut. S. de S.]

la découverte et la culture du blé étoient représentées par la naissance de Proserpine.

La matière se plaît à la propagation, et la quantité des germes la réjouit, suivant les Egyptiens ou leurs interprètes: il ést donc naturel qu'Isis cherche le corps d'Osiris, comme Cérès cherche Proserpine, l'image de la substance matérielle (1). D'après cette idée, il n'est point étonnant que les Grecs n'eussent pas d'abord distingué cette dernière déesse de Cérès, ou d'Isis, son prototype. Diodore de Sicile nous dit qu'avant la naissance de Proserpine, la culture et l'usage des grains avoient été enseignés aux hommes par Cérès (2); ce qui signifie qu'elle ne fut pas d'abord associée avec sa fille, et qu'avant que les Grecs eussent imaginé le culte de celle-ci, les terres avoient déjà été ensemencées, et leurs produits employés aux besoins de la vie. En conséquence, lorsqu'ils eurent ajouté le culte de Proserpine à celui de Cérès, ils appelèrent la mère et la fille, les déesses aux deux noms (3), l'ancienne et la nouvelle Déo (4), etc.

<sup>(1)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 53.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. v, §. 67.

<sup>(3)</sup> Eurip., Phoen., v. 689-695, et Schol., ibid.

<sup>(4)</sup> Δηά τι νέη, Δηά τι παλαιή. Iscrizioni greche Triopee, di E. Q. Visconti, p. 32, v. 6. Dans une inscription, Philoxène est qualifiée d'hiérophantide de la nouvelle divinité, τῆς νιωγέρας, ap. Chandl. cxx, p. 78.

## 176 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

La terre, ou la matière, reçoit dans son sein tous les germes, représentés par Proserpine: c'est pourquoi cette divinité fut appelée Chthonienne, mot qui signifia d'abord, dans son acception propre, terrestre; ensuite, par métonymie, infernale (1). En conséquence, on imagina de lui donner l'empire des ombres; elle en étoit en possession dès le temps d'Homère (2). Le lugubre cyprès lui fut consacré (3), et on lui sacrifia une vache stérile (4), ou quelquefois une génisse (5). Descendre aux enfers, devint une façon de parler métaphorique, pour désigner les sacrifices et les autres cérémonies célébrés en l'honneur de cette divinité (6).

On donna à Proserpine le nom de Junon Infernale (7), ou Avernale (8), ou Stygienne (9), pour marquer son empire aux enfers. Elle annon-

<sup>(1)</sup> Artemid., Onirocrit., lib. 11, cap. 35. Entre autres épithètes, on lui donne aussi celle de ἐποχθόνιη.

<sup>(2)</sup> Odyss., lib. x, v. 491, etc.

<sup>(3)</sup> Serv., ad Virg. Æn. lib. 111, v. 681.

<sup>(4)</sup> Virg., Æn., lib. v1, v. 251.

<sup>(5)</sup> Sil. Ital., lib. x111, v. 431.

<sup>(6)</sup> Inferos autem subire, est sacra celebrare Proserpinæ. Serv., ad Æn. lib. v1, v. 136.

<sup>(7)</sup> Virg., Æn., lib. v1, v. 138, etc.

<sup>(8)</sup> Ovid., Metam., lib. x1v, v. 114; Sil. Ital., lib. x111, v. 601.

<sup>(9)</sup> Stat., Theb., lib. 1v, v. 524-26.

çoit la mort (1), et coupoit le cheveu fatal (2), pris pour le dernier lien qui nous attache à la vie. On l'invoquoit dans les cérémonies magiques, conjointement avec la ténébreuse Hécate (3).

Le scholiaste de Lycophron nous apprend que Proserpine portoit encore les noms d'Isis, ou la Terre, de Rhée, de Vesta, de Pandore, et d'une foule d'autres divinités, ou personnages mythologiques (4). C'est d'après les rapports que Proserpine avoit avec Cérès, que cet écrivain, adoptant les principes des éclectiques, avance une pareille opinion. Il est certain que Cérès et Proserpine n'étoient originairement qu'une seule divinité. Rhée, étant la Terre, n'en différoit pas plus que Vesta, appelée, par cette raison, la fille de Cérès (5); toutes, quoiques éparées par la suite

<sup>(1)</sup> Tibull., lib. 111, Eleg. v, v. 5.

<sup>(2)</sup> Virg., Æn., lib. 1v, v. 698 et 699; Stat., Sylv., lib. 11, sylv. 1, v. 147.

<sup>(3)</sup> Lucian. Necyom., S. 9, tom. I, p. 469, ed. Reitz.

<sup>(4)</sup> Tzetz. ad Lycophr., v. 707, p. 116, ed. Steph.

<sup>(5) [</sup>M. de Sainte-Croix, pour justifier ce qu'il dit ici, que Vesta fut appelée fille de Cérès, avoit cité l'hymne de Callimaque à Cérès, v. 98. Le traducteur allemand observe, avec raison, que dans cet hymne Vesta n'est nommée qu'au vers 109, et qu'il n'y est nullement question de Cérès. Le poète fait dire, dans ce vers, à la mère d'Érysichthon, que son fils a tout dévoré, jusqu'à la vache que sa mère nourrissoit pour être offerte en sacrifice à Vesta, Kai τὰν βῶν ἔφωγεν, τὰν Ἑρίω ἔγρεφε μώγε. M. de Sainte-Croix

### 178 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

dans le culte public, avoient cependant pour unique prototype Isis. Ce sentiment que Strabon développe, n'étoit point le résultat de quelque système philosophique, c'étoit une croyance vulgaire.

Proserpine, considérée sous le rapport d'une puissance divine qui venge les crimes (1), appartient certainement à la doctrine qui étoit ensei-

paroît avoir été induit en erreur ici par sa mémoire; mais il auroit pu, ce me semble, se prévaloir de l'autorité de Varron, cité par S. Augustin (de Civit. Dei, lib. vii, cap. 24). Voici le texte de S. Augustin : Deinde adjungit (Varro) et dicit, Tellurem matrem et nominibus pluribus et cognominibus quod nominarunt, deos existimatos esse complures. Tellurem, inquit, putant esse Opem, quod opere fiat melior; Matrem, quod plurima pariat; magnam, quod cibum pariat; Proserpinam, quod ex ea proserpant fruges; Vestam, quod vestiatur herbis. Quoique les raisons d'une telle synonymie, alléguées par Varron, ne puissent s'appliquer à la doctrine mythologique des Grecs, on peut soupçonner que quelques mythologues grecs avoient confondu Proserpine et Vesta. Spanheim, sur ce vers de Callimaque, assure que Sophocle (Ed. Col.) appelle Proserpine, la Vesta infernale, ràs zécolas Eçías e mais il est pour le moins trèsdouteux que, dans le passage de Sophocle qu'il cite, isia doive être considéré comme le nom d'une divinité. S. de S. ]

(1) C'est pourquoi on appeloit de son nom le poteau auquel étoient attachés les malfaiteurs dans les prisons, pour être fustigés. Hesych., in voc. Exéra.

gnée dans les mystères d'Eleusis; elle mérite donc, sous ce nouveau point de vue, toute notre attention. On sait que les Grecs placèrent les enfers au centre de la terre, et y mirent le lieu des châtimens après la mort. Proserpine, comme fille de la Terre, et désignant en général tout ce qui est renfermé dans son sein, et comme épouse de Pluton, présidoit nécessairement à la distribution des peines dues aux crimes. Quelques auteurs supposèrent qu'il y avoit dans la lune des gouffres ou enfoncemens, dont le plus grand portoit le nom d'Hécate, et où les âmes des méchans subissoient différens tourmens (1). Les rapports de la lune avec cette divinité ont sans doute fait naître cette idée philosophique, que le peuple ne paroît pas avoir adoptée.

Homère ne dit pas un seul mot d'Hécate; mais Hésiode, qui a vécu peu de temps après lui, parle de cette déesse en plusieurs endroits de sa Théogonie. On ne peut donc révoquer en doute l'ancienneté du culte d'Hécate. Le nom de cette déesse pourroit venir d'iràs, loin (irasláta), par allusion au séjour qu'elle habitoit. Servius le dérive d'iratòr, cent, à cause des pouvoirs multipliés de cette déesse (2); selon d'autres, qui

<sup>(1)</sup> Plut., de Fac. in Orb. Lun., tom. II Op., p. 944. B.

<sup>(2)</sup> Ad Æn. lib. 1v, v. 510.

<sup>[</sup>Servius propose différentes étymologies de ce nom. Sur

admettent la même étymologie, elle étoit ainsi nommée, parce que, comme Proserpine, elle étoit le symbole de la multiplication des grains (1).

Il y a sans doute quelques rapports entre Athor, la nuit chez les Egyptiens, et Hécate, la déesse des ténèbres (2); mais l'identité de celle-ci

le vers 510 il dit: Undè et Hecate dicta est, instèr, i. e. centum potestates habens; et sur le vers 511: Quidam Hecaten dictam esse tradunt, quod eadem et Diana sit et Proserpina, inò vir inspisar: vel quod Apollinis soror sit, qui est inspisar. Aucune de ces étymologies n'est satisfaisante. On a encore cherché l'origine de ce nom, avec aussi peu de succès, dans la langue hébraïque (Cleric., ad v. 411 Theogon. Hesiod.). Pour moi, j'aimerois mieux supposer que le nom 'Enique est une altération de i nique, inferna (dea). On dit de même, inques et inadès, ides et jos. S. de S.]

- (1) Fulg., Mythol., lib. 1, cap. 9.
- (2) Jablonski, Panth. Ægypt., tom. I, p. 22.

[Jablonski croit que le nom d'Athor est le mot même qui, en langue copte, signifie la nuit. Ce mot copte s'écrit ejorh, et peut être prononcé ajorh. Jablonski suppose que la seconde lettre de ce même mot, le genga (j), se prononce quelquefois comme le th anglois. Cette étymologie du mot Athor m'a toujours paru fort douteuse. J'en hasarderai une autre, tout aussi conforme aux attributs de cette divinité. Je pense qu'Athor, 'Adip, est formé du nom d'Horus, quelle que soit l'étymologie de ce nom, et de la particule privative 27, dont le r devant une lettre aspirée, se confond avec cette lettre, et se change en 9. Athor signifieroit donc primitivement, le temps de l'absence d'Horus,

et d'Anubis, est encore plus sensible. Plutarque assure que ce dernier étoit revêtu, chez les Egyptiens, des mêmes pouvoirs qu'Hécate avoit chez les Grecs. Anubis étoit également céleste et infernal (1): on le représentoit, comme Hécate, avec une tête de chien, et on lui donnoit le nom d'Hermanubis, parce qu'il étoit le symbole des choses célestes et infernales. On lui sacrifioit, par la même raison, deux coqs de différentes couleurs (2). Personne n'ignore que les Grecs avoient

c'est-à-dire, du soleil, et ce nom conviendroit également à la nuit, et à la saison où le soleil reste le moins de temps sur l'horizon, ce qui concorde parfaitement avec l'opinion de Jablonski, qui dit : Mihi tamen, ut quod res est dicam, verosimilius videtur, noctis nomine à sacerdotibus Ægyptiis designatum fuisse illum naturæ statum, quo sol, relicto hemisphærio nostro, mensibus autumnalibus et hybernis, inferius percurrit, eoque noctis tenebras vehementer auget. Si l'on fait attention qu'Horus et Osiris ne sont au fond que la même divinité, on trouvera que ma conjecture acquiert une grande force de ce passage de Plutarque (de Is. et Osir., §. 39): διὸ μηνὸς 'Αθόρ άφανισθ', και τὸν "Οσιρα λέγυσεν ής.... μημυνομένης της νυκίδε, αύξεται τδ σμήσε, i di roi qui de mapaheras nai neafeijas divapes, n. J. A. Je dois ajouter que le nom d'Horus s'écrivoit très-vraisemblablement, en égyptien, par une h. Voyez Jablonski Opuscula, tom. I, p. 423, et la note de M. Te Water, sur cet endroit, S. de S. ]

<sup>(1)</sup> De Is. et Osir., §. 44.

<sup>(2)</sup> Ibid., §. 61,

consacré le coq à Mercure, divinité qui eut une partie des attributs d'Anubis, et le surnom de Chthonien (1). Hécate étoit aussi appelée Chthonienne (2), ou souterraine. Représentant Diane, elle étoit prise pour une divinité céleste; et sous le nom d'Hécate, elle étoit la reine des enfers, la déesse invisible (3). Les Égyptiens disoient qu'Anubis étoit le gardien des dieux (4), et les Grecs donnoient à Hécate le titre de gardienne (5).

Saint-Epiphane nous apprend que Tithrambo étoit le nom qu'Hécate portoit chez les Egyptiens (6). Hérodote, Diodore de Sicile, et les autres écrivains de l'antiquité, ne font cependant aucune mention de ce nom; ce qui me porte à croire que cette divinité ne fut connue en Égypte qu'après que les Grecs eurent fréquenté ce pays. Tithrambo se dérive naturellement des mots coptes Ti-thraembon, irâ furens, furorem indens, comme le fait voir le savant Jablonski (7). Le surnom de Brimo que portoit Hécate, et qui désigne la terreur

<sup>(1)</sup> Eurip., Alcest., v. 746, etc.

<sup>(2)</sup> Schol. Theorr., ad Idyll. 11, v. 12.

<sup>(3)</sup> Soph., @dip. Col., v. 1556, ed. Brunck.

<sup>(4)</sup> Diod., lib. 1, §. 87; Plut., de Is. et Osir., §. 14.

<sup>(5)</sup> Καὶ τῦν "Αργεμις καλείται καὶ φύλαξ. Schol. Theocr., ad Idyll. 11, v. 12.

<sup>(6)</sup> Tỹ Tược μοῦς, Εκάζη ἐρμηνευομένη. Adv. Hæres., tom. I, lib. 111, p. 1093. D.

<sup>(7)</sup> Panth. Ægypt., tom. I, p. 105 et 106.

et l'horreur dont elle pénétroit les hommes (1), confirme cette étymologie. Jablonski remarque que les traducteurs coptes du Nouveau Testatament, rendent le verbe incomparables par le mot ambon, la colère, ou la fureur (2). Cet attribut convient à une divinité vengeresse des crimes, comme Hécate; les Égyptiens avoient donc adopté à cet égard les idées des Grecs.

Peut-être encore Tithrambo n'étoit-elle, chez les Egyptiens, qu'un surnom ou épithète d'Isis, faisant éprouver à ceux qui lui déplaisoient tout le poids de son indignation (3). On peut conjecturer que Diodore a voulu faire mention de cette déesse, lorsqu'il parle du temple de la ténébreuse Hécate (4), en Égypte. Ces deux mots n'auront été alors que la traduction littérale d'Athor, ou de Nephthys (5). Les Grecs ne donnoient pas à

<sup>(1)</sup> Lycophr., v. 1176; Apollod., lib. III, v. 860 et 1210, et Schol. ad v. 860.

<sup>[</sup>Tzetzès, sur l'endroit cité de Lycophron, offre une autre explication du nom de Brimo, donné à Hécate. Suivant lui, Mercure ayant voulu, dans une partie de chasse, faire violence à cette déesse, elle entra en fureur, et frémit de colère, is punion o, et elle se délivra ainsi des poursuites du dieu. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Jablonski, Panth. Ægypt., tom. I, p. 105.

<sup>(3)</sup> Pseudo-Herm., Asclep., p. 99, ed. Elmenhorst.

<sup>(4)</sup> Enosias Exasus ispor. Diod., lib. 1, S. 96.

<sup>(5)</sup> Les Égyptiens faisoient; selon Plutarque (de Is. et Miv

Hécate seulement le nom de Brimo; ils le donnoient aussi à Cérès, soit parce que le pouvoir de Cérès s'étendoit jusqu'aux enfers, soit à cause de sa colère contre Jupiter (1). Tzetzès prétend que Brimo et Obrimo étoient des noms qui apparte-

Osir., §. 38), Nephthys, femme de Typhon, qui est le prototype de Pluton. Ils regardoient encore Isis comme la partie supérieure du globe, et Nephthys comme la partie souterraine. Ibid., §. 44.

[ Jablonski me paroît avoir expliqué avec beaucoup de succès (Panth. Ægypt., lib. v, cap. 3) les fables des prêtres égyptiens, relatives à Nephthys, semme de Typhon, en suivant les indications données par Plutarque; et en admettant les idées de ce savant, on ne peut méconnoître qu'il y a des points de contact frappans entre Athor et Nephthys. Je suis moins porté à adopter l'une ou l'autre des étymologies qu'il propose, du mot Nephthys. Ce mot vient, suivant lui, ou d'un mot de la langue copte qui signifie exposé aux vents, aux tempétes, ou d'un autre mot de la même langue, dont le sens est, qui sert de limites, ou qui appartient aux limites. Cette seconde étymologie semble autorisée par Plutarque, qui dit qu'on donnoit à Nephthys l'épithète de redergé ou Jedergain, et que sous ce nom on désignoit les extrémités de la terre qui sont limitrophes de la mer. Νίφθυν καλοδοι της γης τὰ ἴσχατα καὶ παρόρια, καὶ ψαύοντα της θαλάτζης. Mais Plutarque savoit-il la langue égyptienne? il est permis d'en douter. D'ailleurs, d'après l'étymologie proposée par Jablonski, le nom Nephthys sembleroit devoir appartenir à une divinité du sexe masculin. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Clem. Alex., Protr., p. 13.

noient également à Proserpine, à la Terre et à la Mort (1).

En séparant dans le culte public Proserpine d'Hécate, les Grecs imaginèrent plusieurs généalogies de cette dernière divinité. Suivant celle qui
paroît la plus ancienne, elle naquit de Jupiter
et de Cérès, et Jupiter l'envoya à la recherche de
Proserpine (2). Une seconde tradition, en donnant le même père à Hécate, lui assigne pour
mère Phéræa, fille d'Æolus, laquelle exposa le
fruit de ses amours dans un carrefour. Le bouvier
de Phérès trouva cet enfant et le nourrit: c'est
pourquoi les carrefours furent consacrés à Hécate (3). Selon d'autres encore, Hécate étoit fille
de Jupiter et de Junon (4); Euripide lui donne
Latone pour mère (5).

Suivant Hésiode, le pouvoir d'Hécate s'étend sur la terre et sur la mer, et jusque dans le ciel. Elle accorde la prééminence dans les assemblées du peuple, la victoire aux guerriers, et le prix aux athlètes. Elle est assise à côté des rois, lorsqu'ils rendent la justice. Elle exauce les prières des cavaliers, des chasseurs et des navigateurs. Enfin,

<sup>(1)</sup> Ad Hesiod., Oper. et Di., v. 144.

<sup>(2)</sup> Schol. Theocr., ad Idyll. 11, v. 12.

<sup>(3)</sup> Ibid., ad v. 36; Tzetz., ad Lycophr., v. 1180.

<sup>(4)</sup> Schol. Theorr., ad Idyll. 11, v. 12.

<sup>(5)</sup> Phoeniss., v. 109 et 110.

dispensatrice des richesses, elle multiplie ou diminue les troupeaux à son gré (1). Tels sont les principaux traits dont le poète se sert pour caractériser Hécate: on conviendra sans peine qu'ils ont peu de rapport avec les attributs de la déesse des enfers. On pourroit même ajouter qu'Hésiode semble borner le pouvoir d'Hécate aux seuls habitans de la terre, si les expressions d'un poète devoient être interprétées à la rigueur (2).

Cet ancien poète ajoute que Jupiter ne retrancha à Hécate aucune des prérogatives dont elle jouissoit sous le règne des Titans, c'est-à-dire, des Pélasges, adorateurs du Ciel et de la Terre. Peut-être n'a-t-il voulu désigner par-là autre chose que la perpétuité du dogme des peines à venir, admis également, et chez les Grecs barbares, et chez les Grecs civilisés (3). Quoi qu'il en soit de

<sup>(1)</sup> Hesiod., Theog., v. 416-50.

<sup>(2)</sup> Καὶ γὰρ τῦν ὅζε που ζὶς ἐπιχθονίων ἀνθρώπων Ἐρόων ἰερὰ καλὰ καζὰ νόμον ἰλάσκηζαι,
Κικλήσκει Ἐκάζην · πολλὴ τέ οἱ ἔσπεζο ζιμοὴ Ἐεῖα μάλ', ῷ πρόφρων γε θεὰ ὑποδέξεζαι εὐχάς.

Hesiod., Theog., v. 416 et seq.

<sup>(3) [</sup>M. de Sainte-Croix a souvent expliqué d'anciennes traditions sur l'origine et les aventures des dieux, en appliquant à l'histoire de leur culte et de leurs premiers prêtres ou ministres, ce que la fable racontoit de la naissance, des actions, des voyages ou des entreprises guerrières de ces divinités elles-mêmes; et ces explications ne

cette conjecture, l'ancienne Hécate n'en est pas moins très-différente de la nouvelle; ce qui n'a pas empêché quelques écrivains d'attribuer à celle-ci une généalogie qui n'appartient qu'à la première. Valérius Flaccus, adoptant cette opinion erronée, désigne très-improprement, par l'épithète de Perseia, la nouvelle Hécate (1), que Diodore a fait, suivant les principes d'Evhémère, fille de Persée, qui régnoit en Tauride, et femme d'Aétès, roi de Colchide, dont elle eut Circé et Médée (2).

L'ancienne Hécate étoit représentée avec un seul visage et un seul corps. Alcamène, qui florissoit vers l'an 440 avant J. C., fut le premier, selon Pausanias, qui s'avisa de faire une statue de cette déesse, à trois visages et à trois corps (3), adossés les uns aux autres. On lui donna ensuite

sortent point des bornes d'une sage critique. Ici il suppose un sens allégorique à une expression d'Hésiode, qui, en suivant l'analogie des idées adoptées le plus souvent dans cet ouvrage, doit signifier seulement que le culte d'Hécate se conserva, après que celui de Jupiter eut été introduit dans la Grèce et eut pris le dessus, et demeura tel qu'il étoit avant cette époque, et lorsque Saturne étoit en possession du premier rang parmi les divinités de ce pays. Cette supposition de M. de Sainte-Croix est assurément bien peu naturelle, et la manière dont il s'exprime donne lieu de croire qu'il la jugeoit lui-même très-hasardée. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Argon., lib. v1, v. 495.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. IV, §. 45.

<sup>(3)</sup> Corinth., cap. 30.

six mains qui tenoient un glaive, des poignards, des fouets, des cordes, des torches, une couronne de laurier et une clef (1). On voyoit quelquefois des serpens suspendus à sa tête, s'entrelacer avec sa ceinture, et descendre jusqu'à terre (2); on plaçoit encore à ses pieds un chien; quelquefois même on la représentoit avec une tête de chien (3).

Le chien étoit principalement consacré à Hécate, envisagée comme divinité des carrefours (4). On lui sacrifioit des chiens (5), et certains peuples de la Thrace lui offroient les entrailles de ces animaux (6). Le mullet et le mæna étoient les

<sup>(1)</sup> Schol. Theorr., ad Idyll. 11, v. 12; Porphyr., ap. Euseb., Præp. Ev., lib. v, p. 202. C; Patin., Num. imper., p. 388; Montfaucon, Ant. expliq., tom. I, p. 153, pl. 90; Cabin. de Stosch, no 342 et 343.

<sup>(2)</sup> Porph., ap. Euseb., Præp. Ev., lib. v, p. 201. D.

<sup>(3)</sup> Hesych., in voc. Exalps ayalus.

<sup>(4)</sup> Tpuedirus, sinedia, trivia, etc.

<sup>(5)</sup> Eustath., ad Homer. Odyss. lib. 111, p. 1461; Schol. Theocr., ad Idyll. 11, v. 12: των κωλ σκύλωκες Γρομέσσης Έρχομένων.

<sup>[</sup>C'est par cette raison que Lycophron (Cassandr., v. 77, et Tset., ad h. loc.) lui donne l'épithte de sourparais: car ç'est ainsi qu'il faut lire, avec le dernier éditeur de Lycophron, M. Müller, et non sour-parais, comme portoient les éditions précédentes, ou sour-parais, ainsi que quelques critiques paroissent l'avoir conjecturé. S. de S.]

<sup>(6)</sup> Ovid., Fast., lib. 1, v. 389.

poissons dont l'usage étoit le plus commun dans les sacrifices de cette déesse, et le premier de ces poissons lui étoit consacré, à cause, dit-on, de la ressemblance qu'il y avoit entre triglé, nom grec de ce poisson, et Triglène, surnom donné communément à cette divinité, et qui exprime ses trois visages (1). Dans les opérations magiques, on sacrifioit même des cadavres à Proserpine ou Hécate, et à Pluton (2). On a peine à concevoir de semblables abominations.

Les statues d'Hécate étoient placées dans les carrefours, et aux portes des maisons (3), parce qu'elle étoit regardée comme la déesse qui présidoit aux souillures et aux choses immondes (4). D'autres lui étoient élevées sur les grands chemins (5), et dans de petites cellules, conformément à l'usage général (6). A chaque néoménie,

<sup>(1)</sup> Athen., lib. v, p. 325. A.

<sup>(2)</sup> To di ye rizpupa Adn zai Heperpin za i Svor. Mich. Psell., De opin. Græc. circa dæmon., ms. in Cod. Reg. 2109 (olim. 243, 812 et 3486), fol. 20 verso - 26 recto.

<sup>. (3)</sup> Hesych., in voc. Ezárasa; Aristoph., Vesp., v. 798.

<sup>(4)</sup> Schol Theorr., ad Idyll. 11, v. 36.

<sup>(5)</sup> C'est ce que prouve l'épithète d'india, qui lui est donnée (Artemid., Onirocrit., lib. 11, cap. 42). On tournoit chacun des trois corps, ou visages de la déesse, en sace d'une rue ou d'un grand chemin. Ovid., Fast., lib. 1, v. 141 et 142.

<sup>(6)</sup> Vid. Valcken., ad Ammon., lib. 11, cap. 19.

les citoyens opulens exposoient le soir un repas (1), ou une offrande de différens mets, à ·. Hécate; on supposoit ensuite que ces offrandes · avoient été mangées par la déesse, quoiqu'on sût très-bien qu'elles avoient été la ressource des indigens (2). Il n'étoit pas permis à ceux qui préparoient ces repas d'en goûter eux-mêmes (3). Outre le pain et plusieurs autres comestibles (4), on offroit encore à la déesse des œufs, auxquels on attribuoit une vertu expiatoire. Lucien nous représente un cynique devorant avec avidité toutes ces espèces de mets (5), à l'exception, sans doute, des petits chiens qui faisoient partie des offrandes consacrées à Hécate (6). Ce singulier festin étoit célébré le trentième jour de chaque mois (7), et tout ce qu'on y pratiquoit n'étoit qu'une espèce d'expiation, suivant la remarque du savant Hemsterhuis (8).

Les hommes ont toujours fait venir les spectres des enfers; il étoit donc naturel que l'on donnât

<sup>(1)</sup> Schol. Aristophan., Plut., v. 594.

<sup>(2)</sup> Schol. Aristoph., ibid.; Plut., Symp., tom. II Oper., p. 708. F.

<sup>(3)</sup> Plut., loc. modo laud.

<sup>(4)</sup> Suid., in voc. Exagn.

<sup>(5)</sup> Catapl., S. 7, tom. I, p. 628, ed. Reitz.

<sup>(6)</sup> Plut., Quæst. Rom., tom. II Oper., p. 280. B.

<sup>(7)</sup> Harpocr., in voc. Tpunás · Athen., lib. v11, p. 325.

<sup>(8)</sup> Not. ad Lucian., tom. I, p. 330.

à Hécate le pouvoir d'en faire paroître. On croyoit qu'ils étoient d'une grandeur prodigieuse, et qu'ils avoient une tête de dragon (1). On leur donnoit en général le nom d'hécatéens (2), et le plus remarquable étoit appelé empouse (3). Aristophane en fait mention, et dit qu'il avoit le visage éclatant de lumière, et une cuisse d'airain. Le poète le représente comme changeant de forme à tout instant (4). Quelques-uns supposoient qu'il n'avoit qu'un seul pied, et faisoient dériver son nom de cette particularité (5). La figure

<sup>(1)</sup> Suid., in voc. Exalpr.

<sup>(2)</sup> Schol. Apoll., lib. 111, v. 860.

<sup>(3)</sup> Etymolog. magn., col. 336, in voc. Εμπουσκ.

<sup>(4)</sup> Ran., v. 296-97.

<sup>(5) [</sup>L'auteur de l'Etymologicon magnum, qui propose cette étymologie, ajoute que, suivant d'autres, le mot έμπουσε étoit dérivé du verbe έμποδίζει, qui signifie embarrasser les pieds, opposer des obstacles, ou de ce que ce fantôme sortoit de certains lieux ténébreux pour se montrer aux initiés : η ὅμ ἀπὸ σκομινῶν τόπων ἰφαίνετο τοῖς μεμυημένοις. Toutes ces étymologies sont peu satisfaisantes. Les derniers mots semblent indiquer que l'empouse figuroit au nombre des objets effrayans qui étoient exposés aux regards des initiés, et dont il sera parlé dans la suite. Le même écrivain nous apprend que ce spectre étoit encore nommé Onocolé, 'Ονόκωλη: car c'est ainsi qu'il faut lire, au lieu d'Onopolé, 'Ονόπολη, suivant la remarque d'Henri Estienne (Thesaur., ling. Græc., tom. III, col. 1340). Ce nom ou cette épithète est synonyme de διόσκελος et διοσκελίς, qui a une cuisse d'ane. S. de S.]

à triple visage de la déesse, suffisoit seule pour dissiper ces spectres, ou pour arrêter leur fureur (1): au rapport de Sophron, cet effet pouvoit être encore produit par les cris de petits chiens (2), animaux qui redoutent, dit Théocrite, la présence de la souterraine Hécate, lorsqu'elle marche au milieu des tombeaux, et parmi les flots d'un sang noir (3).

Cette déesse apparoissoit en songe à ceux qui l'invoquoient (4), et on pouvoit la forcer, par des paroles mystérieuses, à venir sur la terre (5). Attirée par les évocations de Médée, elle nous est représentée la tête couronnée de serpens, avec des branches de chêne, entourée de la lumière éclatante des torches qu'elle agite, et faisant tout retentir des aboiemens des chiens infernaux : sa vue inspire l'effroi aux nymphes du Phase, qui poussent des cris épouvantables (6). Phèdre, dans Sénèque le tragique, implore Hécate à la triple

<sup>(1)</sup> Apul., Metam., lib. x1, p. 224.

<sup>(2)</sup> Ap. Tzetz., ad Lycophr., v. 77. Il est bon d'observer que le verbe βαύζω, employé par Sophron, désigne proprement les cris de ces jeunes animaux. Vid. Valcken., ad Ammon., p. 231.

<sup>(3)</sup> Idyll. 11, v. 12 et 13.

<sup>(4)</sup> Porphyr., ap. Euseb., Præp. Ev., lib. v, p. 200. D.

<sup>(5)</sup> Ibid., p. 193. C et 194. B.

<sup>(6)</sup> Apoll., Argon., lib. 111, v. 1213-19.

figure (1). Dans les évocations, cérémonies dont les détails ne sont pas de mon sujet, on devoit se servir d'une représentation de cette déesse, faite avec de la cire de trois couleurs, blanche, noire et rouge, et armée d'une torche ardente, d'un fouet et d'un glaive (2).

Lorsque ces cérémonies magiques avoient pour objet de ramener un amant infidèle, ou de s'en venger, on se servoit d'un cercle chargé de figures et de caractères mystérieux : ce cercle portoit le nom d'Hécate (3). Doit-on ensuite être étonné si cette déesse étoit supposée prêter son ministère

[Ce nom n'étoit d'abord que celui d'un oiseau, appelé en latin motacilla, et en françois hochequeue, que les magiciennes employoient dans leurs conjurations, destinées à inspirer de l'amour. Niceph. Greg., ad Synes., de Insomn., p. 360; Tiedemann., de Orig. art. Mag., p. 69. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Hippol., v. 411.

<sup>(2)</sup> Porphyr., ap. Euseb., Præp. Ev., lib. v, p. 202. Ces évocations, et tout ce qui regarde la magie des Anciens, ne sont point de mon sujet. Théocrite, Horace, Lucain, Apulée, etc., nous offrent là-dessus des détails fort intéressans, dont le savant Tiedemann a su profiter dans son ouvrage sur l'origine de l'art magique. Pour faire l'histoire complète de ces pratiques magiques, il faudroit avoir la patience de lire beaucoup d'ouvrages manuscrits, enfouis, peut-être pour le bonheur de l'humanité, dans nos grandes bibliothèques.

<sup>(3)</sup> On croit que ce cercle ou rhombe magique a aussi porté le nom d'iyunx, "vyt.

aux amours honteux et illicites (1); attributs qu'elle devoit à Isis? Eudoxe demandoit pourquoi tout ce qui tient à l'amour, étoit du ressort d'Isis, et non de celui de Cérès (2). Plutarque, qui rapporte cette question, n'y répond point (3). L'idée d'un semblable pouvoir auroit été peu compatible avec celle qu'on avoit de la chasteté de la déesse grecque. C'est pourquoi on préféra attribuer à Hécate tout ce qui appartient à cette passion, qui a besoin du voile des ténèbres auxquelles cette divinité présidoit. Par la même rai-

<sup>(1)</sup> Porphyr., ap. Euseb., Præp. Ev., lib. 1v, p. 174. C.

<sup>(2)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 64.

<sup>(3) [</sup>Il n'est pas exact de dire que Plutarque ne répond point à la question d'Eudoxe. Plutarque avoit dit qu'on ne risque point de se tromper, en attribuant à Isis tout ce qui est bien ordonné, bon et salutaire de sa nature, et qu'en admettant cela, on ne sera point embarrassé de répondre à Eudoxe, quand il demande pourquoi tout ce qui a rapport à l'amour, y ver ipequeen impension, est attribué à Isis, et non à Cérès. Et pour qu'on ne doute point du sens de ces mots, il ajoute : « Car, en un mot, nous regardons » ces deux divinités (Osiris et Isis) comme présidant en » commun à tout ce qui est bon; nous pensons que tout ce » qu'il y a dans la nature de beau et de bon existe par » eux, Osiris en fournissant les principes, et Isis les rece-» vant et les distribuant ». En yap xóye zoue rois leois रक्ये उद्य र प्राप्तिक करिश्योक्तरहे राज्योज्य विवर्धिक राज्ये प्राप्तिक रही क्रिके όσον ένεσ τη φύσει καλόν και άγαθόν, διά τούτους ὑπάρχειν, τὸν μίν, διδόντα τὰς άρχας, την δί, ὑποδιχομίνην καὶ διανέμουσαν. S. de S. ]

son, Hécate avoit sous sa protection les plus célèbres magiciennes, entre autres celles de Thessalie. Le déréglement de leurs mœurs, ensuite la cupidité, étoient presque toujours les motifs qui les déterminoient à embrasser la profession d'un art également odieux et fantastique.

Lorsqu'un breuvage contenoit un poison mortel, il étoit consacré à Proserpine ou à Hécate (1), par laquelle juroient les magiciennes (2). Dans la belle idylle de Théocrite, intitulée la Pharmaceutrie, Simæthe prie Hécate de ne pas permettre que ses enchantemens soient inférieurs à ceux de Circé et de Médée (3). C'étoit Hécate qui avoit donné la connoissance de toutes les plantes vénéneuses, terrestres et marines, à Médée, qui s'en servoit pour apaiser la violence des flammes, arrêter le cours des fleuves, et retarder celui des astres. (4) Tibulle, voulant exalter le savoir d'une magicienne, assure qu'elle passoit pour connoître toutes les plantes vénéneuses de Médée, et pour avoir dompté la férocité des chiens d'Hécate (5).

La lune étoit invoquée dans les enchantemens

<sup>(1)</sup> Apul., Metamorph., lib. x, p. 214.

<sup>(2)</sup> Schol. Apollon., ad lib. IV, V. 1020.

<sup>(3)</sup> Theorr., Idyll. 11, v. 14-16.

<sup>(4)</sup> Apollon., Argon., lib. 111, v. 529-33.

<sup>(5)</sup> Sola tenere malas Medeæ dicitur herbas,

Sola feros Hecatæ perdomuisse canes.

Tibull., lib. 1, eleg. 11, v. 51 et 52, et Heyn., ad h. loc.

conjointement avec Hécate, non-seulement à cause de la prétendue influence de oet astre sur nos actions, mais encore parce que les Anciens regardoient la lune comme le partage d'Hécate, divinité céleste et infernale. Diane étoit confondue avec Hécate par cette raison; et c'est pour cela que Stace, parlant d'Aulis consacrée à Diane, donne à cette ville l'épithète d'Hécatée (1).

Tous les détails dans lesquels nous venons d'entrer nous découvrent suffisamment pourquoi les nouveaux platoniciens considéroient à la fois Hécate et Sérapis comme les premiers d'entre les mauvais génies. En conséquence, on donnoit l'épithète de contraire (2) à Hécate; on croyoit qu'elle se plaisoit aussi à être invoquée sous les noms de taureau, de chien et de lionne (3). L'ancienne Hécate dont parle Hésiode, étoit bien différente: c'étoit une divinité bienfaisante, chargée par Jupiter du soin de conserver la vie aux enfans qui venoient de naître, et de pourvoir à leur nourriture (4). Elle fut remplacée dans cet emploi par la déesse Génétyllis, à qui les chiens

<sup>(1)</sup> Achill., lib. 1, v. 448.

<sup>(2)</sup> Etym. magn., in voc. 'Ar/la.

<sup>(3)</sup> Porphyr., de Abst, lib. 111, §. 17.

<sup>[</sup>Le même écrivain dit ailleurs (lib. IV, §. 16) qu'on donnoit à Hécate les noms de cheval, de taureau, de lionne et de chien. S. de S.]

<sup>(4)</sup> Theog., v. 450.

furent consacrés, comme ils l'étoient primitivement à l'ancienne Hécate, et comme ils continuèrent de l'être à la nouvelle (1). Ainsi, quoique les idées d'une nation plus civilisée aient fourni, en se multipliant, la matière de plusieurs divinités, si j'ose m'exprimer ainsi, cependant il est arrivé qu'une portion plus ou moins considérable des attributs des anciennes divinités a passé aux nouvelles, pour former à celles-ci un département propre et spécial; autrement, sans cesse confondues avec les premières, elles n'auraient eu ni un crédit assuré, ni une existence durable.

<sup>(1)</sup> Hesych., in voc. Γενεγευλίς. Je lis dans co passage, avec Bentley (not. in Horat. Carm. sæc., p. 349), ioκεῦκ τῆ Ἐκάρη, au lieu de τῆ ioργῆ. Il y avoit plusieurs déesses Génétyllis. Aristophan., Thesmoph., v. 137.

#### ARTICLE V.

# Du jeune Iacchus et de Triptolème.

Après avoir discuté tout ce qui concerne la fille de Cérès, il importe de faire connoître le fils qu'on attribuoit à cette même déesse: je veux parler du jeune Iacchus, si célèbre dans les mystères. On le représentoit comme étant à la mamelle (1); et si nous en croyons Bochart, son nom ne significit, en phénicien, autre chose qu'un enfant qui tète (2). Quelques grammairiens grecs (3), dont M. Fréret adopte l'opinion, dérivent le nom d'Iacchus du mot iaxì, cri, et du verbe iaxiv, élever la voix en poussant cette sorte de cri. Les initiés et les bacchantes invoquoient le nom de ce dieu, en criant à diverses reprises, Iacche, 6 Iacche (4)!

Saumaise, qui avoit tout lu, prétend avoir trouvé dans un auteur ancien, qu'Iacchus étoit

<sup>(1)</sup> Suid., in voc. Ἰακχος Lex. cui tit. Σοναγαγή λίξιαν χρησίμαν, in Cod. Coislin., 345, fol. 115 recto: Ἰακχος, Διόνυσος ἐπὶ τῷ μαςῷ.

<sup>(2)</sup> Chanaan, lib. 1, cap. 18, p. 480.

<sup>(3)</sup> Etym. magn., in voc. Iaxxes.

<sup>(4) [</sup>L'étymologie proposée par Bochart est ingénieuse, mais je la crois un peu hardie. S. de S.]

appelé zipos ou zópos (1). Les Grecs donnoient en général aux dieux enfans, ce nom (2), qui convient particulièrement à Bacchus, fils de Jupiter et de Proserpine, lequel n'avoit rien de commun avec Dionysus ou Bacchus, fils de ce même dieu et de Sémélé. Euripide introduit, dans une de ses pièces, le devin Tirésias, qui appelle avec raison l'enfant de Sémélé, une nouvelle divinité (3). En effet, son culte avoit été introduit par Mélampus, seulement vers l'an 170 avant la prise de Troye (4), c'est-à-dire, postérieurement à celui du Bacchus que Cicéron et Diodore de Si-

Mais alors il ne seroit pas prouvé qu'Iacchus eût jamais porté le nom de Corus, xespes, puisque le mot xespes n'est ici qu'une épithète. Au surplus, il paroît que Saumaise avoit un peu légèrement supposé que Bacchus portoit aussi le nom de xespes, ce qu'il traduisoit par filius, pour justifier le rapport de Bacchus avec Osiris, dont le nom, suivant lui, vouloit dire la même chose en égyptien. Jablouski l'a réfuté à cet égard. Panth. Ægypt., tom. I, p. 134 et 135. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Salmas., ad Inscript. Her. Attic. et Reg., p. 92; De ann. climact., p. 566 et 567.

<sup>[</sup>Le traducteur allemand suppose que Saumaise a eu en vue ces vers du 48<sup>e</sup> livre des Dionysiaques de Nonnus:

<sup>&#</sup>x27;Αμφὶ δὲ κοϋροτ' Ιακχον ἐκυκλώσαν]ο χορείη Νύμφαι κισσοφόροι Μαραθανίδις.

<sup>(2)</sup> Callim., Hym. in Del., v. 211-14; Apollon., Argon., lib. 1, v. 508; lib. 11, v. 709; lib. 111, v. 118, etc.

<sup>(3) &#</sup>x27;O duquer à rées. Bacch., v. 272.

<sup>(4)</sup> Acad. des Inscriptions, tom. III, p. 248.

cile font fils de Jupiter et de Proserpine (1), le même à qui l'on donnoit encore pour mère Cérès (2). Sophocle nous représente le jeune dieu sur le sein de Cérès, surnommée Éleusinienne (3). C'est cette attitude qui a déterminé Lucrèce à donner à cette déesse, l'épithète de mammosa (4).

[Cérès allaitant le jeune Iacchus, et le tenant sur son sein, étoit représentée, sans doute, les seins découverts et gonflés, comme sont ceux d'une femme qui allaite. C'est en ce sens que Lucrèce dit que les amans qui ont coutume de déguiser les défauts de leurs maîtresses sous des noms qui les représentent comme des agrémens, appellent Cérès d'Iacchus, ou Cérès venant d'allaiter Iacchus, celle dont le sein énorme excède une juste proportion. Ceres ab Iaccho pourroit bien n'être autre chose que le grec ή τοῦ Ἰακχου. Arnobe n'a pas pris dans un autre sens le vers de Lucrèce, quand il dit : Avet animus atque ardet, in chalcidicis illis magnis, atque palatiis cœli, deos deasque conspicere intectis corporibus atque nudis, ab Iuccho Cererem (musa ut prædicat Lucretii), mammosam; mais il a appliqué directement à Cérès l'épithète de mammosa, qui ne lui est donnée qu'indirectement par le poète latin. Autrement il faudroit dire que Lucrèce donne aussi à Cérès l'épithète de gemina, puisqu'il dit :

At gemina et mammosa, Ceres est ipsa ab Iaccho.

<sup>(1)</sup> Cic., de Nat. Deor., L 111, J. 21 et 23; Diod., L 111, J. 63.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. 111, **5**. 62.

<sup>(3)</sup> Antigon., v. 1232 et 1233. Démétrius étoit aussi, par la même raison, un surnom de Bacchus.

<sup>(4)</sup> Et mammosa, Ceres est ipsa ab Iaccho. Lib. 1V, v. 1161. Vid. Arnob., advers. Gent., lib. 111, p. 47.

Plutarque nous assure que la bonne déesse des Romains n'étoit autre que l'une d'entre les mères supposées de Baochus, celle dont il n'étoit pas permis de prononcer le nom (1). Malgré ces contradictions apparentes, dont la source est l'ancienne identité de plusieurs divinités, ou la parfaite ressemblance de quelques-uns de leurs principaux attributs, il n'en est pas moins certain que l'Iacchus d'Éleusis étoit très-différent du Bacchus thébain.

Dans la comédie d'Aristophane, intitulée les Grenouilles, ce dernier dieu est supposé rencontrer le chœur des femmes initiées aux mystères de Cérès, qui chantent l'hymne en l'honneur d'Iacchus, hymne dans lequel il n'y a rien qui ait le moindre rapport au Bacchus thébain. Celui-ci paroît même écouter fort tranquillement ces femmes, sans prendre aucune part à leur chant (2). Fréret en conclut, avec raison, que Bacchus n'avoit rien de commun avec Iacchus (3). Nonnus de Panople, mauvais poète, mais trèssavant en mythologie, introduit Junon excitant Proserpine à s'opposer aux exploits du fils de Sémélé, qui étoit sur le point de triompher des Indiens. Elle lui fait craindre que le nouveau

<sup>(1)</sup> Vit. Cæsar., tom. II Oper., p. 711. D.

<sup>(2)</sup> Aristoph., Ran., v. 326 et seq.; id., ibid., v. 401.

<sup>(3)</sup> Acad. des Inscr., tom. XXIII, p. 256.

Bacchus ne partage les honneurs décernés à celui d'Éleusis, qu'il n'ait dans les mystères le même rang que l'ancien lacchus, et ne fasse mépriser Cérès (1). Toutes les fois que le poète nomme Bacchus fils de Proserpine, il le distingue de l'autre par l'épithète d'Éleusinien. C'étoit ce même Bacchus qu'on couronnoit de myrte (2). Claudien, en lui donnant une couronne de lierre (3), blesse le costume, ou confond Iacchus avec Bacchus; erreur dont beaucoup d'écrivains n'ont pas su se garantir.

Arrien nous assure que l'hymne nommé l'Iacchus mystique, étoit chanté par les Athéniens en l'honneur de Bacchus, fils de Jupiter et de Proserpine, et non de Bacchus thébain (4). Cicéron fait dire au stoïcien Balbus, que ce Bacchus, fils de Sémélé, n'étoit pas celui que leurs ancêtres révéroient conjointement avec Cérès et Proserpine, ce qu'on pouvoit connoître par les mystères (5). Le dragon enfermé dans la ciste mys-

<sup>(1)</sup> Μη δε νέος Διότυσος άτυμιήσωσης Αθήναι, Μη δε λάχη γέρας ίσου Ελευστιίο Διονύσος, Μη Γελετάς προγέροιο διαλλάξειτο Ιάκχου, Μη τάλαρον Δήμηγρος άγιμήσειεν οπάρης.

Dionys., lib. xxx1, p. 786.

<sup>(2)</sup> Aristoph., Ran., v. 333.

<sup>(3)</sup> De Rapt. Proserp., lib. 1, v. 16.

<sup>(4)</sup> Arrian., de Exped. Alex., lib. 11, cap. 16.

<sup>(5)</sup> Non eum quem nostri majores auguste sancteque

tique indiquoit vraisemblablement que ce Bacchus, ou Iacchus, étoit le fils né de l'inceste de Jupiter, qui, sous la forme d'un serpent, avoit eu commerce avec Proserpine (1). L'orateur romain donne pour père à ce jeune dieu, Jupiter Arcadien (2); ce qui indique que le culte d'Iacchus, dans l'Arcadie, remontoit à la même époque que celui de Cérès, dont il étoit inséparable. Pindare appelle par cette raison, Iacchus, l'assistant, ou, si j'ose m'exprimer ainsi, l'assesseur de cette déesse (3); et Strabon le nomme le génie de Cérès, et le conducteur des mystères (4). On croyoit qu'il avoit ænseigné aux hommes à labourer avec des bœufs; c'est pourquoi il étoit représenté quelquefois avec des cornes (5).

Ce Bacchus, fils de Cérès, selon Diodore, ou plutôt de Proserpine, suivant la tradition générale, adoptée par l'auteur du livre des Récogni-

Liberum cum Cerere et Libera consecraverunt : quod quale sit, ex mysteriis intelligi potest. De Nat. Deor., lib. 11, §. 24.

<sup>(1)</sup> Clement. Alex., Protrept., p. 14; Nonn., Dionys, lib. v1, p. 186; lib. xxx1, p. 788, etc.

<sup>(2)</sup> De Nat. Deor., lib. 111, §. 21.

<sup>(3)</sup> Isthm., Od. VII, v. 3; χαλχοκρότου πάρεδροι Δαμα-

 <sup>(4)</sup> Τὸν ἀρχηγέτην τῶν μυσηρίων, τῆς Δήμη ρος δαίμονα.
 Strab., Geogr., lib. x, p. 468; Clem. Alex., Protrept.,
 p. 54.

<sup>(5)</sup> Diod., lib. 111, §. 63.

tions (1), ayant été mis en pièces par les Titans, fut rappelé à la vie par Cérès (2). Cette fable, qui faisoit originairement partie de l'histoire d'Iacchus, étoit ensuite entrée dans celle du Bacchus thébain, depuis qu'Onomacrite avoit imaginé d'y introduire les Titans (3). Il est facile de s'apercevoir que le corps d'Osiris, déchiré par Typhon, avoit donné lieu à cette ancienne tradition.

L'enfant de Proserpine, désigné par l'épithète de Chthonien, ou infernal, avoit été mis au nombre des divinités des enfers (4), soit à cause de sa mère, soit parce qu'il servit de guide, pour descendre aux enfers, à Cérèse qui avoit appris à Éleusis l'union de sa fille avec Pluton. Cette même épithète paroît encore convenir à Iacchus, honoré chez les Thébains sous le nom de Zagrée, que lui donnent les poètes, qui le font naître également de Proserpine (5).

Les mythologues rapportoient bien des choses étranges sur ce Zagreus ou Zagrée, et sur tout ce qui précéda sa naissance. Proserpine, cachée par

<sup>(1)</sup> Ex qua (Persephone) Dionysium genuit, qui à Titanis discerptus est. Pseudo-Clem., Recogn., lib. x, cap. 20.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. 111, §. 62; Clem. Alex., Protr., p. 15.

<sup>(3)</sup> Pausan., Arcad., cap. 37.

<sup>(4)</sup> Artemid., Onirocrit., lib. 11, cap. 35.

<sup>(5)</sup> Schol. Pind. ad Isthm., Od. v11, v. 3; Callim., Fragm., ap. Etym. magn., in voc. Zappiús; Hesych., in ead. voc.

sa mère dans une caverne, et confiée à la garde de deux dragons, est néanmoins séduite par Jupiter, qui s'est glissé auprès d'elle sous la forme d'un de ces animaux. De ce commerce naît Zagrée, ayant la figure d'un taureau, ou seulement la tête armée de cornes. Il est attaqué par les Titans, et se défend avec vigueur, en se métamorphosant de différentes manières. Junon vole au secours des Titans, et Zagrée, ne pouvant plus leur résister, est mis en pièces. Jupiter se venge de ce crime sur la mère des Titans, la Terre, par un incendie général. Cette affreuse calamité ne cesse qu'à la prière de l'Océan, et au moyen d'un déluge universel (1). Zagrée est absolument le même qu'Iacchus; mais il diffère essentiellement de Bacchus, fils de Sémélé. Jupiter donna à celuici la vigne, et confia à l'autre, son aîné, la foudre (2). Ils éprouvent, il est vrai, l'un et l'autre quelque chose de semblable; mais ce sont proprement les Titans qui attaquent et déchirent l'ancien Bacchus, tandis que l'autre est attaqué par les Géans (3). Dans l'Attique, on élevoit pendant la nuit des torches de pin, en l'honneur de

<sup>(1)</sup> Nonn., Dionys., lib. v, p. 174; lib. v1, p. 186 et 188.

<sup>(2)</sup> Έκλυστ ως ποζε θωκοτ έδτ καὶ σκηπίροτ όλύμπου Δωκο γέρας Ζαγρηϊ παλαισίερη Διοτύση, \*Αςτροπητ Ζαγρηϊ, καὶ αμπιλοτ οίτοπι Βάκχη.

Dionys., lib. xxxix, p. 996.

<sup>(3)</sup> Dionys., lib. xLv111, p. 1248.

Zagrée, le premier né, et de Bacchus, né plus tard (1): on ne les confondoit donc pas.

A la lettre, le mot Zagreus, regardé d'abord comme mystérieux (2), pourroit bien signifier un grand chasseur (3), et, par une métaphore assez naturelle, un homme fort et agile; et ce nom pourroit avoir été donné à Iacchus, à cause de toutes les métamorphoses auxquelles il eut recours lorsqu'il combattoit contre les Titans. Ceci montre assez l'identité d'Iacchus Zagrée avec Bacchus Æsymnète, ce dernier surnom désignant aussi un jeune homme vigoureux. On célébroit tous les ans, à Patras, dans l'Achaïe, la fête de Bacchus Æsymnète; et la nuit qui la précédoit, le prêtre de ce dieu apportoit un coffre dans lequel on gardoit sa statue. Tous les enfans du pays, après avoir déposé leurs couronnes d'épis de blé aux pieds de Diane, et s'être lavés dans le fleuve Méilichus, se rendoient avec d'autres couronnes de lierre au temple de Bacchus Æsymnète (4). Pausanias, qui nous apprend ces détails, observe que cette dernière cérémonie n'étoit pas fort ancienne : je crois qu'elle ne remontoit

<sup>(1)</sup> Δρχεγότο Ζαγρήτ, καὶ όψιγότο Διοτύσο. Nonn., Dionys., lib. XLVII, p. 1204.

<sup>(2)</sup> Καγά τὸν μυςικὸν λόγον. Schol. Pind. ad Lethm., Od. VII, v. 3.

<sup>(3)</sup> Etym. magn., in voc. Zaypevs.

<sup>(4)</sup> Pausan., Achaic., cap. 20.

qu'au temps où les Grecs eurent confondu Bacchus Æsymnète ou Iacchus avec le fils de Sémélé, dont le lierre étoit le symbole particulier.

Quoique les Crétois fissent jouer à Jasion, dans leurs mystères, le rôle d'Iacchus, il paroît néanmoins qu'ils donnoient encore à ce dernier le nom d'Eubule, qui, selon eux, étoit fils de Cérès (1). L'auteur des hymnes faussement attribués à Orphée, après avoir appelé Eubule celui qui acompagna Cérès aux enfers, lui donne ensuite le nom de Bacchus Thesmophore (2), nom qui ne convient qu'à Iacchus. Il en est de même de l'épithète d'Isomator, égal à sa mère (3): elle ne convient qu'à Iacchus, qui partageoit les attributs de Cérès.

Si le jeune Iacchus n'est point le Bacchus thébain, quelle peut être son origine? Il semblé d'abord que le coffre dont on vient de parler, et le corps d'Iacchus, déchiré par les Titans, prouveroient son rapport intime avec Osiris, le pro-

<sup>(1)</sup> Diod., lib. v, §. 76.

<sup>(2)</sup> Hymn. xL, v. 8; xL1, v. 1-4.

<sup>[</sup>Il n'est peut-être pas certain que, dans les deux hymnes cités ici, il soit question du même personnage : celui qui accompagne Cérès aux enfers, est nommé Eubulus, Εύδου-λον τίξασα θεὸν θιηθε ἀπ' ἀνάγκης, et l'autre est appelé Eubulès, Θεσμοφόρον καλίω ναρθηκοφόρον Διόνυσον, Σπίρμα πολύμνησ] οι πολυώνυμον Εύδουλῆσε. S. de S.]

<sup>(3)</sup> Hesych., in voc. Isopáras.

totype du véritable Bacchus. Mais on doit se rappeler que les Grecs appliquoient à plusieurs
divinités ce qui concerne l'époux d'Isis, et que
souvent ils ont tout confondu. Horus, fils d'Isis,
fut d'ailleurs mis en pièces comme son père;
fable allégorique, dont Plutarque se contente de
faire mention, sans oser l'expliquer, se bornant
à assurer qu'il est très-difficile d'en pénétrer le
sens (1).

Diodore nous dit qu'Horus fut massacré par les Titans, et ressuscité ensuite par sa mère Isis, qui lui apprit la médecine (2). Ceci n'est qu'une fable grecque, appliquée maladroitement, suivant le système d'Évhémère, à l'ancienne théologie des Égyptiens, puisque les Titans leur étoient inconnus (3). Cependant il n'en est pas moins certain qu'Horus est supposé avoir eu le même sort qu'Iacchus; d'ailleurs, les attributs d'Iacchus conviennent parfaitement à ce fils d'Isis, le symbole du monde visible, et qui est surnommé par cette raison Kaimin, c'est-à-dire, visible (4). On comprend aisément de quelle utilité

<sup>(1)</sup> De Is. et Osir., §. 20.

<sup>(2)</sup> Diod., lib. 1, §. 25.

<sup>(3)</sup> Pausan., Arcad., cap. 37.

<sup>(4)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 56.

<sup>[</sup>On peut douter si le nom égyptien donné par Plutarque à Horus, est Kaimin ou Kaimis. Jablonski et La Croze ont hasardé des explications ou plutôt des étymo-

un pareil personnage allégorique étoit dans les mystères. Passons maintenant à Triptolème, qui y jouoit le principal rôle après Iacchus.

La généalogie de Triptolème étoit fort difficile à débrouiller au temps de Pausanias; seroit-il possible aujourd'hui de l'éclaircir? Triptolème avoit été, selon Diodore de Sicile, le compagnon d'Osiris (1), qui lui apprit l'art d'ensemencer les terres, et l'envoya dans l'Attique, pour faire part de cette découverte aux habitans de cette contrée (2). On sait que l'époux d'Isis passoit aussi pour l'inventeur de l'agriculture (3).

La chronique de Paros fixe l'âge de Triptolème au règne d'Érechthée (4), ce qui n'a pas empêché quelques auteurs de le rapporter au règne de Pandion I (5). Cette opinion ne mérite pas d'être réfutée. Plusieurs écrivains reconnoissent ce héros pour un des législateurs de l'Attique. On cite même quelques-unes de ses lois, qui étoient, diton, conservées dans le temple d'Éleusis (6). Sans

logies de ce nom; mais elles n'ont rien de satisfaisant. Voy. Jablonski, Opusc., tom. I, p. 99. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Lib. 1, S. 18.

<sup>(2)</sup> Ibid., S. 11.

<sup>(3)</sup> Ibid., §. 20.

<sup>(4)</sup> Marm. Oxon., epoch. 12, p. 163, ed. Prideaux.

<sup>(5)</sup> Meurs., de Regn. Athen., lib. 1, cap. 15.

<sup>(6)</sup> Porphyr., de Abstin., lib. 1v, §. 22; S. Hieronym., adv. Jov., lib. 11, cap. 14; Richter., Animadv. de vet. legumlat., p. 42 et 43.

doute, elles ne furent d'abord transmises que par tradition, comme toutes celles de la Grèce; dans la suite, elles furent recueillies et gravées en quelque endroit de ce temple. Ce qui en reste nous vient de Porphyre, qui les cite à l'appui de son système. Quoiqu'une pareille autorité soit bien suspecte, je n'ose pourtant pas assurer que ces lois aient été supposées par ce philosophe. On faisoit honneur à Triptolème d'avoir enseigné la manière d'atteler les bœufs à la charrue (1), découverte qui est revendiquée en faveur de Buzygès (2); mais ce Buzygès n'est vraisemblablement qu'un personnage imaginaire.

Triptolème ayant perdu l'immortalité par un cri que la tendresse avoit arraché à sa mère, Cérès l'en dédommagea, en lui accordant l'honneur de labourer le premier et d'ensemencer les terres (3). Le champ de Rharion, près d'Éleusis, fut le lieu destiné au premier essai, qui se fit avec de l'orge (4). Pour conserver la mémoire de cet événement, les Éleusiniens se servoient, dans leurs sacrifices, de gâteaux faits avec de la farine du

<sup>(1)</sup> Plin., lib. v, cap. 56; Justin., lib. 11, cap. 6.

<sup>(2)</sup> Hesych., in voc. Βουζύγης; Plin., loc. mod. laud.

<sup>(3)</sup> Ovid., Fast., lib. IV, v. 559 et 560:

Iste quidem mortalis erit; sed primus arabit, Et seret, et cultá præmia tollet humo.

<sup>(4)</sup> Pausan., Attic., cap. 38; Cornut., cap. 28, p. 209, ed. Galc.

grain moissonné à Rharia ou Rharion (1). Du nom de ce champ, Cérès prit le surnom de Rharias (2). Triptolème, en parcourant la terre par les ordres de cette déesse (3), parvint jusqu'en Scythie, où il n'évita les embûches de Lyncus, roi de cette contrée (4), ou, suivant d'autres, de Carnabonte, prince des Gètes (5), que par le secours de Cérès. Philochore prétendoit que Triptolème M'avoit fait tous ces voyages que sur un navire long, qui, à cause de sa forme et de ses voiles, avoit donné naissance à la fable qui faisoit voyager Triptolème sur un char traîné par des serpens ailés (6). Il n'y a point de conjectures qui n'aient été hasardées en fait de mythologie.

Les Athéniens consacrèrent à Triptolème des statues et des temples. Ils lui élevèrent un autel, sur l'aire où l'on prétendoit qu'il avoit le premier foulé les grains (7). On voit, sur les monumens, ce héros ayant le pied sur un dragon, et menant une charrue attelée de deux bœufs (8).

<sup>(1)</sup> Pausan., Attic., cap. 38; Marm. Oxon., epoch. 13.

<sup>(2)</sup> Suid., in voc. 'Papias · Steph. Byz., in voc. 'P'pion.

<sup>(3)</sup> Serv., ad Virg. Georg. lib. 1, v. 163.

<sup>(4)</sup> Ovid., Metam., lib. v, v. 650-60, etc.

<sup>(5)</sup> Hygin., Poët. astron., cap. 14.

<sup>(6)</sup> Ap. Syncell., Chronogr., p. 158. D.

<sup>(7)</sup> Pausan., Attic., cap. 14 et 38.

<sup>(8)</sup> Descr. du Cabinet de Stosch, §. 5, nº 243.

#### 212 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

On le représente aussi tenant des épis de blé ou des pavots (1), et debout sur un char que traînent des serpens ailés (2). Enfin, on le reconnoît à côté de Cérès, qui lui tient la main (3). Il étoit en effet l'objet de sa prédilection, et passoit pour avoir reçu d'elle les mystères éleusiniens.

Mais il est temps de faire connoître la forme de l'administration civile et religieuse de ces mystères, les lois et les rites qu'on y observoit.

<sup>(1)</sup> Cabinet de Stosch, n° 239; Thesaur. Brand., tom. II, p. 289; Spanh., ad Callim., p. 767.

<sup>(2)</sup> Cabinet de Stosch, nº 240, 241, 242.

<sup>(3)</sup> Ibid., nº 244.

# QUATRIÈME SECTION.

De l'Administration civile et religieuse des Mystères d'Éleusis.

#### ARTICLE PREMIER.

Des Magistrats et des Prêtres préposés à l'intendance des Mystères d'Éleusis.

Placé entre Dieu et les hommes, le sacerdoce fut une fonction d'autant plus importante, dans l'origine des sociétés, qu'elles avoient la religion pour lien principal et pour unique ressort. La crainte et l'espérance ramenoient sans cèsse l'homme au pied des autels, et les vœux des mortels s'adressoient moins au chef de la société, qu'au représentant de la Divinité. Ne soyons donc pas étonnés qu'à cette époque reculée, la qualité de prêtre du Très-Haut accompagnât la souveraineté (1), et en fût la plus belle prérogative. Lorsque les États s'agrandirent et formèrent de vastes empires, cette réunion ne subsista plus. L'Égypte cependant en conserva le souvenir, dans l'usage d'initier ses rois

<sup>(1)</sup> Genes., cap. 14, v. 18.

au ministère sacré(1). Les princes des petits États de la Grèce furent aussi rois et pontifes (2), et nous voyons souvent, dans les poëmes d'Homère, les chefs de l'armée grecque devant Troie sacrifier eux-mêmes aux dieux. Après l'abolition de la royauté, l'exercice des fonctions sacerdotales aux grandes solennités, fut encore réservé à un des premiers magistrats dans chaque république.

Les Athéniens conservèrent ces traces d'hiérarchie, en attribuant à l'archonte roi les fonctions les plus augustes du sacerdoce (3), et la

<sup>(1)</sup> Plat., Politic., tom. II Oper., p. 290. D; Diod., lib. 1, §. 73; Plut., de Is. et Osir., §. 6 et 9.

<sup>[</sup>Il est vraisemblable que c'est à cet usage, qui s'étoit conservé, du moins en partie, sous les rois successeurs d'Alexandre, que fait allusion ce passage de l'inscription de Rosette, où malheureusement il y a une lacune : ἐν περιθύμενος εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἐν Μέμφ..... τελεοθή τὰ νομιζόμενα τῷ παραλήψει τῆς βασιλείας. Μ. Ameilhan remplit ainsi la lacune : Μέμφει ἰερὸν, όπως. Μ. de Villoison croit qu'il faut substituer βασίλειον, palais, à ἰερὸν, temple. Voy. Éclaircissemens sur l'inscription grecque du monument trouvé à Rosette, p. 89; Troisième lettre de M. d'Ansse de Villoison à M. Akerblad, sur l'inscription grecque de Rosette, p. 29 et 30. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Plut., loc. supr. laud.; Arist., Pol., lib. m, cap. 10; Demosth., adv. Neær., tom. III Oper., p. 527. C, ed. Wolf.

<sup>(3)</sup> Τῷ γὰρ λαχότι βασιλεῖ φασὶ τῷδε τὰ σεμνόματα καὶ μάλιςα πάθρια τῶν ἀρχαίων θυσιῶν ἀποδεδόσθαι· Plat., tom. II Oper., p. 290. F.

surintendance des mystères (1). Lysias nous apprend en peu de mots quel étoit, dans ces fêtes, l'emploi de ce magistrat et l'étendue de son autorité. Il veilloit à l'exacte observation des lois qui les concernoient, et tâchoit d'en empêcher les transgressions et de prévenir les sacriléges (2). Lui seul avoit le droit d'exclure les coupables de ces cérémonies (3), de sacrifier et d'adresser des vœux aux dieux pour le peuple, sur les autels de l'Anactorum à Éleusis, et de l'Éleusinium à Athènes.

Ces archontes pouvoient abuser quelquesois de semblables pouvoirs. L'exemple suivant suffit pour le prouver. Démétrius, un des descendans du célèbre Démétrius de Phalère, revêtu de cette charge, et enhardi par la protection d'Antigone, roi de Macédoine, sit mettre un siége pour Aristagore, sa maîtresse, près du sanctuaire d'Éleusis, pendant la célébration des mystères, menaçant

<sup>(1)</sup> Μυτηρίου προνούν. Hesych., in voc. Βασιλεύε. Suid., Harpocr., et Etym. magn., in voc. Επιμεληγίε τῶν μυσηγρίων. Poll., Onom., lib. VIII, cap. 9, §. 10.

<sup>(2)</sup> Φέρο γὰρ, ἀν τυνὶ Ανδοκιδής... ἔλθη κληρωσόμενος τῶν ἐννία ἀρχόντων, καὶ λάχη βασιλεύς, ἄλλο]ι ἢ ὑπὲρ ἡμῶν καὶ θυσιάσει, καὶ εὐχὰς εὕξι]αι καβὰ τὰ πάτρια, βὰ μὲν ἐν τῷ ἐνθάδε Ἐλευσῖνι, τὰ δὲ ἐν τῷ Ελευσινέμ ἐερῷ, καὶ τῆς ἐορῆς ἐπιμελήσε]αι μυσ]ηρίοις, ὅπως ἀν μηδεὶς ἀδικῷ, μηδὲ ἀσεδῷ περὸ βὰ ἰερά; Lys., Or. contr. Andoc., p. 46, ed. Taylor.

<sup>(3)</sup> Poll., Onomast., lib. vIII, cap. 9, §. 90.

de punir avec sévérité tous ceux qui voudroient s'opposer (1) à une action si indécente, qui violoit également la sainteté du lieu et les augustes cérémonies qu'on y célébroit.

L'archonte roi étoit aidé dans ses fonctions par quatre administrateurs ou épimélètes. On en prenoit deux dans l'ordre du peuple, et les autres dans les familles sacerdotales des Eumolpides et des Céryces, de manière que chacune de ces familles en fournissoit un (2). La république députoit encore, tous les cinq ans, dix hiéropæes, pour faire des sacrifices extraordinaires à Éleusis, comme à Délos, à Brauron et en d'autres lieux (3). Les villes de la Grèce envoyoient aussi des théores ou députés, pour assister en leur nom aux fêtes éleusiniennes, et y offrir des sacrifices (4).

<sup>(1)</sup> Athen., Deipnos., lib. IV, p. 167. F.

<sup>[</sup>Athénée ne dit point que Démétrius fut revêtu de la charge d'archonte roi; il dit au contraire, positivement, qu'il étoit alors hipparque: car je lis, avec Casaubon et M. Schweighœuser, inaupres, et non inaupres, ce qui d'ailleurs signifieroit gouverneur, et n'autoriseroit pas davantage l'opinion de M. de Sainte-Croix. Le même auteur nous apprend que Démétrius avoit été mis, par le roi Antigone, au nombre des thesmothètes, autre magistrature d'Athènes, dont les fonctions n'avoient rien de commun avec celles de l'archonte roi. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Etym. magn., in voc. Eximila 745.

<sup>(3)</sup> Poll., Onomast., lib. vIII, cap. 9, §. 107.

<sup>(4)</sup> Eurip., Suppl., v. 173; Lys., contr. Andoc., p. 46.

Les prêtres qui avoient soin de ces fêtes étoient attachés au culte de Cérès et de Proserpine. Ils doivent être distingués en ministres du premier ordre, et en ministres inférieurs. Ceux-là se réduisoient à quatre, l'hiérophante, le dadouque, l'hiérocéryx et l'épibome. Leur rang respectif est déterminé par plusieurs inscriptions (1), où leurs noms se suivent dans l'ordre dans lequel nous venons de les rapporter. Ils étoient tous de la famille des Eumolpides ou de celle des Céryces (2). Ces deux familles n'en faisoient originairement qu'une seule (3), comme le prouve la généalogie rapportée par le scholiaste de Sophocle (4): aussi les Eumolpides et les Céryces sontils souvent pris les uns pour les autres, ou bien on donne à tous indifféremment l'un de ces deux noms.

La charge d'hiérophante demeura toujours attachée à la branche aînée; c'est pourquoi Plutarque nous dit qu'Eumolpe a initié et initie en-

<sup>(1)</sup> Ap. Cyriac. Ancon., p. 96; Murator., p. 571; Corsin., Inscr. Attic., p. 27; Pocock., p. 57; Chandl., etc.

<sup>(2)</sup> Aristid., Eleus., tom. I Oper., p. 257.

<sup>(3)</sup> A quo (Eumolpo) et gens effluit Eumolpidarum, et ducitur clarum illud apud Cecropios nomen, et qui postea floruerunt caduceatores, hierophantæ atque præcones. Arnob., adv. Gent., lib. v, p. 174, ed. J. Maire.

<sup>(4)</sup> Ad Cdip. Col., v. 1051.

core les Grecs (1). Dans une ancienne inscription, les initiés sont appelés, par la même raison, les mystes d'Eumolpe (2). Ce sacerdoce héréditaire étoit une distinction flatteuse pour la famille des Eumolpides. Les Athéniens étoient si jaloux d'une semblable prérogative, que, lorsqu'ils accordoient à des étrangers les droits de citoyens d'Athènes, ils exceptoient formellement de ces droits la participation aux fonctions sacerdotales; et cette exception ne fut pas même négligée à l'égard des habitans de Platée (3). L'hérédité du sacerdoce étoit une coutume égyptienne, qu'on conserva principalement en faveur des ministres de Cérès et de Proserpine. Diodore de Sicile remarque que les Eumolpides, il veut dire les hiérophantes, devoient leur origine aux hiérophantes d'Égypte, et que les Céryces représentoient les pastophores (4).

Hiérophante, prophète et mystagogue étoient, chez les Grecs, des mots presque synonymes; on en connoît assez la signification. Le premier nom étoit donné en général à tous ceux qui présidoient aux cérémonies mystérieuses, et souvent

<sup>(1)</sup> Os.... iμύησε καὶ μυτῖ τοὺς Βλληνας. Plut., de Exil., tom. II Oper., p. 607.

<sup>(2)</sup> Chandl., Inscr. cxxIII, p. 78.

<sup>(3)</sup> Demosth., in Nezer., tom. III Oper., p. 53o. B.

<sup>(4)</sup> Diod., lib. 1, §. 29.

aux ministres supérieurs de différentes divinités (1); ce qui étoit conforme à l'usage d'Égypte, où chaque dieu ou déesse avoit son grand-prêtre (2). On employa quelquefois le mot hiérophante pour rendre le pontifex maximus des Romains (3), parce que l'hiérophante d'Éleusis étoit le premier prêtre de l'Attique. Il présidoit à toutes les cérémonies du culte de Cérès, et en dévoiloit les mystères à ceux qui se faisoient initier (4). Vandale conjecture, mais sans aucun fondement, qu'il y avoit deux hiérophantes, l'un pour les grands, et l'autre pour les petits mystères (5). Il a imaginé ce paradoxe, d'après un passage de Suidas, évidemment corrompu. Lors même qu'on le regarderoit comme très-correct, l'autorité de ce lexicographe ne sauroit détruire le témoignage de tous les anciens écrivains, qui ne parlent jamais que d'un seul hiérophante.

Ce pontife n'étoit revêtu de sa charge que dans un âge voisin de la vieillesse (6); mais avant d'y

<sup>(1)</sup> Vandal., de Consil. Amphict., cap. 5.

<sup>(2)</sup> Herod., lib. 11, cap. 37.

<sup>(3)</sup> Plut, vit. Num., tom. I Oper., p. 66. A; Vandal., Diss. antiq., p. 587; Spanh., de us. et præst. num., p. 84.

<sup>(4)</sup> Diogen. Laert., lib. 11, cap. 8, §. 14; lib. v11, cap. 8, §. 11, etc.

<sup>(5)</sup> Diss. Antiq., p. 502.

<sup>(6)</sup> Επιτράπη και τας ίξ ανακτόρων Φωνάς, ήδη γιράσκαν.

ètre élevé, il pouvoit avoir rempli les emplois les plus importans de la république, et exercé d'autres sacerdoces. On trouve un exemple de ce que j'avance dans la personne d'Apollonius, célèbre sophiste, qui présida aux Panathénées (1), fut envoyé auprès de l'empereur Sévère, et fit les fonctions de prêtre de plusieurs divinités avant d'être hiérophante d'Éleusis. En entrant dans cette charge, l'hiérophante s'imposoit l'obligation d'être chaste (2). Il se préparoit à la conţinence, ainsi que tous les autres prêtres de Cérès, en se frottant avec du jus de ciguë, ainsi que l'atteste S. Jérôme (3). Le texte de cet écrivain ecclésiastique

Philostrat., Vit. Sophist., lib. 11, cap. 20, pag. 600.

[M. de Sainte-Croix a suivi le sentiment d'Oléarius (loc. laud., et in not. ad vit. Herod., ibid., p. 550), qui entend par i imérapes, les Panathénées, fête qui portoit, pour ainsi dire, un nom commun avec la ville même d'Athènes. On pourroit contester cette explication, et penser qu'il s'agit ici de la charge d'archonte éponyme, ce que l'on justifieroit par un passage de Plutarque dans la vie d'Aristide (tom. II Oper., p. 32. E), où on lit: 'Aparisidus d'i tur iméraper su sujet de cet ouvrage. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Philostr., loc. mod. laud.

<sup>(2)</sup> Arrian., in Epict., lib. 111, cap. 21; Julian., Oper., p. 326; S. Hieronym., adv. Jovinian., lib. 1, cap. 9.

<sup>(3)</sup> Herbis etiam quibusdam emasculabantur: unds jam coire non poterant. Serv., ad Æn. lib. v1, v. 661.

donne assez à entendre qu'on n'exigeoit pas qu'avant d'entrer en charge, l'hiérophante eût gardé le célibat (1). C'est d'ailleurs ce dont on peut se convaincre par un passage de Lysias, où nous lisons que Dioclès étoit fils de l'hiérophante Zacorus (2). « Je n'ai, dit encore Hypéride, ni la fille » d'un dadouque, ni celle d'un hiérophante (3) ». Peut-être, conformément à l'usage de l'Égypte (4), l'hiérophante ne pouvoit-il avoir qu'une femme pendant sa vie; c'est en cela que Tertullien paroît faire consister toute la continence des prêtres du paganisme (5). Ce même écrivain fait mention de

Unde sacerdotes Cereris Eleusinæ liquore ejus (cicutæ) ungebantur, ut à concubitu abstinerent. Schol. Pers., ad Sat. v, v. 145.

<sup>(1)</sup> Hierophantas quoque Atheniensium usque hodie oicutæ sorbitione castrari, et postquam in pontificatum fuerint electi, viros esse desinere. S. Hieron., adv. Jovinian., tom. IV Oper., clas. 3, col. 192; et Epist. ad Ageruch. de Monogam.; ibid., clas. 6, col. 743.

<sup>(2)</sup> Lys., contr. Andoc., p. 55.

<sup>(3)</sup> Ap. Harpoer., in voc. Ispedárius.

<sup>(4)</sup> Diod., lib. 1, §. 80.

<sup>(5)</sup> Idolis certè et monogamia et viduitas apparent. Fortunæ muliebri coronam non imponit, nisi univira, sicut nec Matri Matutæ. Pontifex maximus et Flaminica nubunt semel. Cereris sacerdotes, viventihus etiam viris et consentientibus, amica separatione viduantur. De Monogam., p. 535. C.; Vid. et S. Hieron., Epist. ad Ageruch., de Monogam., tom. IV Oper., clas. 6, col. 743.

la continence exigée des principaux ministres d'Apis ou d'Osiris (1); et peut-être est-ce là l'origine de l'usage qui imposoit le même devoir aux hiérophantes, chez les Grecs: en œ cas, la continence qu'on exigeoit d'eux se seroit bornée à l'obligation de vivre séparés d'avec leurs femmes, seulement quand ils étoient en fonction (2).

Malgré ces règles austères, l'exemple d'Archias prouve que la conduite des hiérophantes ne fut pas toujours irréprochable. Accusé d'impiété, pour avoir reçu des victimes des mains de la courtisane Sinope, et sacrifié pour elle sur l'autel

<sup>(1)</sup> De Exhort. castit., p. 524, ed. Rigalt.; id., de Monogam., p. 535. C.

<sup>(2)</sup> Herod., lib. 11, cap. 64; Huet, Quest. Alnet., p. 359.

<sup>[</sup>Pausanias parlant de Célées, ville éloignée de Phliunte de quinze stades seulement, dit qu'on y célèbre tons les quatre ans les mystères de Cérès : « L'hiérophante, dit-il, » n'y est pas nommé pour la vie : à chaque célébration on en » choisit un nouveau, lequel peut, s'il le veut, prendre » une femme. Voilà en quoi ces mystères diffèrent de ceux » d'Éleusis; pour tout ce qui concerne les mystères en » eux-mêmes, ils ne sont que l'imitation de ceux-ci ». 

'Ispopairus d'è viu is rèv siev marla anodidenque varia d'è inacur lexitir, adderé is le plus addes expless aiperès, deplément, il since pour la vie de là bien évidemment, ce me semble, que l'hiérophante d'Éleusis, une fois nommé, l'étoit pour la vie, et ne pouvoit plus contracter de mariage. Pausan., Corinth., cap. 14. S. de S.]

d'Éleusis dans les fêtes appelées Haloa, Archias fut condamné et puni, malgré la noblesse de son extraction et la dignité de sa place d'hiérophante. Les motifs de ce jugement nous ont été conservés dans une harangue de Démosthène. Il étoit fondé sur ce qu'Archias n'avoit point attendu le jour destiné à ce sacrifice, et qu'il avoit usurpé des fonctions qui appartenoient à la prêtresse de Cérès (1). L'infraction de règles aussi connues ne peut être attribuée à l'ignorance de cet hiérophante; elle fut donc uniquement due à la passion dont il étoit dominé. C'est aussi ce que donne à entendre Athénée. Les faits auxquels il lie le récit de la condamnation d'Archias ne permettent guère de douter qu'il n'ait considéré cet hiérophante comme l'un des amans de Sinope, et qu'il n'ait imputé à sa passion pour cette courtisane l'infraction des rites sacrés, dont il se rendit coupable (2).

L'hiérophante étoit assis sur un trône (3). Son habit, sa chevelure, et les bandelettes qui ceignoient sa tête, le distinguoient encore des autres prêtres. Son âge, sa gravité, les traits nobles de

<sup>(1)</sup> Demosth., in Neær., ed. Taylor, tom. III Oper., p. 606 et 607. Je lis avec Reiske et Taylor: οὐδὶ ἐκείνου οὔσης τῆς θυσίας, ἀλλὰ γῆς ἰερείας.

<sup>(2)</sup> Deipnos., lib. x111, p. 594. A.

<sup>(3)</sup> Eunap., Vit. Maxim., p. 90 et 92, ed. Plant.

sa figure et sa magnificence, concouroient à lui concilier le respect des spectateurs (1). On exigeoit qu'il eût une voix douce et sonore (2). Une de ses obligations étoit de prier, conjointement avec le dadouque, les deux déesses Cérès et Proserpine pour le salut du peuple (3). Il paroît que l'hiérophante entonnoit les hymnes, et que les assistans y répondoient sur le même air (4). La place de ces deux ministres étoit dans l'intérieur du temple, où ils introduisoient les initiés (5).

Le dadouque, second ministre d'Éleusis, étoit

<sup>(1)</sup> Arrian., in Epict., lib. 111, cap. 21; Philostr., Vit. Soph., lib. 11, cap. 20, p. 601.

<sup>(2)</sup> Philostr., loc. mod. laud., et Olear., ad h. loc.; Chandl., Inscr. cxxIII, p. 78.

<sup>[</sup>Le traducteur allemand des Recherches sur les Mystères ajoute à ce sujet un texte tiré de Brunck, Analect., tom. III, p. 315, nº 750, où il est dit de l'hiérophante de Cérès: \*\*poxím impérerar éxa. S. de S.]

<sup>(3)</sup> Suid., in voc. Δμοδουχεῖ. Dans le passage cité par Suidas, il faut lire Δήμηγρι, au lieu de βουλῆ.

<sup>[</sup>La correction proposée ici par M. de Sainte-Croix, paroîtra sans doute bien hardie. Le passage rapporté par Suidas semble être incomplet ou mutilé, et il est bien difficile de déterminer les corrections dont il peut avoir besoin. Toutefois il est peu vraisemblable qu'un copiste cût substitué βουλή à Δήμηγρι, qui n'eût présenté atticune difficulté. S. de S.]

<sup>(4)</sup> Sopatr., Divis. quæst., p. 388, ed. Ald.

<sup>(5)</sup> Id., p. 335-38.

aussi remarquable par sa chevelure, et par les bandelettes qu'il portoit et qu'il arrangeoit en forme de diadème. C'est ce qui sit prendre pour un roi, dans la nuit qui suivit la bataille de Marathon, le dadouque Callias, dont l'avaricebarbare contrasta d'une manière si révoltante avec le désintéressement et l'intègre probité d'Aristide (1). Ce trait, rapporté par Plutarque, nous apprend que les prêtres d'Éleusis conservoient les marques de leur dignité, lors même qu'ils n'étoient point dans l'exercice de leurs fonctions. Le dadouque pouvoit se marier, comme on doit le conclure d'un passage de Pausanias (2), dont le témoignage est confirmé par plusieurs inscriptions (3). L'obscurité du texte de Pausanias permet de douter si ce sacerdoce étoit à vie. Meursius, Vandale, et Bougainville, ont tous cru que la charge de dadouque étoit à vie (4). Quelques

<sup>(1)</sup> Plut., Aristid. Vit., tom. I Oper., p. 321. D.

<sup>(2)</sup> Attic., cap. 37.

<sup>(3)</sup> Spon, Voyag. de Grèce et du Lev., ed. de Lyon, tom. III, p. 11 et 100; Chandl., Inscr. Lvii, p. 64, etc.

<sup>(4)</sup> Meurs., Eleus., cap. 14; Vand., Dissert. Antiq., p. 500; Acad. des Inscr., tom. XXI, p. 95 et 96.

<sup>[</sup>Pausanias dit positivement que Théophraste, fils d'A-cestium, occupa la charge de dadouque après la mort de son père Thémistocle: Παρά τὸν βίον τὸν αὐτῆς, πρῶτον μέν τὸν ἀδελφὸν Σοφοκλία εἶδε δαδουχοῦν]α, ἐπὶ δὲ τού]ο τὸν ἄνδρα. Θιμισ]οκλία, Ἰελευτήσων]ος δὲ καὶ τού]ου, Θεόφραστον τὸν παῖδα.

inscriptions semblent prouver le contraire. Dans une, nous voyons le nom de deux dadouques, dont le premier avoit été archonte éponyme, suivant la restitution du P. Corsini (1). Or Plutarque, Arrien, et les autres écrivains, parlent toujours au singulier du dadouque d'Éleusis (2); et nous ne trouvons nulle part qu'il y en eût plusieurs

Mais de ce que Théophraste obtint cette charge après la mort de son père Thémistocle qui en étoit revêtu, comme celui-ci l'avoit occupée après la mort de son beau-frère Sophocle, ce qu'indique assez le sei des mots Jedes Jedes Jedes mots Jedes Jed d' အင်း အပ်) ၁၈, on ne peut nullement en conclure qu'elle fut donnée à vie. Il faudroit pour cela d'autres autorités. Rien n'empêche en effet que Sophocle et Thémistocle ne fussent morts avant d'avoir achevé le temps de leur sacerdoce. J'ajoute même que Pausanias représente cette circonstance remarquable, comme un singulier bonheur pour Acestium: γαύη μεν γύχην γοιαύγην συμέψναι λέγουσιν. Or il est peu vraisemblable qu'il eût fait valoir cela comme une faveur singulière de la fortune, si, pour en jouir, il avoit fallu nécessairement qu'Acestium eût à pleurer successivement et son frère et son époux. Plusieurs des savans qui ont cité ce passage, n'ont pas assez pesé les expressions du texte original. A peine le reconnoît-on dans la traduction qu'en donne M. de Bougainville. Il est singulier que M. Clavier, dans sa traduction de Pausanias, ait négligé de rendre les mots Jedev frances de mai Jevieu, qui sont ici de quelque importance. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Fast. Attic., tom. II, p. 169.

<sup>(2)</sup> Plut., Vit. Alcib., tom. I Oper., p. 200. E, et 202. E; Vit. Aristid., p. 321. D, et 334. B; Vit. Demetr.,

en même temps. Si donc l'on voit sur un monument deux dadouques mis en même temps au nombre des parasites publics, c'est-à-dire, de ceux qui étoient nourris aux dépens de la république, c'est qu'ils avoient occupé en différens temps ce sacerdoce, dont l'exercice étoit par conséquent, selon toutes les apparences, limité à un certain nombre d'années.

On lit, sur une inscription trouvée à Éleusis, le nom de Sosipater, dadouque, descendant de Damotélès et de Thisbianus, qui tous deux avoient exercé les fonctions de cette charge (1). Une autre inscription, rapportée par Spon, nous apprend que Ctésiclée, fille d'Apollonius, avoit fait élever un monument à Sophocle, fils de Xénoclès, son mari, qui avoit rempli deux fois les fonctions de dadouque dans les mystères de Cérès et de Proserpine (2). Ce Sophocle est, selon toute apparence, celui-là même dont il est question dans le passage de Pausanias cité précédemment. Cette inscription n'est-elle pas une preuve évidente

p. 900. E; Dec. Oratorum vitæ, tom. II, p. 843. B; Arrian., in Epict., lib. 111, cap. 21.

<sup>(1)</sup> Chandler, Inscr. cxix, p. 77.

<sup>(2)</sup> Δαδουχήσαιτα Δήμηγρι καὶ Κόρη ΔΙΣ. Spon, Voyag. de Grèce et du Levant, éd. de Lyon, tom. III, p. 100; Corsini, Fast. Attic., tom. II, p. 149. Pausanias se sert du mot δαδουχεῖν dans le même sens. Bœotic., cap. 27; Attic., cap. 37, etc.

que la charge de dadouque n'étoit pas perpétuelle? Le sort en décidoit; mais avant de la posséder, il falloit subir un examen, sans doute sur ses mœurs et sur la conduite qu'on avoit tenue jusque-là (1). Callias ne la méritoit pas à cause de ses mœurs dépravées (2). C'est pourquoi Iphicrate lui dit: Tu es un métragyrte, et non un dadouque. Ces deux charges appartenoient au service de la divinité d'Éleusis, suivant Aristote; mais la dernière étoit honorable, et l'autre ne jouissoit d'aucune considération (3). Les fonctions de dadouque n'étoient pas incompatibles avec d'autres emplois, même à vie, soit dans la hiérarchie, soit dans le gouvernement civil. Nous savons que le dadouque Thémistocle fut revêtu du sacerdoce héréditaire de Neptune Érechthée (4), et que Sosipatre, aussi dadouque, avoit été pourvu de la charge de trésorier de la ville ou du temple d'Éleusis (5). On voit encore un autre dadouque, élu archonte (6). Eustathe distingue très-bien le ministre du premier ordre,

<sup>(1)</sup> Nόμος, τὸν μίλλον/α δαδουχεῖν δουμάζεσθαι · Schol. Aphthon., ap. Meurs., Them. Attic., lib. 11, cap. 20.

<sup>(2)</sup> Schol. Aristoph., ad Aves., v. 282.

<sup>(3) &</sup>quot;Αμφω γώρ περί θεότ, ώλλώ τὸ μέτ γίριοτ, τὸ δὶ ἔγεροτ. Rhetor., lib. III, cap. 2, tom. II Oper., p. 586.

<sup>(4)</sup> Plut., Dec. Orat. vit., tom. II Oper., p. 843.

<sup>(5)</sup> Chandl., Inscr. cxix, p. 77.

<sup>(6)</sup> Murator., Inscr., tom. II, p. 560.

qui conduisoit la procession des initiés, des simples lampadophores (1). Ce même ministre étoit chargé des purifications, dont il sera question dans un autre article.

On vient de voir que l'hiérophante et le dadouque ou porte-flambeau, étoient les deux premiers ministres d'Éleusis. Ils conservèrent l'un et l'autre leurs fonctions jusqu'à l'entière abolition des mystères de cette ville. Il est encore fait mention du premier, peu de temps avant l'époque à laquelle ils furent abolis (2); et nous trouvons, dans une inscription, le nom d'un dadouque qui avoit été comès (3). Personne n'ignore que l'em-

<sup>(1)</sup> Ad Homer. Iliad. lib. 1, v. 279.

<sup>[</sup>M. de Sainte-Croix ne s'est pas bien rappelé le passage de ce commentateur d'Homère, qui, à l'occasion du mot σκηπηούχος employé par le poète, voulant faire voir que ce mot ne signifie pas là simplement, et d'une manière générale, un homme qui tient un bâton, σκήπτρον, mais désigne celui qui porte le sceptre comme marque de son autorité, en un mot, un roi, dit qu'il en est de σκηπηούχος comme de δκδούχος, que ce mot a deux sens fort différens, l'un, lorsqu'on l'emploie simplement pour signifier un homme quelconque qui porte un flambeau; l'autre, quand on s'en sert d'une manière spéciale pour désigner le dadouque ou porte-flambeau des cérémonies d'Éleusis: ἄσπιρ διαφίριε δαδόκε ἔχων ἀπλῶς, καὶ ὁ ἐν γοῖς καη' Ἑλευσῖνα μυςπρίοις δασδούχος. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Eunap., Vit. Maxim., p. 90 et seq., ed. Commelin.

<sup>(3)</sup> Spon, tom. III, part. II, p. 18.

ploi de comès ne fut connu qu'après le règne de Constantin, dans le moyen âge (1).

L'hiérocéryx, ou héraut sacré, avoit soin d'écarter les profanes, du temple de Cérès, et accompagnoit les lampadophores dans leurs marches, comme le prouve un bas-relief publié par Spon et Wheler (2). Il aidoit la femme de l'archonte roi dans ses fonctions sacrées, aux fêtes de Bacchus (3). Ce héraut ne doit point être confondu avec ceux du sénat, du peuple ou de l'aréopage, lesquels étoient d'une race différente (4). Le nom d'hiérocéryx renfermoit en même temps l'indication de sa famille et celle de sa charge. Xénophon, pour distinguer encore mieux ce prêtre, appelle Cléocrite, qui exerçoit cette charge pendant le gouvernement des trente tyrans, le héraut des mystes ou initiés. Cet historien lui donne une voix forte et sonore (5), qualité qu'exigeoit nécessairement son emploi; et il met dans sa bouche un discours fort éloquent, pour arrêter le mas-

<sup>(1)</sup> Meurs., Gloss. Græco-barbar., et du Cange, Gloss. ad Script. med. et inf. græcit., in voc. Képens, col. 693.

<sup>(2)</sup> On y lit le nom de Nigrinus Hiérocéryx. Spon, tom. II, p. 283; Wheler, tom. II, p. 516.

<sup>(3)</sup> Demosth., in Nezer., tom. III Oper., p. 528.

<sup>(4)</sup> Poll., Onom., lib. viii, cap. 4, §. 103.

 <sup>(5)</sup> Κλιόκρίζος δὶ, ὁ ζῶν μυσζῶν κάρυξ, μάλ' ἔμφωνος ἄν.
 Hellen., lib. 1, cap. 4, §. 13.

sacre de ses concitoyens, après l'heureuse victoire de Thrasybule (1).

L'épibome ou assistant de l'autel (2), étoit le quatrième et dernier prêtre du premier ordre. Ses fonctions sont peu connues: il est vraisemblable qu'elles consistoient principalement à aider l'hiérophante dans l'exercice de sa place; peutêtre étoit-il chargé seul du détail des sacrifices, comme la signification de son nom semble l'indiquer (3). Je crois encore que l'épibome portoit entre ses mains, à l'exemple des prêtres d'Isis, un ou plusieurs petits autels, dans les pompes sacrées (4).

Tous les prêtres avoient des marques de distinction qui leur étoient communes. Couronnés de myrte (5), revêtus d'une robe longue de pourpre (6), ils portoient une clef pendue à leurs

<sup>(1)</sup> Xenoph., loc. supr. laud. Cléocrite conjure les soldats de Thrasybule d'épargner leurs concitoyens, spès Gièn suppéen sai un péen. Cette dernière expression me paroît remarquable.

<sup>(2) &#</sup>x27;O iπὶ βωμῷ. Euseb., Præp. Evang., lib. 111, p. 117. A; Philostrat., Vit. Sophist., lib. 11, cap. 11, §. 1; Poll., Onomast., lib. v111, cap. 9, §. 22.

<sup>(3)</sup> Έπιζώμιον, sacrificium, iπιζωμίζω, sacrifico, etc.

<sup>(4)</sup> Apul., Metam., lib. x1, p. 230, ed. Amstel.

<sup>(5)</sup> Schol. Soph., Edip. Col., ad v. 673.

<sup>(6)</sup> Lysias, contr. Andoc. impiet., p. 55, ed. Taylor.; Plut., Vit. Aristid., tom. I Oper., p. 295. S. Grégoire de Nazianze, trouvant cette robe peu décente, s'écrie: 'Asse-

épaules (1). C'étoit le symbole des divinités infernales (2), et pour eux, celui du secret qu'ils devoient garder. Leur nom propre même étoit un mystère pour le public : il étoit défendu de les appeler autrement que par le titre de leur charge. Cette défense concernoit non-seulement la personne de l'hiérophante, comme Eunapius le rapporte (3); mais encore celles des autres principaux ministres. Dans le Lexiphane de Lucien,

S. 30, tom. I Oper., p. 167, ed. Benedict.

<sup>(1)</sup> Soph., @dip. Col., v. 1044-46.

<sup>[</sup> Il n'est nullement question, dans Sophocle, de cette clef que M. de Sainte-Croix suppose avoir été portée par les ministres des mystères. Cette remarque a déjà été faite par le traducteur allemand des Recherches sur les Mystères. Sophocle, parlant des déesses Thesmophores, dit que ·leur clef d'or retient la langue des Eumolpides, leurs ministres. Πόγιαι.... ών καὶ χρυσία κλής ίπὶ γλώσσα βίδακι προσπόλων Εύμολωιδών, ce que le scholiaste explique, d'une manière très-naturelle, du secret des mystères qui ne devoient point être divulgués, iπεὶ ἄμρησα τὰ μυσηήρια, καὶ καθάπερ αλεισίν ή γλώσσα καζείληπζαι, ύπερ του μή έξενεγκείν. Exech. Spanheim explique autrement cet attribut, dans son Commentaire sur Callimaque, v. 45 de l'hymne à Cérès. Au reste, si M. de Sainte-Croix a cité ici mal à propos Sophocle, son opinion n'est cependant point invraisemblable, d'après ce qui sera dit plus loin (p. 240), en parlant des prêtresses. S. de S. ]

<sup>(2)</sup> Pausan., Eliac. 1, cap. 20, §. 1.

<sup>(3)</sup> Vit. Maxim., p. 90, lin. 23.

Mégalonyme, l'un des convives du repas, s'excusce de s'être fait attendre, sur ce qu'il avoit rencontré en chemin l'hiérophante, le dadouque, et les autres prêtres des mystères, traînant en justice Dinias. Ils accusoient celui-ci de les avoir nommés volontairement, et quoiqu'il sût que, dès le moment de leur consécration, ils ne portoient plus de nom propre, parce qu'ils étoient devenus hiéronymes (1), c'est-à-dire, qu'on ne les désignoit

Mater Murciani, filia Demetrii sum. Meum nomen reticeatur; hoc, a vulgo separata ex eo tempore quo me Cecropidæ Cereri constituerunt sacerdotem (inféparin), ipsa immensis demersum obrui abyssis. Non initiavi ego Spartance filios Ledæ, neque eum qui excogitavit morbos sedantia remedia, neque eum qui Eurystheo duodecim omnes labores exantlavit summo cum labore, fortem Herculem; sed terræ spatiosæ et maris dominum,

<sup>(1)</sup> Εξ οὖπερ ἀστάθησαν, ἀνάνυμοί ζε είσε, καὶ οὐκίζε ὀνομασζοὶ, ἀς ἀν ἱεράνυμοι ἤδη γεγενημένοι. Lucian., Lexiph., β. 10, p. 335, ed. Reitz.

<sup>[</sup>Je crois devoir imiter le traducteur allemand des Recherches sur les Mystères, qui a inséré ici la copie d'une inscription trouvée à Éleusis en 1785. Cette inscription, destinée à conserver la mémoire de la prêtresse par laquelle l'empereur Hadrien fut initié aux mystères, nous apprend que les prêtresses étoient aussi hiéronymes. Elle a été publiée, par M. de Villoison, dans les Prolégomènes de son édition d'Homère, p. lv, et expliquée par Schow (Charta papyrac., gr. script., Mus. Borg., p. 77). Je me contenterai de rapporter la traduction latine de M. de Villoison:

plus que par des noms sacrés. Comment concilier ce passage avec un grand nombre d'autres textes de différens auteurs, où on lit plusieurs noms d'hiérophantes et de dadouques; enfin, avec les monumens? Si l'on suppose que cette défense n'avoit lieu que pendant le temps que ces ministres exerçoient leur charge, la difficulté sera levée; alors le nom des hiérophantes n'aura été prononcé qu'après leur mort, et celui des dadouques, qu'au sortir de leur charge. C'est pour imiter le premier usage, que les disciples de Pythagore ne le nommèrent jamais pendant sa vie que le divin, ou simplement cet homme (1).

Lorsque pendant leur vie, ou le temps de leur sacerdoce, on a élevé aux ministres d'Éleusis des monumens, leurs noms n'y ont été désignés que par des lettres initiales ou par des abréviations: c'est ce que prouvent plusieurs inscriptions (2). Le P. Corsini a cru que le reste de leurs noms avoit été effacé sur ces monumens (3): mais cette opinion est détruite par l'exactitude avec laquelle M. Chandler a publié ces mêmes monu-

simulque infinitorum regem mortalium, qui copiosissimum divitiarum flumen in singulas effudit civitates, et præsertim in inclytæ Atticæ urbes, Hadrianum.

<sup>(1)</sup> Iambl., Vit. Pythag., cap. 35.

<sup>(2)</sup> Ap. Murator., p. 571; Cyriac. Ancon., p. 96; Corsin., Inscr. Attic., p. 27; Chandl., Inscr. Lv, p. 61, etc.

<sup>(3)</sup> Fast. Attic., tom. II, p. 149.

mens. On y aperçoit très-clairement les marques des abréviations, usitées chez les Grecs (1), et que le P. Corsini a lui-même expliquées dans un de ses ouvrages (2). Dans les épitaphes, et les autres inscriptions où étoient rapportées des généalogies, tel que le fragment qui nous a conservé le nom de plusieurs dadouques (3), on a sans doute pu graver ceux de ces ministres et des autres prêtres de Cérès, sans transgresser la loi qui défendoit de les désigner par leur nom pen-

<sup>(1) 10</sup>Y, hiérophante, NOM, dadouque, NEIN, Hiérocéryx, MEM, epibome. Chandl., Inscr. Lv, p. 62; 10Y, NOM, NEIN, etc.; Inscr. mod. laud., ex alia parte, p. 63, etc.

<sup>[</sup>Ce que M. de Sainte-Croix attribue ici à un motif religieux et à une sorte de réticence mystique, pourroit bien n'être autre chose qu'un usage imité des Latins, et que les Grecs soumis à la domination romaine, et qui portoient souvent des noms empruntés de la langue latine, pratiquoient à l'égard de ces noms. Dans la grande inscription LV, p. 62 de Chandler, ΙΟΥ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ ΠΟΜ ΔΑΔΟΥΧΟΣ ΠΕΙΝ ΙΕΡΟΚΗΡΥΣ, est pour Ἰούλιος ἰεροφάντης, Πομπώνιος δαδούχος, Πεινώριος ἰεροκηρυξ. ΜΕΜ, est de même pour Μίμμιος. De pareilles abréviations se trouvent également employées là où il s'agit d'hommes tout-à-fait étrangers au sacerdoce et aux fonctions mystiques, et cette observation suffit pour détruire la conséquence que M. de Sainte-Croix tire de cette manière d'écrire les noms propres. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Not. Græc., p. 32, 55, etc.

<sup>(3)</sup> Chandl., Inscr. LvII, p. 64.

#### 236 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

dant leur vie ou durant l'exercice de leur charge. L'hiérophante, le dadouque, l'hiérocéryx et l'épibome, sont tous désignés par les premières lettres de leurs noms, dans la liste des Aësites ou parasites publics (1). Étoit-ce par un droit de leur charge, ou à titre de récompense particulière, qu'ils étoient ainsi nourris aux dépens de l'État? Le silence des anciens ne nous permet pas de résoudre cette question.

<sup>(1)</sup> Chandl., Inscr. Lv, supr. laud.; ΑΙΣΙΤΟΥΣ, p. 60 et 62, et ΑΙΣΕΙΤΟΥΣ, p. 63; lisez: ΑΕΙΣΙΤΟΥΣ.

### ARTICLE II.

## Des Ministres inférieurs et des Prêtresses.

Les cérémonies du culte de Cérès et de Proserpine exigeoient un grand nombre de ministres inférieurs, parmi lesquels on distinguoit l'Iacchagogue. Ce prêtre ne nous étoit connu que par un passage de Pollux (1), lorsque M. Chandler a publié une inscription découverte à Athènes, où il est question de Dionysius de Marathon, faisant la fonction d'iacchagogue (2): ceci nous porteroit à croire que cette charge n'étoit pas à vie. L'iacchagogue étoit vraisemblablement chargé de la conduite des mystes, le jour de la procession d'Iacchus (3).

Hésychius nous a conservé le nom d'un autre prêtre, appelé hydrane, dont la fonction étoit de purifier les récipiendaires (4). Il est encore fait mention du daïrite et du courotrophe (5). Le premier étoit, comme Vandale le conjecture avec

<sup>(1)</sup> Onom., lib. 1, cap. 1, §. 35.

<sup>(2)</sup> IEPAT [EY] ONTOS IAKXA [Γ] ΩΓΟΥ; Chandl., Inscr. xxix, p. 55.

<sup>(3)</sup> E. n nor lazzer igayever. Hesych., in voc. lazzer.

<sup>(4) &#</sup>x27;O ayrır he für Exercilar. Id., in voc. 'Yopares.

<sup>(5)</sup> Poll., Onomast., lib. 1, cap. 1, §. 35.

raison (1), un ministre particulier de Proserpine, cette déesse étant appelée Daïra (2) chez les Athéniens, parce qu'on célébroit ses mystères à la lueur des flambeaux (3). Ce prêtre ne devoit point différer de celui qu'on nommoit l'hiérophante de Proserpine (4). Le courotrophe nous paroît avoir été consacré au ministère particulier de la Terre ou Cérès, dont il portoit le principal surnom.

D'autres prêtres avoient l'emploi de réciter ou de chanter d'anciens hymnes (5). Ils étoient tous de la famille des Lycomèdes, qui s'honoroit d'être la dépositaire de ces hymnes (6). Les spondophores, chargés des libations, et les pyrphores, qui portoient le feu, étoient des ministres attachés au culte mystérieux de Cérès, comme les panages (7). Dans l'origine, le nombre des panages dût être peu considérable. Ils finirent par former une classe particulière, dans laquelle étoient admises les personnes des deux sexes. Elles subissoient une espèce de consécration,

<sup>(1)</sup> Antiq. Diss., p. 491.

<sup>(2)</sup> Etym. magn., in voc. Desiper Schol. Apollon., lib. 111, v. 846.

<sup>(3)</sup> Etym. magn., loc. mod. laud.

<sup>(4)</sup> Schol. Theorr., Idyll. 11, ad v. 36.

<sup>(5)</sup> Poll., Onomast., lib. 1, cap. 1, §. 35.

<sup>(6)</sup> Pausan., Messen., cap. 1; Boeotic., cap. 27.

<sup>(7)</sup> Poll., loc. supr. laud.

qu'on regardoit comme très-honorable (1). On pourroit croire, d'après la signification même de leur nom, qui indique une parfaite pureté, que les panages observoient une chasteté rigoureuse: mais l'exemple d'Aconia Fabia Paulina, qui, quoique consacrée à Cérès et au culte des divinités

M. de Sainte-Croix étoit tombé, ce me semble, dans une erreur presque semblable ici, en appliquant aux panages un passage de Julien (Or. v, p. 325, ed. Petav.), οù on lit : παρά 'Αθηναίοις οἱ τῶν ἀβρήγων ἀπτόμενοι παναγεῖς sier, ce qui l'avoit entraîné à avancer qu'on pouvoit prendre les panages pour de simples initiés, entièrement voués à Cérès, dont ils avoient pénétré tous les mystères. Dans ce cas le nom de panages eut été commun à tous les initiés. Julien veut dire seulement que, chez les Athéniens, ceux qui ont une fois été initiés à la connoissance des mystères, sont tout-à-fait purs, ou mènent une vie entièrement pure; et ce qui prouve d'autant plus que c'est là ce qu'il veut dire, c'est qu'il ajoute que l'usage du mariage et de toute union prolifique est désendu au chef des initiés, à l'hiérophante. Il arayers n'est donc dans ce passage qu'un adjectif. J'ai réformé, d'après cette observation, le texte de M. de Sainte-Croix. S. de S.]

<sup>(1) [</sup>M. de Sainte-Croix ajoutoit ici que les panages ressembloient aux Eusèbes, dont il avoit parlé à l'article des Cabires. J'ai supprimé cela, par les mêmes raisons qui m'ont déterminé à retrancher le passage auquel il renvoyoit. Voy. ci-dev., p. 51, note 1. J'ai fait observer en cet endroit que le mot simbles pouvoit bien n'être qu'une épithète, et que rien ne prouvoit que ce fût le titre d'un ordre de ministres des divinités cabiriques.

#### 240 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

d'Éleusis, vécut quarante ans avec son mari (1), prouve le contraire. Théodore, qui avoit fait un ouvrage sur la famille des Céryces, étoit lui-même panage (2).

Ajoutons à cette nomenclature des ministres du culte à Éleusis, le licnophore (3), qui portoit le van mystique, et l'hiéraule, ou joueur de flûte sacré, dont le nom se lit sur les inscriptions, avec ceux de l'hiérophante et du dadouque, parmi les parasites de la république. Enfin il y avoit une espèce de néocores, ou de prêtres chargés de décorer les vestibules du temple d'Éleusis, et d'en préparer les autels extérieurs : leurs fonctions ne s'étendoient pas jusque dans la nef, et encore moins jusque dans le sanctuaire, où ils ne pouvoient jamais pénétrer (4).

Dans un écrit attribué à Plutarque, il est question d'un certain Médius, descendant par sa mère de l'orateur Lycurgue, et qui, comme membre de la famille des Eumolpides, faisoit les fonctions d'exégète (5). Les exégètes ou interprètes étoient

<sup>(1)</sup> SACRATA CERERI ET ELEUSINIIS. Donati, Supplem. Murat., tom. I, p. 73 et seq.

<sup>(2)</sup> Etym. magn., in voc. Huspenalles, col. 429, ed. Sylb.

<sup>(3)</sup> Harpocr., in voc. Auxoquipes, p. 113. A, ed. Gronov.

<sup>(4)</sup> Dion. Chrys., Or. xxxv1, p. 447.

<sup>(5) &#</sup>x27;O καὶ ἐξηγηγης, ἐξ Ἐυμολπιδῶν γενόμενος. Dec. Orat. vit., tom. II Oper., p. 843. Harpocration, Hésychius et Suidas (in voc. Έξηγηγης), font assez bien connoître ces

spécialement commis pour expliquer tout ce qui concernoit les lois et les rites relatifs aux mystères.

Les Grecs n'adoptèrent point la coutume des Égyptiens, qui ne permettoit à aucune semme de remplir les fonctions du sacerdoce (1). Cérès et Proserpine eurent donc, comme les autres divinités, des prêtresses, en Grèce. Celles de Cérès

exégètes ou interprètes, dont la profession devenoit chaque jour plus nécessaire à Athènes.

Les fonctions des exégètes, leurs diverses classes, les différens noms sous lesquels ils sont connus, en un mot, l'histoire de cette sorte de ministres des temples, ont été l'objet d'une dissertation curieuse, publiée à Copenhague en 1797, sous ce titre: De Græcorum gustu antiquitatis ambitioso, virisque quorum erat monumentorum veterum memorice invigilare, Dissertatio, etc., et dont l'auteur est M. Ch. P. Thorlacius. Il s'exprime ainsi vers la fin de cette dissertation: Priusquam vero huic meæ de exegetis disquisitioni finem imposuero, verbo miki lector monendus est, quod haud scio, num quis observare queat, nisi qui plures, eo quidem consilio, ut exegetarum vestigia reperiret, scriptores attentè perlustraverit; nimirum res est omnibus exemta dubiis, quod vel ipsi veteres plerique auctores, quorum industrice ac fidei debentur, et sine quibus manca et impersecta forent, quæcumque de antiquorum artibus et monumentis nobis hactenus comperta sunt, exegetis præsertim ducibus usi sint, et ex eorum fontibus sua rigaverint arva. 8. de S.]

<sup>(1) &#</sup>x27;Iparai yunh min oudemin, oute i poeros deou, oute dunins.

Herod., lib. 11, cap. 35.

furent appelées Métropoles (1), à cause du titre de mère donné à cette divinité. On leur donnoit plus anciennement le nom de Mélisses, de celui d'une ancienne prêtresse, selon Lactance (2). Les mélisses sont regardées par quelques auteurs comme les compagnes fidèles de Cérès et de sa fille Proserpine (3), qui étoit surnommée Mélitode. Porphyre prétend que les mélisses étoient proprement consacrées au sulte de Cérès Chthonienne, ou Infernale. Leur nom, et l'épithète de Mélitode donnée à Proserpine, seroient, dans l'opinion de cet écrivain, dérivés de µín, miel (4). Le miel étoit le symbole de la mort chez les Anciens, comme le fiel étoit, par une meilleure raison, celui de la vie. On offroit du miel aux dieux in-

<sup>(1)</sup> Hesych., in voc. Μηγροκόλους.

<sup>(2)</sup> De fals. Relig., p. 130.

<sup>(3)</sup> Schol. Theocr., Idyll. xv, ad v. 94.

<sup>[</sup>Le scholiaste de Théocrite, que cite M. de Sainte-Croix, dit que Proserpine est nommée Mélitodès, comme Coré, par antiphrase; et il ajoute: « ou bien parce que » ses compagnes, et celles de sa mère Cérès, portent le » nom de Mélisses (ou abeilles). Medifiels d' viv Représent par antiphrant, is and Képn, [n] did vé l'ai falpas ailis and l'is Anunless, mediennes dévisedan. Je crois nécessaire d'ajouter, comme je l'ai fait, n, ou. S. de S.]

<sup>(4)</sup> Καὶ γὰς Δήμηγρος ispsias, ὡς γῆς χθονίας θεῶς μύσγιδῶς, μελίσσας οἱ παλαιοὶ ἐκάλουν· κὐ/ήν γε τὴν Κόρην, μελιγάδη. Porphyr., de Antr. Nymph., cap. 18.

fernaux (1), et on s'en servoit dans l'évocation des âmes des morts (2).

Selon Mnaséas de Patare, les mélisses furent des nymphes adonnées aux cérémonies religieuses. Elles persuadèrent aux hommes, suivant lui, de s'abstenir de viandes, pour se nourrir de fruits. Une d'entre elles découvrit dans le Péloponèse un rayon de miel, et y enseigna aux habitans de ce pays la manière de faire l'hydromel (3). C'est sans doute l'étymologie de leur nom qui a donné lieu à cette tradition. Peut-être furent-elles ainsi appelées à cause de Mélité, ancienne dénomination de l'île de Samothrace (4), d'où le culte de Cérès s'étoit répandu dans une partie de l'Asie et de l'Europe. Peut-être aussi les poètes donnèrentils aux prêtresses de Cérès le nom générique de Mélisses (5), comme celui de Thysiades à celles de Proserpine (6). La pureté que le ministère des premières exigeoit, en étoit peut-être l'unique raison? car l'abeille, appelée par les Grecs mélisse, passoit chez eux pour un animal pur et exempt de

<sup>(1)</sup> Eurip., Iphigen. in Taur., v. 65.

<sup>(2)</sup> Nicephor. Greg., ad Synes., de Insomn., p. 402.

<sup>(3)</sup> Schol. Pind., Pyth., Od. 1v, ad v. 104.

<sup>(4)</sup> Strab., lib. x, p. 472.

<sup>(5)</sup> Schol. Pind., Pyth., Od. IV, ad V. 104; Callim., Hymn. in Apoll., V. 110.

<sup>(6)</sup> Hesych., in voc. Overades.

souillures (1). Callimaque nous représente Cérès sous les traits de Nicippe, sa prêtresse, les bandelettes et le pavot dans les mains, et la clef sur l'épaule (2): telles étaient en effet les marques du sacerdoce de Cérès.

Les prêtresses attachées aux mystères de cette déesse et de sa fille s'appeloient, en général, Hiérophantides (3), ou Prophantides (4). Elles portoient des couronnes de myrte, comme les autres ministres d'Éleusis, et avoient à leur tête une prêtresse, tirée de la famille des Philléides (5). Peut-être descendoient-elles des filles de Célée, entre les mains desquelles étoit originairement, suivant Pausanias (6), le sacerdoce de Cérès et de Proserpine. Cela n'empêchoit pas qu'il ne fût électif, les femmés d'Athènes, qui élisoient l'hiérophantide (7), faisant leur choix dans cette famille.

<sup>(1)</sup> Schol. Eurip., Hippol., ad v. 77; Etymol. magn., in voc. Μίλισσε.

<sup>(3) &</sup>quot;Ο δ' Ισηρός... Φησι... καὶ τὸν ἰεροφάντην, καὶ τὰς ἰεροφάνηνος, καὶ τὸν δαδούχον, καὶ τὰς ἄλλας ἰερείας μυβρίτης έχειν σγέφανον. Schol. Sophocl., Œdip. Col., ad v. 683.

<sup>(4)</sup> Poll., Onomast., lib. 1, cap. 1, §. 14.

<sup>(5)</sup> Suid., in voc. Φιλλιίδαι.

<sup>(6)</sup> Attic., cap. 38, §. 38.

<sup>(7)</sup> Inscr. nuper edit., è sched. D. Worsley.

Rien n'étoit plus honorable que ce sacerdoce. A Éleusis, dans tout ce qui concernoit le culte de Cérès et de Proserpine, on datoit les actes publics par l'année du sacerdoce de l'hiérophantide, comme le prouvent les monumens anciens (1). Son ministère étoit absolument nécessaire aux

[En suivant une indication donnée par M. de Sainte-Croix, mais que j'ai dû supprimer parce qu'elle manquoit d'exactitude, on pourroit penser que Lysias fournit, sinon une preuve, du moins un indice du rang que tenoit l'hiérophantide de Cérès entre les ministres d'Éleusis, dans un passage qui a été corrigé par Taylor et Markland, mais qui doit peut-être être réformé autrement qu'il ne l'a été par ces savans. Lysias (Or. contr. Andoc., de impiet., p. 55, ed. Taylor), après avoir exposé les sacriléges dont Andocide s'étoit rendu coupable, rappelle les anathêmes et les imprécations prononcés contre lui par les ministres des divinités. Ce passage se lisoit ainsi dans les anciennes éditions: Kai ini rourois ispeïa zai ispeïs ofárfes, zafnpávarfo mpos irmipar, nai Polylnidus arirelour, nara to rominor to ma-Autor, zai appaier Au lieu de ispeia, victimæ, Taylor et Markland lisent in sur, sacrificulæ. Ne vaudroit-il pas mieux lire iipus? ce qui désigneroit l'hiérophantide; et alors ne seroit-on pas autorisé à penser que Lysias, en la nommant avant les prêtres, n'auroit fait que se conformer à l'usage reçu? S. de S.]

<sup>(1)</sup> EΠΙ ΙΕΡΕΙΑΣ ΚΛ. ΤΙΜΟΘΕΑΣ. Ap. Chandl., Inscr. CXX, pag. 78. ΕΠΙ ΙΕΡΕΙΑΣ ΦΛΑΥΙΑΣ ΛΑΟΔΛΜΙΑΣ. Framg. inscr. repert. in ruder. templ. Eleusin., ap. Spon, tom. III, p. 125.

cérémonies de l'initiation (1), et elle accompagnoit partout l'hiérophante (2). Elle avoit sous ses ordres plusieurs prêtresses, entre autres, celle de Proserpine, qui portoit également le nom d'hiérophantide (3). Plutarque rapporte que les membres du corps sacerdotal ayant eu ordre de maudire solennellement Alcibiade, l'hiérophantide Théano seule s'y refusa, disant qu'elle étoit faite pour former des vœux en faveur de ses concitoyens, et non pour prononcer contre eux des imprécations (4).

Les femmes attachées au culte de Cérès, et parmi lesquelles on comptoit encore des chan-

<sup>(1) &#</sup>x27;Η μυσῦσα γοὺς μύςας in Έλευσῖνι. Suid., in voc. Φιλλεῖδαι. Phot. Lex., in voc. Ἰεροφανγίδις. Inscr., è sched. Worsley edit.

<sup>(2)</sup> S. Asterius, Encom. in Sanct. Martyr., Bibl. Patr. Auctar., tom. XVIII, p. 162, etc.

<sup>(3)</sup> Chandl., Inscr. cxx, p. 78. Philoxène, hiérophantide de la nouvelle déesse (Proserpine) y date ainsi: ΕΠΙ · IEPEIAΣ ΚΛ. ΤΙΜΟΘΕΑΣ; elle reconnaissoit donc la prééminence de l'hiérophantide de Cérès, qu'on appeloit simplement à Éleusis la prétresse.

<sup>(4)</sup> Vit. Alcibiad., tom. I Oper., p. 202. E; Quæst. Rom., tom. II, p. 275. Selon le même Plutarque, au temps du siége d'Athènes par Sylla, l'hiérophantide ayant demandé à Arestion, philosophe épicurien, et tyran de cette ville, une mesure de froment, celui-ci lui donna une mesure de poivre. Vit. Syllæ, tom. I Oper., p. 460.

teuses (1), pouvoient-elles se marier? On trouve dans l'Anthologie une épitaphe d'Anaxo, prêtresse de Cérès. Dans cette épitaphe, l'amour que cette femme avoit eu pour son mari et ses enfans est le sujet de son éloge (2). Callimaque fait mention d'une autre prêtresse de cette même divinité, morte, dans un âge avancé, entre les bras de ses deux fils (3). Enfin, Pausanias nous assure que celle qui exerçoit le sacerdoce à Olympie, étoit une semme mariée (4). De pareils exemples suffisent pour prouver qu'en général les prêtresses de cette divinité n'étoient point vouées au célibat; mais cela ne prouve rien à l'égard des hiérophantides d'Éleusis : elles auroient pu être exceptées de la règle; et on resteroit dans le doute à cet égard, sans un monument où l'on voit une de ces prêtresses se qua-

<sup>(1)</sup> Pollux, Onom., lib. 1, cap. 1, §. 35.

<sup>(2)</sup> Anthol. Cephal., epigr. 762.

<sup>(3)</sup> Callim., epigr. 42, p. 212, ed. Græv.

<sup>[</sup>Il faut observer que, suivant l'épigramme de Callimaque, la femme dont il s'agit avoit été revêtue d'abord du sacerdoce de Cérès, et qu'ensuite elle avoit été prêtresse des Cabires, puis enfin de Cybèle.

S. de S.]

<sup>(4)</sup> Eliac. 11, cap. 20.

## 248 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

lisier elle-même de mère (1): la question se trouve par là décidée. On exigeoit seulement de ces prêtresses qu'elles eussent des mœurs pures, et Lucien a raison de mettre leurs mœurs en contraste avec celles d'une courtisane (2). Les femmes chargées du sacerdoce de Cérès africaine devoient être veuves (3), ou séparées de leurs maris, d'après leur consentement (4). Elles ne pouvoient plus approcher d'aucun homme, ni même recevoir les innocens baisers de leurs sils; exemple de rigorisme que le sévère Tertullien ne manque pas de remarquer (5). On ne voit pas que ce dernier usage ait été adopté dans la Grèce, à l'égard d'aucune des prêtresses de Cérès.

<sup>(1)</sup> MHTHP MAPKIANOY, Insor. Worsley.

<sup>(2)</sup> Dial. Meretr. VII, tom. III Oper., p. 298, ed. Reitz.

<sup>(3)</sup> Tertull., ad Uxor., lib. 1, p. 165, ed. Rigalt.

<sup>(4)</sup> Id., de Monogam., cap. 17, p. 535.

<sup>(5)</sup> Ad Uxor., lib. 1, p. 165; de Exhort. Castit., p. 524.

## ARTICLE III.

Des Lois écrites concernant les Mystères d'Éleusis.

Le culte mystérieux de Cérès et de Proserpine pouvoit avoir beaucoup d'influence sur les mœurs; il méritoit donc l'attention des législateurs: aussi firent-ils plusieurs règlemens pour y maintenir l'ordre et l'observation des anciens rites. Lysias nous assure que Périclès exhortoit les Athéniens . à mettre en vigueur contre les impies, non-seulement les lois écrites, mais encore celles qui ne l'étoient pas, lois d'après lesquelles les Eumolpides expliquoient et décidoient tout ce qui étoit relatif aux mystères, et qui ne pouvoient être ni abrégées ni contredites. Cet orateur ajoute qu'on n'en connoissoit point l'auteur (1), ce qui ne doit pas être pris à la lettre. Plutarque dit seulement qu'Alcibiade avoit enfreint les lois et les coutumes établies par les Eumolpides, les Céryces et les autres ministres d'Éleusis (2).

<sup>(1)</sup> Μή μόνον χρησθαι ζοῖς Αγεγραμμένοις νόμοις περὶ αὐζών, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀγράφοις, καθ' οὖς Εὐμολπίδαι ἰξηγοῦνζαι · οὖς οὐδείς πω κύριος ἐγένεζο καθελεῖν, οὐδὶ ἐζόλμησεν ἀνζειπεῖν, οὐδὰ αὐζὸν τὸν θέντα ἴσμοιν. Or. contr. Andoc., de imp., p. 47.

<sup>(2)</sup> Παρά τὰ τόμιμα, καὶ τὰ καθισηκόμα ὑπό ζε Εὐμολπιδῶν, καὶ Κηρύκων, καὶ τῶν ἰερίων τῶν ἰξ Ἑλευσῖνος. Vit. Alcib., tom. I Oper., p. 202. Ε.

## 250 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

Ces prêtres avoient un tribunal particulier, dont ils étoient eux-mêmes justiciables, comme le prouve le fait suivant. On refusoit d'inscrire sur les registres un enfant que le dadouque Callias avoit eu de Chrysiade; les Céryces décidèrent, d'après une de leurs lois (1), que Callias seroit admis au serment, et qu'on lui feroit jurer que l'enfant présenté étoit son propre fils (2). Mais ce tribunal connoissoit surtout du crime de profanation ou d'impiété. Démosthène nous dit qu'on plaidoit les causes relatives à ce délit en présence des Eumolpides (3). Nous avons un décret du saint sénat, découvert à Élepsis sur la base d'une statue. Ce décret nous apprend que la statue, qui n'existe plus, avoit été élevée en l'honneur de Marc-Aurèle Litophore Prosdectus, qui, étant chef de la famille des Céryces et président du saint sénat, s'étoit chargé gratuitement d'une mission à la cour de l'empereur Commode, et avoit reçu de ce prince le droit de citoyen romain. Ce monument étoit un hommage rendu à son éminente piété (4). On voit par cette inscription que les Céryces existoient encore à cette

<sup>(1)</sup> Έψηφίσων ο δὶ οἱ Κήρυκις, καζὰ τὸν νόμον. Andoc., de Myst., ed. Reiske, p. 63.

<sup>(2)</sup> Id., ibid.

<sup>(3)</sup> Contr. Androt., tom. III Oper., p. 220.

<sup>(4)</sup> Inscr. ap. Spon, tom. III, p. 141; Fabretti, p. 439, n. 43; Murator., tom. II, p. 549, etc.

époque, comme le savant Taylor l'a remarqué (1). L'endroit où le monument a été trouvé m'avoit d'abord fait croire qu'il y étoit question du tribunal des Eumolpides; mais aujourd'hui je pense, avec le P. Corsini, que le saint sénat ne peut être que l'Aréopage (2). Le décret aura été rendu à Athènes, et mis à exécution à Éleusis, où les Eumolpides tenoient leurs séances (3). Du reste, l'inscription étant en l'honneur d'un Céryce, devoit naturellement commencer par ces mots : A Cérès et à Proserpine (4).

Il paroîtroit d'abord, par les expressions d'Ul pien (5), qu'on n'étoit pas toujours obligé d'intenter action pour cause d'impiété au tribunal des Eumolpides; mais on ne peut douter qu'originairement c'étoient eux qui instruisoient l'affaire, faisoient comparoître l'accusé, et l'interrogeoient. Ensuite on plaidoit en première instance devant le sénat, que présidoit alors l'archonteroi (6). Les héliastes, ou le peuple, puisque tous

<sup>(1)</sup> Not. ad Demosth., tom. II, p. 609.

<sup>(2)</sup> Fast. Attic., tom. II, p. 213; Meurs., tom. II Oper., col. 381. B.

<sup>(3)</sup> Ulpian., ad Demosth. contr. Androt., Schol., tom. V Oper., p. 208. B, ed. Hieron. Wolf.

<sup>(4)</sup> AHMHTPI KAI KOPHI.

<sup>(5)</sup> Έπὶ ζούζων πολλάκις ἐδικάζονζο ἀστδιίας οἱ βουλόμενοι. Ulp., loc. supr. laud.

<sup>(6)</sup> Της ἀσεδείας καθά ταύθα ίσθιν, ἀπάγειν, γράφεσθαι, δικά-

les citoyens au-dessus de trente ans avoient droit de séance parmi eux (1), étoient juges en dernier ressort de toutes les affaires capitales qui concernoient le culte public, comme Fréret (2), et après lui Bougainville (3), l'ont pensé avec raison.

Un Mégarien ayant profané les cérémonies de Cérès; les ministres d'Éleusis vouloient le faire mourir sur-le-champ, et sans aucune formalité; mais Dioclès, l'un d'eux, s'y opposa, et fut d'avis qu'on punît juridiquement le coupable, à cause de l'exemple (4). Ces prêtres se portoient aussi pour accusateurs : c'est pourquoi l'hiérophante prit la parole contre Andocide (5), dans ce fa-

ζισθαι πρὸς Εύμολπίδας, φράζειν πρὸς τὸν βασιλία. Demosth., contr. Androt., tom. I, p. 60, ed. Reisk.

- (1) Dans les affaires importantes le nombre de ces juges avoit été porté jusqu'à 1500 (Dinarch., in Demosth., p. 187; Harpocr., in voc. 'Ηλιαία · Pollux, Onomast., lib. viii, cap. 10, §. 123). Vraisemblablement ils se partageoient alors, et une commission étoit nommée pour l'instruction de la procédure.
- (2) Observ. sur les causes de la condamnation de Socrate, Ms.
  - (3) Acad. des Inscr., tom. XVIII, Mém., p. 84.
  - (4) Lys., contr. Andoc., de impiet., p. 55.
  - (5) Id., ibid., p. 45.

<sup>[</sup>Dans plusieurs manuscrits ce passage est ainsi ponctué: δικάζισθαι, πρὸς Ευμολπίδας φράζειν, πρὸθ τὸν βασιλία. S. de S.]

<sup>[</sup>M. de Sainte-Croix paroît s'être sondé dans ce qu'il

meux procès où se trouvèrent impliqués trois cents Athéniens.

Les annales d'Athènes n'offrent point de procès plus célèbre que celui d'Alcibiade et d'Andocide. Pour le bien faire connoître, il faudroit entrer dans une longue discussion, qui m'écarteroit trop de mon sujet. Thucydide, Lysias, Andocide, Isocrate et Plutarque, nous fournissent là-dessus beaucoup de détails; mais il n'est pas toujours facile de concilier ces divers écrivains. Cela n'est point étonnant, par rapport aux discours de Lysias et d'Andocide, l'un étant accusateur, et l'autre accusé. Néanmoins on voit assez clairement que, s'il y avoit eu de l'imprudence de la part d'Alcibiade, ses ennemis, les chefs du parti démocratique, exagérèrent beaucoup ses torts, et n'oublièrent rien, surtout après son départ, pour le faire paroître criminel. Peutêtre même n'étoit-ce qu'une absurdité calom-

avance ici, sur ce passage de Lysias (Or. contr. Andoc., de impiet., p. 45, ed. Taylor): καὶ ταῦτα πολλοὶ ἡμῶν ἦκουον τοῦ ἰεροφάντου λίγοντος, ὅτι ᾿Ανδοκίδης μηνύων τοὺς αὐτοῦ συγγενεῖς καὶ φίλους ἀπολλύων, φάσκων αὐτοὺς συνεργοὺς εἶναι. Mais ce passage est inintelligible; et, selon toute apparence, il y a une lacune entre λέγοντος et ὅτι; en sorte que ce qui y est dit de l'hiérophante se rapporte, non à Andocide, mais à l'exemple qui précède de la vengeance exercée contre un autre profanateur, qui, en punition de son sacrilége, étoit mort de faim. S. de S.]

nieuse, fruit de ces machinations perfides, malheureusement trop fréquentes dans les gouvernemens populaires. Quoi qu'il en soit, Alcibiade n'en fut pas moins proscrit, et poursuivi avec fureur. Il quitta le commandement de l'armée de Sicile : celle-ci fut détruite, et Athènes perdue.

La loi condamnoit à mort les profanateurs des mystères, et prononçoit la confiscation de leurs biens (1). Une pareille sévérité ne surprend plus, lorsqu'on sait qu'aux yeux du peuple, l'homme qui attentoit au respect dû aux mystères de Cérès, étoit plus coupable que celui qui vouloit renverser le Gouvernement de sa patrie (2). En conséquence, les ennemis d'Alcibiade ne trouvèrent point de meilleur moyen, pour exciter contre lui les Athéniens, que de l'accuser d'avoir représenté, dans l'ivresse, ces mêmes mystères.

<sup>(1)</sup> Andoc., Or. de Myst., p. 7.

<sup>(2)</sup> Εἰδό] ες δὶ τὴν πόλιν τῶν μὲν περὶ τοὺς θεοὺς μάλισ] ἄν 
όργισθεῖσαν, εἴ ] ες εἰς ]ὰ μυσ] ήρια Φαίνοι]ο ἐξαμαρ] άναν, τῶν δὲ 
ἄλλων, εἴ τις ] ολμώμ τὸν δῆμον κα] αλύειν. Isocir., Or. de Bigis, 
tom. III Oper., ed. Auger, p. 138.

<sup>[</sup>Le sens exprimé par Isocrate n'est pas précisément celui que M. de Sainte-Croix lui suppose. Cet orateur dit qu'aux yeux des Athéniens, il n'est point de plus grand crime, en ce qui concerne les dieux, que la violation des mystères; et en toute autre matière, que de tenter de renverser le gouvernement populaire. S. de S.]

Selon les uns, Alcibiade, vêtu d'un habit d'hiérophante, faisoit les fonctions de ce prêtre; Polytion faisoit celles de dadouque; Théodore, celles d'hiérocéryx, et tous les assistans ou convives représentoient les mystes (1). Suivant d'autres, c'étoit Andocide qui jouoit le rôle d'hiérophante (2). On différoit également sur les noms des acteurs, et des quatre dépositions qui furent reçues, aucune n'étoit d'accord avec une autre. Cependant on étoit si persuadé de la réalité de cette profanation, que plusieurs siècles après on montroit encore l'endroit où elle avoit été commise (3), la maison de Polytion, l'une des plus grandes d'Athènes (4). Lorsque dans la suite Alcibiade força sa patrie à le rappeler, les Eumolpides s'y opposèrent, à cause du délit dont il s'agit. Leurs protestations furent vaines: obligés

<sup>(1)</sup> Plut., Vit. Alcib., tom. II Oper., p. 200. E. Tout cela s'étant passé à la suite d'un festin, Maxime de Tyr dit, avec son élégance ordinaire: Τοιούρων ώγαθων μεταλαδιών ποθείς, οίων καὶ 'Αλκιδιάδης μυσηηρίων, μεθύων δαδούχος, καὶ ἐκ συμποσίου ἰεροφάνηνς, καὶ ἐν παιδιῷ τελεσηής; Diss. XXXIX, S. 4.

<sup>(2)</sup> Οδήσε γαρ ένδθε σησλήν, μιμούμενος τα έερα, επεδείκνυς τοῖς αμυήγοις, και εἶπε τῆ φωνῆ τὰ ἀπόρρησα. Lys., contr. And., de impiet., p. 55, ed. Taylor.

<sup>(3)</sup> Pausan., Attic., cap. 2.

<sup>(4)</sup> Anonym. Eryxias, ad calc. Oper. Platon, tom. III, p. 394. B. Je tire cette conséquence de la comparaison que

de céder aux circonstances, ils rétractèrent, il est vrai, les imprécations qu'ils avoient prononcées contre cet illustre général; mais l'hiérophante se contenta de déclarer qu'elles étoient nulles et sans effet, s'il n'étoit pas réellement coupable (1).

Les accusateurs d'Alcibiade auroient dû être punis. Lorsque, dans de semblables causes, les accusateurs n'avoient pas obtenu au moins le cinquième des suffrages, ils étoient notés d'infamie, et dès-lors ils ne pouvoient entrer dans le temple de Cérès et de Proserpine, sans encourir la peine de mort (2). Cette loi auroit arrêté les délations, si le peuple d'Athènes les eût moins aimées. Elles se multiplièrent, et on en trouve encore plus d'un exemple concernant les mystères d'Éleusis.

Diagoras, accusé d'avoir divulgué le secret de ces cérémonies, et de s'être permis à ce sujet d'indécentes railleries, courut de grands dangers, sa

l'auteur ancien de ce dialogue fait en cet endroit, et qui doit nécessairement faire supposer que cette maison étoit remarquable par sa grandeur. Dans l'extrait du décret rendu sur l'accusation de Thessalus, fils de Cimon, il est dit que les mystères furent célébrés dans la propre maison d'Alcibiade (Plut., Vit. Alcib., tom. I Oper., p. 202. E). Néanmoins ce n'est pas l'opinion commune. Du reste, tout n'est qu'inexactitude et contradiction dans cette affaire.

<sup>(1)</sup> Thucyd., lib. v1, **5**. 53; Plut., Vit. Alcib., tom. I Oper., p. 210. A.

<sup>(2)</sup> Andoc., de Myst., p. 34 et 35, ed. Reiske.

tête ayant été mise à prix. Le décret rendu contre lui, et gravé sur une colonne d'airain, promettoit à celui qui le tueroit un talent de récompense, et deux à celui qui l'amèneroit tout vif (1): certes, l'hellénisme n'a pas toujours été une religion tolérante. Ce fameux incrédule révéla à la fois, selon Athénagore, les mystères d'Éleus's et ceux des Cabires (2). L'autorité de Lysias, écrivain beaucoup plus voisin du temps où cette condamnation fut portée, la seconde année de la cx1° olympiade (3), sembleroit décider que l'imprudence de Diagoras, à l'égard de ces derniers mystères seulement, lui mérita un pareil traitement. L'orateur athénien donne l'épithète d'étrangers aux mystères que Diagoras avoit révélés (4); ce qui

<sup>(1)</sup> Aristoph., Av., v. 1073 et 1074, et Schol. ad hos vers.; Lys., contr. Andoc., de impiet., p. 48, ed. Taylor; Joseph., contr. Apion., lib. 11, tom. II Oper., p. 493; Suid., in voc. Διαγόρας.

<sup>(2)</sup> Athenag., Legat., cap. 5, p. 18 et 19, ed. Edw. Dechair.

<sup>(3)</sup> Diod., lib. x111, §. 6.

<sup>(4)</sup> Έκιῖτος μὶν γὰρ λόγο περί γὰ ἀλλόγρια ἰερὰ καὶ ἱερὰς ποίδει. Lys., contr. Andoc., de impiet., p. 48, ed. Taylor. C'étoit vraisemblablement dans ses livres appelés Phrygiens que Diagoras s'étoit rendu coupable de cette profanation (Tatian., Or. ad Græc., §. 44). Le titre donné à ces livres venoit, suivant toute apparence, de ce qu'il y étoit question de la Mère des dieux et de ses mystères.

L'autorité de Lysias n'est point du tout en contradic-

ne convient pas à ceux d'Éleusis. Concluons seulement de là qu'il y avoit une grande affinité en tre les cérémonies d'Éleusis et celles de Samothrace, puisque le peuple d'Athènes punit si sévèrement un simple particulier pour avoir trahi le secret du culte de cette île. Au surplus, il se pourroit faire que Lysias eût atténué le crime de Diagoras pour aggraver celui d'Andocide. Le scholiaste d'Aristophane nous assure que le premier, non content de mépriser tous les mystères, vouloit encor : détourner les Athéniens de l'initiation (1). Il paroît même, par un vers de ce poète comique, que Diagoras avoit tenu quelques propos scandaleux sur Iacchus (2). Aristophane se cou-

tion avec Athénagore. Diagoras n'étant pas Athénien, les mystères d'Éleusis étoient, par rapport à lui, des mystères étrangers, ἀλλότρια ἰερά, ce qu'ils n'étoient point pour Andocide. Les conséquences que M. de Sainte-Croix tire de la condamnation de Diagoras ne sont donc pas exactes. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Schol. Aristoph, Av., ad v. 1073.

<sup>[</sup>Voici les expressions du scholiaste d'Aristophane : τὰ δὶ μωστήρια πόγιλιζεν, τὸς πολλούς ἐπηρέπειν τελετής. Elles signifient, ce me semble, que les railleries par lesquelles Diagoras décrioit les mystères, pouvoient détourner beaucoup de personnes de se faire initier; mais je ne crois pas qu'on doive en conclure que c'étoit dans cette intention que Diagoras parloit mal des mystères, et témoignoit publiquement son mépris pour cette institution religieuse. S. de S.]

<sup>(2) &</sup>quot;A dovor our 70" langer, ernes Diagopus. Ran., v. 323.

tente de les désigner, ne pouvant sans doute entrer à cet égard dans de plus grands détails, de crainte d'être accusé lui-même de sacrilége. Un des compatriotes de Diagoras, non moins hardi que lui, Aristagoras de Mélos, poète dithyrambique, osa aussi, dans ses discours, dévoiler les mystères éleusiniens (1).

L'hiérophante Eurymédon accusa Aristote d'impiété, pour avoir sacrifié aux mânes de sa femme avec les cérémonies usitées en l'honneur de Cérès Éleusinienne (2). Aristocle, dont Eusèbe nous a conservé quelques fragmens, tâche de justifier le maître du Lycée de cette profanation, et il regarde cette inculpation comme une calomnie d'un Pythagoricien, appelé Lycon (3). Quoi qu'il en soit de la vérité de ce fait, Aristote fut cependant obligé de se retirer à Chalcis (4); dans la suite il ordonna, par son testament, d'élever une statue à Cérès. Ne vouloit-il pas par-là se justifier du

<sup>(1)</sup> Schol. Aristoph., Nub., ad v. 828; Suid., in voc. \*Aprojayópas.

<sup>(2)</sup> Diog. Laert., lib. v, cap. 1, §. 4.

<sup>(3)</sup> Ap. Euseb., Præp. Evang., lib. xiv, p. 792. A; Theodor., Serm. viii, p. 599. Ce Lycon n'étoit sans doute qu'un instrument de la haine des nombreux ennemis d'Aristote, parmi lesquels on comptoit des philosophes distingués, Dicéarque, Céphisodore, Eubulide, etc. Themist., Or. xxiii, p. 285, ed. Hard.

<sup>(4)</sup> Diog. Laert., lib. v, cap. 1, §. 5.

260 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES crime dont il avoit été accusé, ou faire à la déesse

une sorte d'offrande expiatoire (1)?

De simples soupçons d'indiscrétion à l'égard des mystères suffisoient à Athènes pour exposer d'illustres citoyens aux plus grands périls. Suivant Aristogire, le poète Eschyle, accusé d'avoir transporté sur la scène quelques détails des mystères, ne put être absous qu'en prouvant qu'il n'étoit pas initié (a). Héraclide de Pont prétendoit que ce poète, dans ses pièces des Sagittaires, des Prêtres, de Sisyphe, d'Iphigénie et d'OEdipe, avoit laissé échapper certains traits relatifs aux mystères. Pour éviter la fureur du peuple, qui étoit sur le point de l'assommer à cause de cette témérité, il se réfugia au pied de l'autel de Bacchus. On l'en arracha par ordre de l'Aréopage,

<sup>(1)</sup> Diog. Laert., lib. v, cap. 1, §. 16.

<sup>[</sup>Le texte de Diogène de Laërte ne signifie point qu'Amistote ait ordonné, par son testament, que l'on élevât une
statue à Cérès. Si l'on s'en tient au texte, tel que nous
l'avons, Aristote auroit ordonné de placer à Némée une
statue de Cérès, qui avoit précédemment appartenu à sa
mère: «ai τῆς μηγρὸς τῆς ἡμετέρας τὴν Δήμητρα ἀναθείναι εἰς
Νεμέαν. Mais en adoptant la conjecture de Casaubon, qui
semble justifiée par ce qui précède, et lisant: «αὶ τὴν μητρὸς
τὴς ἡμεγέρας (sous-entendu εἰκόνα) τῷ Δήμητρι ἀναθείναι εἰς
Νεμέαν, le sens sera: « et qu'on place à Némée, dans le
» temple de Cérès, la statue de notre mère ». S. de S.]

<sup>(2)</sup> Arist., Ethic. ad Nicom., lib. 111, cap. 2, tom. II Oper., p. 29; Clem. Alex., Strom., lib. 11, p. 461.

qui ne l'acquitta qu'en considération des services (1) qu'il avoit rendus à l'État, ainsi que son frère Amynias, dans la journée de Marathon (2). Ne seroit ce pas en reconnoissance de cette absolution, qu'il fait un si bel éloge de ce tribunal, dans sa tragédie des Euménides?

Deux jeunes Acarnaniens, qui s'étoient glissés par hasard dans le temple d'Éleusis, n'eurent pas le même bonheur; ils furent massacrés sur-le-champ (3). Sans doute l'asservissement des Athéniens, à la puissance des Romains, ne leur permit pas, dans un autre temps, d'exercer une pareille vengeance contre un eunuque épicurien, efféminé et livré à la débauche, qui eut l'audace de vouloir prouver, pendant la cérémonie de l'initiation, que les dieux ne prenoient aucun soin des choses de ce monde. Il poussa la frénésie jusqu'à s'élancer dans le sanctuaire, où il n'étoit permis d'entrer qu'aux principaux prêtres (4).

<sup>(1)</sup> Eustrat., ad Arist. Ethic. ad Nicom., lib. 111, p. 40, ed. Ald.

<sup>(2)</sup> Ælian., Var. Hist., lib. v, cap. 19; Marm. Oxon., epoch. 49, p. 168. D, ed. Prideaux.

<sup>(3)</sup> Tit. Liv., lib. xxx1, cap. 14.

<sup>(4)</sup> Fragment. Ælian., de Provid., tom. II Oper., p. 342. B, ed. Kühn. Le témoignage de Suidas et celui d'Eustathe ne permettent point de douter qu'Élien ne soit l'auteur de l'ouvrage auquel appartiennent ces fragmens. Eustath., ad Homer., Iliad., p. 772; Suid., in

Ajoutons que, sur un monument ancien, il est fait mention d'un hiérophante qui réprima des profanateurs ou malveillans, et sauva par sa fermeté, dans une occasion périlleuse, l'institution des mystères. Le peuple d'Athènes le récompensa en lui décernant une couronne (1).

Tous ces faits réunis nous apprennent, en premier lieu, qu'on trouve plus d'un exemple d'indiscrétion commise au sujet des cérémonies seerètes d'Éleusis, et que c'est à tort qu'on a assuré, avec une singulière confiance, qu'il n'y en avoit jamais eu la plus légère sur ce point (2). En second lieu, nous apprenons de là qu'on tâchoit de prévenir de semblables délits par la sévérité des lois, lois dont l'existence suffit pour démontrer qu'ils n'étoient pas sans exemple. La peine de mort étoit toujours prononcée contre les infracteurs de ces lois (3), dictées par la superstition et maintenues par la politique. Doit on après cela s'étonner du soin avec lequel les écrivains de l'antiquité évitent de parler de l'objet des mystères (4)? Quand

voc. Ἰεροφάνησε, Εύνοῦχοε, Μέγαρον, Έκνισρίσαε, Χλούναι, etc.; Fabr., Bibl. Gr., tom. V, p. 624, ed. Harles.

<sup>(1)</sup> Ap. Chandler, Inscr. cxx111, p. 78.

<sup>(2)</sup> Dict. encyclop., art. Éleusinie.

<sup>(3)</sup> Sopat., Divis. Quæst., p. 333; Alciphr., lib. m, ep. 72; Samuel Petit., de Leg. Attic., p. 33. B., ed. Paris., 1635.

<sup>(4)</sup> Meurs., Eleusin., cap. 10; Casaub., ad Baron. Annal., Exerc. xv1, p. 549. C., ed. Londin., 1614.

ils ont été obligés à en faire mention, ils ne se sont jamais expliqués que d'une manière obscure ou énigmatique.

Une ancienne loi défendoit de se présenter, pendant la fête des grands mystères, soit dans l'Anactorum d'Éleusis, soit dans l'Eleusinium d'Athènes, avec un rameau de suppliant, c'est-à-dire, une branche d'olivier, couronnée de longues bandelettes de laine blanche, et accompagnée d'une requête (1). Le dadouque Callias soutint que l'infraction de cette loi méritoit la mort; mais Céphale, défenseur d'Andocide, prouva contre lui, que le coupable étoit seulement dans le cas d'encourir la condamnation à une amende de mille

<sup>(1)</sup> Æsch., Eumen., v. 43, 44, 45, etc.

<sup>[</sup>M. de Sainte-Croix avoit dit seulement dans la première édition: « Il n'étoit pas permis de présenter aucune » requête pendant le temps destiné à la célébration des » grands mystères ». Le traducteur allemand avoit observé à cette occasion, d'après une critique insérée dans les Annonces littéraires de Gottingue, que le mot insprés employé par Andocide dans le passage indiqué par M. de Sainte-Croix, répass d'è na majores, de de 9 insprés profes, regrande, etc., ne significit pas une requête, mais vouloit dire une plainte. C'est sans doute pour répondre à cette critique que le savant auteur a décrit ici, d'après Eschyle, le rite de l'insprés. Vid. Sam. Petit., Comment. in Leg. Att., lib. IV, tit. 9, p. 471; Duker et Wesseling, adnot. ad Sam. Petit., de Leg. Att., p. 106; Sluiter, Lect. Andoc., p. 150. S. de S.]

drachmes (1) au plus. Quel étoit l'esprit d'une pareille loi? Cest un des problèmes que je me suis souvent proposés, relativement aux mystères, sans avoir pu les résoudre. Durant la célébration des mystères, on ne pouvoit pas exercer de contrainte par corps contre ses débiteurs. Ménippe de Carie ayant été saisi par Évandre, son créancier, celui-ci alloit être mis à mort, suivant la loi, si le débiteur ne se fût désisté de son accusation (2).

Les femmes riches d'Athènes se rendoient à Éleusis pour y célébrer les grands mystères, sur des chars attelés de deux chevaux; et quand elles se rencontroient, elles s'injurioient et s'accabloient mutuellement de sarcasmes (3). L'orateur Lycurgue, aussi sévère qu'intègre, fit promulguer une loi portant défense de faire usage de ces voitures durant cette fête. Sa femme fut la première à transgresser la loi, et paya sur-le-champ l'amende de six milles drachmes quelle avoit encourue. Son mari donna en sus un talent au dénonciateur (4). Mais toute loi prohibitive et somptuaire est de courte durée. Celle de Lycur-

<sup>(1)</sup> Andoc., Or. de Myst., p. 55-58.

<sup>(2)</sup> Demosth., contr. Mid., tom. III Oper., p. 139.

<sup>(3)</sup> Aristoph., Plut., v. 1015, et Schol., ad h. loc.

<sup>(4)</sup> Plut., Dec. Or. Vit., tom. II Oper., p. 842; Ælian., Var. Hist., lib. xui, cap. 24.

gue fut dans la suite abrogée, ou tomba en désuétude.

L'argent de toutes les amendes prononcées contre ceux qui contrevenoient aux règlemens relatifs à la célébration des mystères, étoit sans doute versé dans une caisse qui étoit à la disposition des ministres d'Éleusis; toutefois ils ne. pouvoient se dispenser d'en rendre un fidèle compte à la république. Comme les membres de toutes les autres familles sacerdotales d'Athènes, les Eumolpides et les Céryces n'auroient osé, soit en corps, soit en particulier, soustraire leur administration aux yeux des magistrats (1). Sans doute on leur rendoit pareillement compte du produit du champ de Rharion, qui, étant consacré aux deux déesses, appartenoit à leurs prêtres, suivant l'usage général des Anciens (2).

Les magistrats veilloient encore à la conservation du bois de l'Orgade, consacré à Cérès et à Proserpine, et dans lequel il n'étoit pas permis de poser des limites (3). Les Mégariens, ayant été

<sup>(1)</sup> Tous ispeies, και τὰς ispeias, ὑπευθύνους εἶναι κελεύει ὁ νόμος.... και οὐ μόνον ἰδία, ἀλλὰ και κοινή Γὰ γένη, Εὐμολπίδας και Κήρυκας, και Γους ἄλλους ἄπαντας. Æschin., contr. Ctesiph., tom. II, p. 372, ed. Tayl.

<sup>(2)</sup> Sacerdotibus templi illius proficiebat. Aggen. Urbic., in Front., de limitib. agrorum, p. 61. B., ed. Goes.

<sup>(3)</sup> Thucyd., lib. 1, §. 67 et 139.

<sup>[</sup>Le texte de Thucydide porte : immahour] is in' ipparian

accusés d'avoir défriché quelque portion de ce terrain sacré, furent exclus des marchés publics d'Athènes, et chassés de l'Attique. Il leur fut défendu d'y mettre le pied sous peine de mort; les généraux d'Athènes faisoient le serment d'exécuter cet infâme décret, qui leur ordonnoit encore de ravager deux fois par an la Mégaride (1). Le hérault Anthémocrite, qui le signifia aux habitans de ce petit canton, fut par eux mis à mort; on l'enterra avec pompe près de la porte Thriasienne, appelée depuis Dipyle (2). Les Mégariens nièrent

Μεγαρεύσε της γης της ίερας, και της αορίσγου, και ανδραπόδων ὑποδοχὴν τῶν ἀφισγαμένων. Le scholiaste explique τῆς ἀορίσγου, par της πολλης, ce qui ne paroît pas admissible. Æm. Portus traduit: sacrum nullisque limitibus finitum solum. Peut-être aspersos ne doit-il pas être entendu en ce sens, que ce terrain n'étoit pas distingué des terrains environnans par des limites, puisque, dans ce cas, on eût été exposé à le violer, même involontairement; mais doit-il signifier qu'il n'étoit point divisé et séparé en plusieurs propriétés par des bornes ou limites, parce qu'il devoit rester inculte. Le traducteur de Thucydide, qui a rendu cet auteur en grec moderne, a traduit ainsi ce passage: της όποίας τὰ σύνορα είναι ἀπροσθιόρισ]α; et, dans une note, il dit : નું લાંગુને [ પૂર્ન ] માંપુરીલા લંગાની કરો છે હતે કરે હતું કેટલા ગુરુ કર άγεώργη ος · ού γάρ έξην την ίεραν γην γεωργείν (tom. I, p. 310). S. de S.]

<sup>(1)</sup> Plut., Vit. Pericl., tom. I Oper., p. 168; Sopat., Div. Quæst., p. 444, etc.

<sup>(2)</sup> Plut., loc. supr. laud.; Harpocr., in voc. 'Α,θεμόzeιζος; Suid., in voc. Δίπυλος.

cependant ce meurtre, et firent retentir la Grèce de leurs plaintes; mais ils s'étoient attiré le ressentiment de la célèbre Aspasie, maîtresse de Périclès (1), et celui-ci s'opposa constamment à l'abrogation de la loi, et maintint de tout son crédit, malgré les pressantes sollicitations des autres Grecs, l'espèce d'excommunication prononcée contre les Mégariens. En cette occasion comme dans beaucoup d'autres, la religion ne servit que de prétexte aux passions pour outrager l'humanité.

Les Eumolpides étant, comme je l'ai déjà remarqué, les auteurs et les dépositaires des lois traditionnelles (2) qui concernoient surtout les pratiques religieuses des mystères, devoient en être les interprètes naturels, et juger les causes où il s'agissoit de leur exécution. Il faut tâcher à présent de découvrir quelles étoient ces lois rituelles.

<sup>(1)</sup> Plut., Vit. Pericl., loc. supr. laud.; Schol. Thucyd., ad lib. 1, §. 68; Aristoph., Acharn., v. 531.

<sup>(2)</sup> Chilius te rogat, et ego ejus rogatu, Εὐμολπιδῶν πάζρια. Cicer., ad Attic., lib. 1, ep. 1x.

<sup>[</sup>Ce passage a été cité par tous ceux qui ont écrit sur les mystères. Il est difficile cependant de déterminer avec certitude ce que Cicéron entendoit par Εύμολπιδών πάγριω. Ce qu'il y a de certain, c'est que s'il s'agit ici de traditions relatives aux mystères ou aux droits de la famille des Eumolpides, ce que Cicéron demandoit à Atticus ne s'étendoit pas aux secrets dont la connoissance étoit réservée aux initiés. S. de S. ]

## ARTICLE IV.

Des Rites qui s'observoient dans les mystères d'Éleusis, et des Lois traditionnelles relatives à ces mystères.

Le temps établit les rites, et l'usage consacre les lois traditionnelles. Les uns et les autres changent et s'altèrent avec les mœurs. Moise est le seul législateur qui ait réuni les observations légales et les lois proprement dites dans un même code, de manière qu'elles se prêtassent mutuellement une force durable; en cela il a si bien réussi, que la nation conservatrice de ce code admirable, s'y ralliant sans cesse, a pu être dispersée sans jamais être détruite. Quant aux autres nations, n'ayant pas eu cet avantage, rien ou presque rien de ce qui formoit leur législation, ou constituoit leurs usages, n'a survécu à leur destruction. L'histoire ne nous a guère transmis que le souvenir de leurs crimes et de leurs malheurs. Si quelques traces de leurs institutions sont parvenues jusqu'à nous, c'est pour nous convaincre qu'elles étoient souvent immorales, et presque toujours insuffisantes pour remplir le but àuquel elles tendoient. C'est sans doute pour écarter ce dernier reproche que Porphyre imagina de faire dire au philosophe Xénocrate, que Triptolème avoit promulgué anciennement des lois, dont trois étoient encore conservées dans le temple d'Éleusis; la première ordonnoit de respecter les dieux, la seconde d'honorer ses parens, et la troisième défendoit de se nourrir de chair (1). Il suppose celleci pour appuyer son système particulier, et les deux autres, pour justifier sa religion. Ces motifs, qu'on ne peut guère révoquer en doute, m'empêchent d'accorder une grande autorité au témoignage de ce philosophe.

Une loi moins suspecte et des plus anciennes, est celle qui est attribuée à Eumolpe (2), et par laquelle les barbares et tous les étrangers étoient exclus de l'initiation (3). Quoique Cicéron ait dit que les habitans des contrées les plus lointaines venoient à Éleusis se faire initier (4), on ne doit pas en conclure que cette loi eût été abrogée, puisque Lucien, qui vivoit sous l'empereur Commode, nous atteste le contraire (5). On conciliera néanmoins sans peine ces deux écrivains, si l'on observe que, pour être admis à la participation des mystères éleusiniens, il suffisoit de se faire

<sup>(1)</sup> Porph., de Abstin., lib. 1v, S. 16; S. Hieron., adv. Jovian., lib. 11, cap. 9, tom. IV. Oper., p. 206, ed. Bened.

<sup>(2)</sup> Tzetz., ad Lycophr., v. 1328.

<sup>(3)</sup> Epist. Socratic., xxvIII, p. 59; Schol. Aristophan., in Plut., ad v. 846, 914, etc.

<sup>(4)</sup> De Nat. Deor., lib. 1, cap. 42.

<sup>(5)</sup> Demon. Vit., §. 34, t. V Oper., p. 246, ed. Bipont.

adopter. L'on devenoit alors, suivant la remarque de l'empereur Julien, Athénien par la loi, ne pouvant l'être par la nature (1). Ainsi Hercule se déclara fils adoptif de Pylius, lorsqu'il voulut être initié (2). Les Dioscores suivirent l'exemple de ce héros; et Aphidnus leur servit de père (3). Hippocrate, ayant été inscrit au nombre des citoyens d'Athènes, fut ensuite admis à l'initiation (4). Il fallut que le philosophe Anacharsis fût reconnu citoyen de cette ville, avant d'être admis à ses mystères (5). On ne peut douter que tous les étrangers qui vouloient se faire initier, ne fussent obligés de remplir ces préliminaires. La haine que les Grecs avoient contre les Perses interdit absolument à ceux-ci et aux Mèdes l'entrée du sanctuaire d'Éleusis (6), dont les Épicuriens et

<sup>(1)</sup> Orat. VII, tom. I, p. 238. C., ed. Spanh.

<sup>(2)</sup> Apollod., lib. 11, cap. 5; Schol. Aristoph., Plut., ad v. 846; Schol. Homer., Iliad., lib. v111, ad v. 368, etc.

<sup>(3)</sup> Plut., Vit. Thes., tom. I Oper., p. 16; Schol. Aristoph., ad loc. mod. laud.

<sup>(4)</sup> Soran., Vit. Hippocr., ed. Charter., tom. I Oper. Hipp. et Galen., p. 2 et 3. Cet écrivain y rapporte un décret du peuple et du sénat d'Athènes en l'honneur d'Hippocrate, dans lequel il est dit : Διδίαη αι τῷ δήμῳ, μυῆσαι αὐρὸν ρὰ μυσρήμα τὰ μιγάλα δημοσία, καθάπερ Ἡρακλία ρὸν Διός. Hercule ne fut point initié aux grands mystères; ce n'est pas la seule preuve de la supposition de ce décret.

<sup>(5)</sup> Lucian., Scyth., §. 8, tom. IV, p. 154, ed. Bipont.

<sup>(6)</sup> Ευμολπίδαι δε και Κήρυκις το 74 Γιλιγή των μυσηρίων, διά

les Chrétiens furent aussi dans la suite formellement exclus (1).

Les homicides étoient aussi exclus des mys-

[Lucien a imité la formule par laquelle on excluoit les profanes des mystères d'Éleusis; mais on ne sauroit en conclure que, dans ces cérémonies, on prononçât formellement l'exclusion des Épicuriens et des Chrétiens, comme le fait cet écrivain. Je suis même porté à croire que l'on n'y employoit que des termes genéraux, tels que celui de sichon, profanes. Cette formule devoit être aussi ancienne que l'établissement des mystères, et l'on sait par expérience que les formules religieuses se conservent souvent long-temps après que les usages qui y ont donné lieu ont subi de grandes altérations, et qu'elles ont cessé d'être en harmonie avec les pratiques du culte. S. de S.]

τὸ τού ] αν μῖσος, καὶ τοῖς άλλοις βαρδάροις εἴργισθαι τῶν ἰερῶν, ῶσπιρ τοῖς ἀνδροφόνοις, προσαγοριύουση. Isocr., Paneg., ed. Auger, tom. I, p. 272.

<sup>(1)</sup> Lucian., Pseudom., §. 38, tom. V, p. 98, ed. Bipont. Dodwel., Diss. ad Iren., p. 168 et 169. Malgré cela, on pourroit croire que des Chrétiens se sont quelquesois glissés dans l'assemblée des initiés, si l'on prenoit à la lettre ce passage de S. Jérôme: Quadratus, apostolorum discipulus.... nonne Hadriano principi, Eleusinæ sacra invisenti, librum pro nostrá religione tradidit? (Epist., ad Magn. orat., tom. IV Oper., Epist. vi class., col. 656, ed. Martian.) Mais il est raisonnable de penser que Quadratus présenta son livre à Hadrien, lorsque ce prince passoit dans les rues d'Éleusis, ou d'Athènes, pour aller se faire initier. Voyez aussi le même Père, Catal. script. eccles.; ibid., Epist. i class., col. 169.

tères (1). Que l'on se fût rendu coupable d'homicide, soit volontairement, soit par mégarde (2), on ne pouvoit plus être initié sans préalablement se faire purifier. Hercule, souillé par le meurtre des Centaures, fut forcé de subir la cérémonie de la purification (3). Elle consistoit à frotter tout le corps du coupable avec le sang d'un jeune porc (4). Un profond silence, auquel étoit alors condamné le meurtrier, désignoit aux assistans son crime et le repentir qu'il en avoit. Les magiciens passoient aussi pour impurs, surtout ceux qui s'adonnoient à la goétie; c'est pourquoi il ne leur étoit pas permis de participer aux mystères. L'hiérophante allégua cette raison, en refusant d'initier le fameux Apollonius de Tyape (5). Enfin, suivant l'ancienne formule prononcée par le hérault, avant la célébration des

<sup>(1)</sup> Isocrat., Paneg., loc. supr. laud.

<sup>(2)</sup> Theon. in Paradigm., ap. Meurs., Eleusin., cap. 19.

<sup>(3)</sup> Diod., lib. 1v, §. 14; Apollod., lib. 11, cap. 5.

<sup>(4)</sup> Apollon., Argon., lib. 1v, v. 705.

<sup>[</sup>Suivant le scholiaste d'Apollonius, les prêtres qui faisoient la purification, trempoient les mains de celui qu'ils purificient, dans le sang de la victime expiatoire, qui étoit un jeune porc. Es l'espisson purpor, est oi aprison se s'ésantes, ràs zièpes ron aprison re aimele airen spézonem. Le porc étoit fréquemment employé dans les purifications et les lustrations. Schol. Aristoph., Acharn., ad v. 44. S. de S.]

<sup>(5)</sup> Euseb., contr. Hierocl., p. 53o. C., ad calc. Demonstr. Evang.; Philostr., Vit. Apoll., lib. 1v, cap. 18, p. 156. A.

mystères, on exigeoit des personnes qui se présentoient pour y être admises, qu'elles eussent les mains pures, et qu'elles fussent exemptes de crime, et réservées dans leurs discours. Il falloit encore qu'elles eussent vécu heureusement et avec équité (1). Porphyre nous dit que l'état de notre âme à la mort, doit être tel que durant les mystères, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit exempte de toutes passions violentes, d'envie, de haine et de co-lère (2). Je crois cependant que ces conditions morales exigées des récipiendaires, sont uniquement de l'invention des éclectiques ou nouveaux platoniciens. Dans les derniers temps du paganisme, on fut forcé à recevoir, sans trop de difficultés, les personnes qui se présentoient.

On n'admettoit point ceux qui étoient convaincus de n'avoir pas fait leurs efforts pour dissiper une conspiration, ou de s'en être mêlés. Les citoyens qui s'étoient laissé corrompre, ou s'étoient rendus coupables de trahison envers leur patrie, en livrant à l'ennemi une place ou des vaisseaux, ou en lui fournissant des provisions, des agrès, de l'argent, et autres secours semblables, devoient être exclus des grands et des petits

<sup>(1)</sup> Origen., contr. Cels., lib. 111, p. 47. Suivant les Anciens, le malheur annonçoit presque toujours la punition d'un crime.

<sup>(2)</sup> Fragm. de Styge, ap. Stob., Eclog. Physic., lib. 1, p. 142, ed. Caut.; cap. 52, tom. I, p. 1052, ed. Heeren.

mystères éleusiniens (1). Faut-il en conclure que les magistrats qui avoient la surveillance des mystères, ou les principaux prêtres, jugeoient de ces motifs d'exclusion? En ce cas, ils auroient exercé un pouvoir inquisitorial très-étendu, et qui pouvoit dégénérer en une véritable tyrannie. Il est vraisemblable, au surplus, que ces prohibitions ne furent que l'objet de quelques vaines formules, et n'ont jamais été mises en vigueur.

Avant de mourir, les Athéniens étoient obligés de se faire initier (2); ils pouvoient dès l'enfance participer à cette cérémonie (3). Les pères ou proches parens des enfans recevoient des présens

<sup>(1)</sup> Aristoph., Ran., v. 362-68.

<sup>[</sup>Aristophane, sur l'autorité duquel sont fondés ces motifs d'exclusion, en ajoute d'autres qui ne sont évidemment que des plaisanteries. Ce n'est pas une raison pour rejeter son témoignage, relativement aux autres motifs d'exclusion qu'il allègue, et qui n'ont rien que de trèsvraisemblable. Mais il ne suit pas de là nécessairement que les hiérophantes eussent le droit de juger des délits publics dont pouvoient être soupçonnés ceux qui se présentoient pour être admis aux mystères. Leur droit pouvoit et devoit même, en ce cas, se borner à repousser ceux qui avoient encouru une condamnation pour de semblables délits, tant qu'ils ne s'en étoient point fait relever par un jugement contraire. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Aristoph., Pac., v. 374.

<sup>(3)</sup> Apollod., ap. Donat., ad Terent. Phorm., act. 1, scen. 1, v. 15.

à l'occasion de leur initiation (1). Quoique assistés par eux, les jeunes récipiendaires n'étoient pourtant admis qu'aux petits mystères (2). Un enfant seul étoit exempt de cette règle, et reçu aux grands mystères, il y jouoit un rôle dans la dernière initiation. Dans la langue des mystères, on appeloit cet initié privilégié, l'enfant du sanctuaire (3) ou l'enfant sacré du temple, ou simple-

<sup>(1)</sup> Terent., Phorm., act. 1, scen. 1, v. 13-15.

<sup>(2)</sup> Himer., Orat. xxx111, §. 3, p. 874, ed. Wernsdorf. Quoique cet endroit soit fort mutilé, on en devine pourtant le véritable sens.

<sup>[</sup>Si l'on admettoit dans ce passage la conjecture de VVernsdorf, on devroit au contraire en conclure que les enfans étoient conduits par leurs pères à Éleusis pour y être initiés, quoique quelquefois l'initiation aux petits mystères se fit à Athènes même. Voici comment il traduit et remplit les lacunes: [Minora quidem mysteria] Cereri peragebant etiam Athenis nonnulli Athenienses, præter Eleusinia: verumtamen pater [..... filium in ipsam Eleusinem ad magnum hierophantam] mittebat, ut horum mysteriorum particeps fieret. Quoi qu'il en soit de cette conjecture, il est certain que le texte, tel qu'il est, ..... iτίλουν τινις καὶ Αθήνησιν Αθηναϊοι καρ' Ελιυσίνα καὶ Λήμηγρι, ἀλλ' ὁ γε καγήρ...... ἔπεμψε τῶν ὁργίων τού/ων μεθέξον/α, est peu favorable à l'opinion de M. de Sainte-Croix. S. de S.]

<sup>(3)</sup> Όπερ γὰρ ἐν ζοῖς μυσζηρίοις ὁ ἀφ' ἐσζίας λεγόμενος παῖς ἀνζὶ πάνζων τῶν μυμμένων ἀπομειλίσσεζαι τὸ θεῖον, ἀκριδῶς δρῶν τὰ προσζεζαγμένα. Porphyr., de Abstin., lib. IV, §. 5, p. 307, ed. Rhoer. Οἴμοι Δήμηζερ καὶ Κόρη, τὸν ἀφ' ἐσζίας οὐκ ἐζη-

ment l'enfant sacré (1). A cause de l'innocence de son âge, il étoit regardé comme seul capable de remplir toutes les conditions exigées, et de rendre la divinité propice aux autres initiés, par l'accomplissement exact de toutes les cérémonies (2). Cette coutume étoit ancienne, puisqu'elle remontoit à la 46e olympiade. Cléanthe en avoit conservé la véritable origine, dans le second livre de son ouvrage sur les rites mystérieux. Selon cet écrivain, Épiménide ayant été appelé dans l'Attique pour en purifier les habitans, après le massacre de Cylon et de ses partisans, eut besoin de sang humain. Le jeune et beau Cratinus s'offrit alors, et fut la victime que la superstition immola (3). Diogène Laërce ajoute, sans preuve, qu'un autre jeune homme, appelé Ctésibius, partagea le sort de Cratinus (4). Les pères étoient si honorés du choix qu'on faisoit de leurs enfans pour la fonction dont je viens de parler, qu'en

eńow?. Himer., Or. xx111, §. 8, p. 778. Voy. sur le mot isia, Ammon., de Differ. voc., in voc. Βωμός; Harpocr.; in voc. 'Αφ' iσγίας.

<sup>(1)</sup> Himer., Or. xx111, §. 7, p. 778; §. 18, p. 796.

<sup>(2)</sup> Porphyr., de Abstin., lib. 1v, §. 5, p. 307.

<sup>(3)</sup> Thucyd., lib. 1, cap. 126; Marcell., Comment. in Hermog., p. 360.

<sup>(4)</sup> Vit. Epimen., lib. 1, §. 110. Voy. sur l'âge d'Épiménide, Corsini, Fast. Att., tom. III; Harles, ad Fabric., Biblioth. Græc., vol. I, not., p. 31 et 32.

reconnoissance, ils consacroient le jeune élu à Cérès et à Proserpine. Si l'enfant choisi pour cela n'avoit plus de père, son tuteur l'assistoit dans cette cérémonie, à laquelle intervenoient le sénat, l'Aréopage et le peuple (1). Tel étoit du moins l'usage sous les empereurs romains: avant la forme de gouvernement qu'Athènes avoit reçue de ces princes, il est vraisemblable que la seule intervention de l'Aréopage suffisoit. Il faut encore remarquer qu'on n'a point fait assez d'attention à la cérémonie dont il s'agit; elle peut avoir un sens plus profond qu'on ne seroit d'abord porté à l'imaginer.

Sous l'archontat d'Euclide, il fut défendu à toute personne qui seroit d'une naissance illégitime, ou esclave, d'entrer dans le temple de Cérès, de participer aux sacrifices qu'on lui offroit, et d'assister aux autres cérémonies de son culte. Il paroît que les femmes de mauvaise vie partageoient cette proscription (2). Par un usage qui faisoit honneur au peuple d'Athènes, et ne blessoit point la sainteté des mystères, les exilés pou-

<sup>(1)</sup> Inscr., ap. Spon, tom. III, p. 104, 193 et 194; Vid. Wernsdorf, ad Himer., ed. 1790, not., p. 778-81. Les deux inscriptions qui me fournissent ces derniers détails ont été trouvées, dans le dernier siècle, à Éleusis. Je les crois, l'une et l'autre, postérieures au règne d'Hadrien.

<sup>(2)</sup> Isæus, Or. de Philoct hæred., p. 61, ed. Steph.; p. 148, ed. Reisk.

voient demeurer à Éleusis pendant le temps de la célébration de ces fêtes. Ils jouissoient du même privilége dans quelques autres solennités, en différens endroits de la Grèce (1).

D'abord il n'en coûta rien pour se faire initier; dans la suite les besoins de l'État ne permirent pas de conserver une coutume si louable. Bientôt, en vertu d'une loi dont Aristogiton fut l'auteur, on ne put plus être admis aux mystères qu'en payant (2). Le savant Walckenaer a observé que le mot grec 7600 est quelquefois employé pour désigner la somme qu'on prélevoit pour les frais qu'exigeoit la célébration de la fête (3). Il paroît que cette loi fit peu d'honneur à son auteur, et l'exposa même, si l'on en doit croire les rhéteurs, à une accusation.

Les cérémonies de l'initiation étoient toujours accompagnées de sacrifices, et conformément à l'usage des Égyptiens (4), ces sacrifices étoient expiatoires (5); on y immoloit un jeune porc (6).

<sup>(1)</sup> Plut., de Exil., tom. II Oper., p. 604.

<sup>(2)</sup> Apsin., de Art. Rhet., p. 691, ed. Ald.; Meurs., Eleusin., cap. 7.

<sup>(3)</sup> Adnot. ad Eurip., Hippol., p. 164.

<sup>(4)</sup> Herod., lib. 11, cap. 47 et 48.

<sup>(5)</sup> Pausan., lib. v, cap. 17; Schol. Apoll., lib. 1v, ad v. 704; Vid. plur., ap. J. Ph. Cassel., de Porcis in lustrate et expiat., etc., in Symb. litter., tom. II, p. 323.

<sup>(6)</sup> Epicharm., ap. Athen., lib 1x, p. 374.

« Prête-moi, dit Trygée dans une pièce d'Aristo-» phane, trois drachmes pour acheter un jeune » porc; il est nécessaire que je sois initié avant » de mourir (1) ». Le poète donne ailleurs, avec raison, l'épithète de mystique (2), à cet animal. Chaque initié étoit obligé d'en sacrifier un à Cérès, et de le laver auparavant dans la mer (3).

Sur les médailles d'Éleusis, on voit cette déesse sur un char traîné par des dragons, et au revers un ou deux porcs (4). J'en ai même reconnu trois

Καὶ τὴν ἰεραν ήμων σφάττουσε δέλφακα.

Il n'oublie pas non plus le vers de Tibulle (lib. 1, eleg. x, v. 26):

Hostia erit plena rustica poreus hara,

dans lequel beaucoup d'éditeurs et de commentateurs avoient cru devoir substituer mystica à rustica. C'est aussi la leçon de divers manuscrits. Elle est rejetée par M. Heyne; mais je ne sais si les raisons qu'il en donne sont bien satisfaisantes. Je serois assez porté à me ranger à l'opinion de Scaliger, qui est aussi celle de beaucoup de savans distingués. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Aristoph., Pac., v. 373 et 374.

<sup>(2)</sup> Id., Acharn., v. 747 et 764.

<sup>[</sup>Le traducteur allemand rappelle à cette occasion ce vers de Théopompe, cité par Athénée (lib. xiv, cap. 74, p. 657):

<sup>(3)</sup> Plut., Vit. Phoc., tom. I Oper., p. 154. C.; Schol. Aristoph., Acharn., ad v. 747; Ælian., de Nat. Anim., lib. x, cap. 16.

<sup>(4)</sup> Haym, Tesoro Britann., tom. I, p. 219, nº 1-6.

sur une médaille qui appartient au cabinet du roi. Cela ne désigneroit-il pas les trois sacrifices ordonnés aux initiés? Le premier avoit lieu aux petits mystères; le second, au commencement des grands mystères, dans l'Eleusinium d'Athènes; et le troisième, le plus solennel de tous, étoit offert dans l'Anactorum d'Éleusis. Passons maintenant à ce qui concerne les rites.

Exone, bourg de l'Attique, fournissoit une variété fort estimée du poisson qu'on nomme mulet (1). Ce poisson étoit consacré à Hécate et à Diane (2). Les initiés s'abstenoient d'en manger, et lui portoient une sorte de vénération (3), soit, comme le dit Élien, à cause de sa fécondité, soit parce qu'il dévore, dit-on, le lièvre marin qui cause la mort aux hommes (4). Le mulet cependant auroit dû, ce me semble, être regardé

<sup>(1)</sup> Athen., lib. v11, cap. 126, p. 325. E.

<sup>[</sup>La défense faite aux initiés, de manger du poisson, ne devoit avoir pour objet que le temps de la célébration des mystères; autrement, il eût été inutile de remarquer qu'ils ne mangeoient point le mulet, puisqu'ils se seroient abstenus également de toute sorte de poisson. On doit conclure de là que le mulet seul leur étoit absolument interdit, et que dans aucun temps ils ne devoient en manger. L'usage de ce poisson étoit également défendu aux prêtres de Junon, à Argos. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Athen., cap. 126 et 127.

<sup>(3)</sup> Plut., de Solert. anim., tom. II Oper., p. 983.

<sup>(4)</sup> Hist. Anim., lib. 1x, cap. 51.

comme impur, puisqu'on croyoit, suivant la remarque d'Oppien, qu'il alloit chercher sa nourriture dans le limon de la mer, et qu'il aimoit les cadavres (1). Les poissons que nourrissoient les rhètes, ou canaux dont j'ai déjà parlé, appartenoient exclusivement aux prêtres d'Éleusis, qui sans doute les vendoient, puisqu'il ne leur étoit pas permis d'en manger (2). Les prêtres, en Égypte, regardoient l'abstinence du poisson comme une règle inviolable (3), et cette règle avoit été adoptée par les Pythagoriciens (4). Les initiés aux mystères éleusiniens l'observoient aussi. Porphyre ajoute encore qu'ils ne mangeoient ni féves, ni grenades, ni pommes (5). Vraisemblablement ils n'observoient ce régime que pendant la célébration des fêtes mystérieuses. Nous ignorons si c'est seulement dans ce temps que leurs prêtres s'abstenoient des oiseaux domestiques. La chose me paroît d'autant plus vraisemblable, que cela est conforme à la pratique des Égyptiens. La défense faite à ces derniers de manger de la viande, des œufs, du laitage, et de

<sup>(1)</sup> De Piscat., lib. 111, v. 432-42.

<sup>(</sup>a) Pausan., Attic., cap. 38.

<sup>(3)</sup> Herod., lib. 11, cap. 37.

<sup>(4)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 7.

<sup>(5)</sup> De Abstin., lib. IV, §. 16. Apud Eleusinam, etiam volucribus et quibusdam pomis abstinere, solemne est. S. Hieronym., adv. Jov., tom. IV Oper., part. 11, p. 206.

boire du vin, ne pouvoit regarder que le temps de leur jeûne (1); sans quoi un pareil régime seroit en contradiction avec ce que dit Hérodote de leur manière habituelle de vivre (2). Les mystagogues et les initiés avoient encore une égale répugnance à toucher les belettes (3) et les troncs des arbres. Ils croyoient en être souillés, autant que s'ils avoient manié des cadavres (4).

La plupart de ces usages avoient, comme je

[M. de Sainte-Croix a adopté la leçon commune de ce passage de Porphyre, σγελέχους; mais le sens qui en résulte est si peu vraisemblable, et d'ailleurs le texte est si évidemment corrompu, que je ne doute point qu'il ne doive être corrigé, et qu'il ne faille admettre la leçon τό γε λεχοῦς ἄψασθαι, proposée par Abresch, et qui s'éloigne peu de la correction de Reiske, γὸ λεχοῦς ἄψασθαι. Le sens sera alors qu'on étoit également souillé en touchant à une femme en couche, et à un cadavre.

M. Hase, que j'ai consulté sur ce passage de Porphyre, pense que l'on pourroit rétablir la véritable leçon sans changer, comme le fait Abresch, μεμίανζαι en μιαίνει, et sans avoir recours au mot λεχώ, puerpera, qui est rarement usité dans la proce. Il propose de lire: καὶ ἐπ' ἔνης μεμίανζαι τῷ τι λίχους ἄψασθαι ὡς τῷ θνησιδίων, c'est-à-dire, « ils » croient se souiller autant par le commerce avec les fem» mes, que par l'attouchement d'un cadavre ». S. de S.]

<sup>(1)</sup> Chæremon, ap. S. Hieronym., loc. mod. laud.

<sup>(2)</sup> Herod., lib. 11, cap. 37.

<sup>(3)</sup> Ælian., Hist. anim., lib. 1x, cap. 65; Plut., de Is. et Osir., §. 74.

<sup>(4)</sup> Porphyr., de Abstin., lib. 1v, §. 16.

viens de le remarquer, une origine égyptienne; et rien n'avoit été adopté sans motif. L'âne même, destiné à porter tout ce qui concernoit les mystères (1), rappeloit un trait mythologique. Typhon, après sa défaite, s'étoit enfui sur un âne, et l'âne étoit devenu par cette raison l'objet de la haine publique en Égypte (2). Sous le nom de Seth, l'âne eut dans cette contrée des mystères particuliers (3); et sa présence étoit absolument nécessaire dans les cérémonies d'Isis (4).

Les citoyens d'Athènes qui portoient autrefois des cigales d'or à leur tête (5), ne voyoient dans cet

<sup>(</sup>ι) Aristoph., Ran., v. 159, et Schol., ad h. loc.; Suid. et Hesych., in voc. "One κρει μυσγήρια.

<sup>(2)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 31.

<sup>(3)</sup> S. Epiph., lib. 111, p. 1093.

<sup>[</sup>Ce n'étoit point proprement l'âne, suivant S. Epiphane, qu'on désignoit sous le nom de Seth, c'étoit Typhon, dont l'âne n'étoit que le symbole ou le représentant. C'est ainsi qu'on doit entendre ces expressions: ἐκ πῆ μὰν τῷ ἔνα εἰς ἔνομα γοῦ Σὴθ, δῆθεν τοῦ Τυφῶνος, γελεγὰς ἐργάζονγαι. Voy. Jablonski, Opuscula, ed. Te VVater, tom. I, p. 289; Panth. Ægypt., tom. III, p. 109. La Croze croit que le mot Seth n'est que le mot copte sedj (pullus asinæ), dont la dernière lettre ne peut guère être exprimée en grec que par le 9. Cette conjecture est très-vraisemblable. Plutarque cependant interprète ce nom d'une manière très-différente. S. de S.]

<sup>(4)</sup> Minut. Fel., ed. Rig., p. 24.

<sup>(5)</sup> Thucyd., lib. 1, cap. 6.

ornement qu'un moyen d'étaler leur luxe; quelques-uns seulement ont pu y trouver une preuve de l'antiquité de leur nation (1). Les personnes admises aux mystères devoient, au contraire, y reconnoître la marque symbolique de l'initiation chez les Égyptiens (2) auxquels, pour le dire en un mot, les Grecs devoient presque tous leurs rites sacrés et leurs cérémonies (3).

Le myrte, également commun en Égypte et dans la Grèce, jouoit un grand rôle dans le culte de Cérès (4). Non-seulement les Athéniens l'employèrent à faire des couronnes pour Cérès, et pour les prêtres et les prêtresses de cette divinité (5); tous ceux qui participoient aux céré-

<sup>(1)</sup> Cet usage étoit déjà passé au temps d'Aristophane. Nub., v. 980; Equit., v. 1328.

<sup>(2)</sup> Horapoll., Hierogl., lib. 11, cap. 55.

<sup>(3)</sup> Nam apud Ægyptios qui in superstitionibus vestris et vetustissimi habentur et eruditissimi, à quibus prope omnes reliqui ritum sacrorum et cæremonias mutuati sunt, etc. Origen., in Epist. ad Rom. ex vers. Rufini, tom. IV Oper., p. 495. D.

<sup>(4)</sup> Theophr., Hist. Plant., lib. v1, cap. 27; Athen., lib. xv, p. 678.

<sup>(5) &#</sup>x27;O δ' Ισηρος, ηπε Δήμηρος είναι ση έμμα την ρυβρίνην καὶ ην σμίλακα, περὶ ης γίγνεσθαι την διαδικασίαν καὶ τον εεροφάνην, καὶ τὰς εεροφάνηιδας, καὶ τὸν δαδούχον, καὶ τὰς ἄλλας εερείας μυβρίνης έχειν στέφανον, δι' ὰ καὶ τῆ Δήμητρι προσθέσθαι ταύτην φησί. Schol. Soph., Œdip. Col., ad v. 681.

Je pense qu'il faut rétablir ainsi l'ordre des ministres du

monies mystérieuses de son culte, se firent aussi un devoir d'en porter (1). Cet usage appartenoit au culte de Cérès et de Proserpine, considérées comme étendant leur pouvoir jusqu'aux enfers; il étoit aussi en rapport avec la doctrine enseignée à Éleusis, sur l'état des âmes après cette vie. On croyoit que celles des initiés demeuroient dans des bois de myrtes (2); le myrte deviat donc le symbole de la mort. Électre se plaint, dans une tragédie d'Euripide, que le tombeau d'Agamemnon n'est pas orné de ces branches de myrte (3), dont on avoit coutume de couronner les morts (4). Les Thesmothètes se conformoient à cet usage : ils portoient des couronnes de myrte, pour désigner le droit qu'ils avoient de condamner à mort (5), et parce que le myrte étoit

culte de Cérès, dans cette scholie: καὶ τὸν ἰκροφάντην, καὶ τὸν διροφάνζον, καὶ τὰς ἰκροφάνζιδας, κ. τ. λ.

<sup>(1)</sup> Schol. Aristoph., Ran., ad v. 333.

<sup>(2)</sup> Aristoph., Ran., v. 156.

<sup>[</sup>Le motif sur lequel M. de Sainte-Croix fonde ici le choix que firent les Grecs, du myrte, pour symbole de la mort, ne me paroît point admissible. C'est plutôt parce que le myrte étoit déjà regardé comme le symbole de la mort, que le poète a placé les âmes des initiés dans des bosquèts de myrte. S. de S.]

<sup>(3)</sup> Eurip., Electr., v. 324, et adnot. ad h. v.

<sup>(4)</sup> Schol. Pind., Isthm., od. 11.

<sup>(5)</sup> Poll., Onomast., lib. vIII, cap. 9, §. 86.

consacré spécialement aux dieux infernaux (1). Alceste, avant d'expirer, est représentée occupée à orner de myrte leurs autels (2). Les Pythagoriciens ordonnoient, en mourant, qu'on enveloppât leur corps de feuilles de myrte, d'olivier et de peuplier (3). On supposoit que, près des rives du Styx et du Cocyte, il y avoit des bois de peupliers et de saules consacrés à Proserpine (4). Enfin l'if, qu'on mettoit, suivant Ister, sur la tête de Cérès (5), étoit regardé par les Anciens comme une plante vénéneuse. C'est pourquoi le devin Tirésias en est couronné au moment où Senèque le représente évoquant les âmes des morts (6).

Les prêtresses et les prêtres d'Éleusis prononcèrent leurs imprécations contre Alcibiade, debout, en se tournant du côté du couchant, et en secouant leurs robes teintes en pourpre (7). On étoit obligé de se servir de vêtemens de cette couleur, toutes les fois qu'on sacrifioit aux Eu-

<sup>(1)</sup> Schol. Arist., Ran., ad v. 333.

<sup>(9)</sup> Eurip., Alc., v. 171.

<sup>(3)</sup> Plin., lib. 35, cap. 12.

<sup>(4)</sup> Homer., Odyss., lib. x, v. 509 et 510.

<sup>(5)</sup> Schol. Soph., @dip. Col., ad v. 681.

<sup>(6)</sup> **G**dip., v. 595.

<sup>(7)</sup> Καὶ ἐπὶ Ἰούλοις ἰέρειαι καὶ ἱερεῖς σλάνλες, καληράσανλο πρὸς ἐσπέραν, καὶ Φοινικίδας ἀνέσεισαν, κατὰ τὸ νόμιμον τὸ πάτριον καὶ ἀρχαῖον. Lys., contr. Andoc., de imp., p. 198.

<sup>[</sup>Voy. ci-dev., p. 245, note 1. S. de S.]

ménides (1). La laine teinte en pourpre, et travaillée (2), devoit être également employée dans les sacrifices préparatoires des mystères : il en étoit fait mention par le panage Théodore, à l'occasion des Céryces (3). Les lits des initiés, pendant la célébration des fêtes de Cérès, étoient entourés de bandelettes de la même couleur (4). · Homère donne à la mort l'épithète de purpuréa (5), et Artémidore dit en propres termes, que la couleur pourpre a rapport à la mort (6). Ceux qui avoient vécu pieusement, devoient habiter aux enfers, dans des prés émaillés de roses pourprées (7). Les Anciens répandoient sur les tombeaux diverses fleurs de couleur de pourpre (8) et de safran (9). Ajoutons que le myrte et le safran étoient employés dans les opérations les plus secrètes de la magie (10). Toutes ces prațiques étoient

<sup>(1)</sup> Æschyl., Eumen., v. 1036.

<sup>(2)</sup> S. Epiph., adv. Hæres., tom. I, p. 1092. A.

<sup>(3)</sup> Etym. magn., in voc. Ημεροπαλλές.

<sup>(4)</sup> Plut., Vit. Phoc., tom. I Oper., p. 754. B.

<sup>(5)</sup> Iliad., lib. v, v. 83; lib. xv1, v. 334; lib. xx, v. 477.

<sup>(6)</sup> Οἱ δὶ [σρέφανοι] ἐκ τῶν πορφυρῶν, καὶ θάνατον σημαίνουσιν · ἔχει γάρ τινα τὸ πορφυροῦν κρῶμα συμπάθειαν καὶ πρὸς τὸν θάνατον. Onirocrit., lib. 1, cap. 79, p. 66. B., ed. Rigalt.

<sup>(7)</sup> Plut., An rectè dict. sit. latent. esse viv., tom. II Oper., p. 1030.

<sup>(8)</sup> Virg., Æn., lib. v1, v. 884.

<sup>(9)</sup> Juv., Sat. v11, v. 308.

<sup>(10)</sup> Psell., de Opin. Græc. circ. dæmon., Ms., cap. 6.

allégoriques, et se rapportoient à la vie future; car les initiés étoient censés passer par un état de mort, et de là venoit la conformité de plusieurs cérémonies de l'initiation, avec celles qui étoient usitées dans les sépultures et les sacrifices funèbres.

Le respect superstitieux qu'inspiroient les mystères d'Éleusis, obligeoit les initiés de porter toujours l'habit avec lequel ils y avoient été admis, jusqu'à ce qu'il fût tombé en pièces. D'autres consacroient ce vêtement à Cérès et à Proserpine, ou en faisoient des langes pour les enfans (1). On offroit encore à ces déesses la chaussure dont on s'étoit servi le jour de son initiation (2). Dans Aristophane, un des interlocuteurs de la comédie de Plutus, voyant un personnage qui apporte un habit usé et hors de service, pour le consacrer aux dieux, lui demande si cet habit est celui qu'il portoit quand il a été initié aux grands mystères. « Non, répond celui à qui il adressoit » cette question, mais j'ai grelotté de froid treize » ans sous ce vêtement (3) ».

Ceux qui vouloient se faire initier aux grands mystères, devoient s'y préparer en participant d'abord aux petits mystères. Il est temps d'exposer en quoi consistoit l'une et l'autre initiation.

<sup>(1)</sup> Schol. Aristoph., Plut., ad v. 846.

<sup>(2)</sup> Aristoph., Plut., v. 848.

<sup>(3)</sup> Id., ibid., v. 846 et 847.

# CINQUIÈME SECTION.

# Des deux Initiations aux Mystères d'Éleusis.

« Les Grecs et les Barbares, dit Strabon, ont » cela de commun, qu'ils emploient le loisir des » fêtes à des cérémonies religieuses, tantôt avec » enthousiasme et avec musique; tantôt sans en-» thousiasme et sans musique; tantôt à l'ombre du » mystère, tantôt en public et à découvert; et .» en cela ils suivent ce que nous dicte la nature: » car le loisir des fêtes écarte de l'esprit toute » occupation profane, et le tourne tout entier (1) » vers les choses divines. L'enthousiasme semble » renfermer une sorte d'inspiration divine, peu » différente de celle qui fait prédire l'avenir; le » secret des mystères donne une idée majestueuse » de la Divinité, et nous rappelle sa nature qui » se dérobe à nos sens. Enfin nous sommes élevés » jusqu'à elle par les charmes et les agrémens

<sup>(1)</sup> Au lieu de Mes, M. de Bréquigny lit mes, et je me conforme ici à cette leçon.

<sup>[</sup>J'ai changé ici plusieurs choses dans la traduction de ce passage de Strabon, pour la rendre plus littérale. S. de S.]

» variés qu'offre la musique, qui comprend la » danse, le rhythme et la mélodie (1) ». Toutes ces idées stoiciennes ne sont pas dépourvues de vérité. Le polythéisme ne pouvoit exister que par de tels moyens, et ses cérémonies étoient parfaitement analogues au caractère des peuples de la Grèce, surtout à celui des Athéniens. Écoutons Maxime de Tyr. « Chez les Athéniens, dit-il, tout » est plein de fêtes et de réjouissances. Les saisons » semblent s'être partagé le soin de leur offrir » des plaisirs; au printemps, sont les Dionysies; » en automne, les mystères. D'autres dieux ont » en partage d'autres saisons. Chez eux se suc-» cèdent les Panathénées, les Scirrhophories, les » Haloées, les Apaturies. Pendant qu'une partie » des citoyens combattent sur mer, les autres » s'occupent dans leur ville de quelque sête. » Tandis que les uns font la guerre sur terre, » d'autres célèbrent gaiement les fêtes de Bac-» chus (2) ». Les Athéniens se vantoient encore, avec raison, d'honorer les dieux avec plus de pompe et de magnificence que les autres peuples de la Grèce, et de les surpasser tous dans la dépense des fêtes et des sacrifices (3). Les fêtes étoient devenues, par la suite des temps, un ali-

<sup>(1)</sup> Strab., Geogr., lib. x, p. 467.

<sup>(2)</sup> Max. Tyr., Diss. 111, §. 10, p. 29, ed. alt. Davis.

<sup>(3)</sup> Plat., Alcib. 11, tom. II Oper., p. 149.

ment nécessaire à leur imagination; tandis que, dans les premiers âges, plus simples et moins nombreuses, elles suffisoient aux besoins de leur cœur, naturellement religieux. C'est surtout dans les contrées méridionales que le sentiment religieux agit avec plus de force sur le cœur de l'homme. Strabon, plus sage que les prétendus philosophes de nos jours, loin de condamner ces solennités religieuses, alloit même jusqu'à approuver l'enthousiasme inséparable de certaines fêtes de l'antiquité. De ce nombre fut la célébration des mystères éleusiniens, sur lesquels je dois entrer dans de grands détails, en réunissant avec soin tout ce qu'on peut découvrir de relatif à ce sujet dans les écrits des Anciens.

### ARTICLE PREMIER.

Du temps de la Célébration des Mystères d'Éleusis.

Hérodote et Isocrate nous assurent que les mystères d'Éleusis étoient une solennité annuelle (1); ce qui les distinguoit, selon Aristide, des autres fêtes et jeux publics de la Grèce, qui se célébroient, les uns tous les trois ans, et les autres tous les cinq ans (2). Ces témoignages ne semblent laisser aucun doute à ce sujet; cependant Scaliger a soutenu que les petits mystères étoient triennaux, et les grands, quinquennaux (3). Un passage de Tertullien, mal expliqué, a donné lieu à ce paradoxe, très-bien réfuté par le père Pétau (4) et par plusieurs autres savans (5). Sans prétendre rien ajouter à toutes leurs preuves, je me contenterai de faire observer que l'empereur Julien assure que les grands mystères de Cérès et de Proserpine étoient fixés au temps de l'année

<sup>(1) &#</sup>x27;Ara márja ijes. Herod., lib. 1x, cap. 65; za9' izas-

<sup>(2)</sup> Eleusin. Or., p. 259 Oper., ed. Jebb.

<sup>(3)</sup> Emend. temp., lib. 1, p. 29; ibid., lib. v, p. 118.

<sup>(4)</sup> Not. ad Themist. Orat. x11, p. 649-61.

<sup>(5)</sup> Ism. Bulliald., ad Theon. Smyrn. Mathemat., p. 218. A.; Vandal., Diss. de Gymn., cap. 11, p. 609.

où le soleil est près du signe de la balance, et les petits, à l'époque où cet astre approche de celui du bélier (1). Senèque, dans une de ses tragédies, fait la même observation par rapport aux premiers (2), qui ne pouvoient ainsi tomber que dans le mois de boédromion (septembre), depuis la réforme du calendrier par Méton et Euctémon, l'an 432 avant J. C. Les petits mystères auroient été célébrés dans le mois d'élaphébolion (mars), si l'on suivoit à la lettre le texte de Julien; mais cet écrivain rapproche trop les petits mystères de l'équinoxe du printemps; et cela, uniquement pour pouvoir donner de cet usage des raisons allégoriques et mystiques. Aussi n'oset-il pas s'expliquer d'une manière précise.

On ne peut placer la célébration des petits mystères qu'au mois d'anthestérion, qui précédoit, dans l'année attique, celui d'élaphébolion. Meursius, ignorant le véritable ordre des mois de cette année, a fixé les grands et les petits

HERG. FUR., v. 842-45.

Il dit ailleurs la même chose, mais d'une manière plus vague. Herc. Oet., v. 602 et 603.

<sup>(1)</sup> Julian. Op., ed. Pet., p. 324. C. Vide notam Lydiati ad Marm. Oxon., epoch. xv, p. 184, ed. Prideaux.

<sup>(2)</sup> Quanta, cum longæ redit hora noctis, Crescere somnos cupiens quietos Libra phæbeos tenet æqua currus, Turba secretam Cererem frequentat.

mystères en automne, parce qu'il a fait répondre mal à propos anthestérion au mois de novembre (1). Le. P. Corsini a très-bien relevé cette erreur (2), dans laquelle Pétau n'a point été entraîné, puisqu'il observe fort judicieusement qu'il y avoit un semestre d'intervalle entre les deux fêtes des mystères (3), comme il y en a un entre le temps de la récolte et celui du labour qui précède immédiatement les semailles. Le premier tomboit, chez les Egyptiens, au 20 de pharmouthi (avril), et le second au mois d'athyr (novembre) (4). A l'imitation de ce peuple, les Grecs observèrent le même intervalle: ils conservèrent même ce rapport, autant que la différence du climat le leur permit. Galien place la célébration des grands mystères au mois d'hyperberæteus (5), qui, selon lui, répondoit à celui de septembre. On suivoit à Pergame la manière de compter usitée chez les Éphésiens et autres Grecs de l'Asie mineure, où le 1er d'hyperberæteus répondoit au 24 20ût, et le 1er de dius au 23 ou 24 septembre (6). C'est donc à ce dernier mois que Galien auroit dû rapporter les mystères

<sup>(1)</sup> Eleusin., cap. 6.

<sup>(2)</sup> Fast. Attic., tom. I, p. 379.

<sup>(3)</sup> Not. ad Themist., Or. x11, p. 653. B.

<sup>(4)</sup> Theon, ad Arat., v. 267.

<sup>(5)</sup> Hygien., lib. viii; Meurs., Eleus., cap. 8.

<sup>(6)</sup> Hemerolog. Ms., Bibl. Med. Flor., nº 26.

dont il avance la célébration de trois semaines. Mais il n'en est pas moins prouvé que les Athéniens célébroient, en automne, la fête dont il s'agit (1). Achevons d'éclaircir cet objet par le récit de Plutarque.

Démétrius, suivant cet historien, avant d'arriver à Athènes, écrivit au peuple de cette ville qu'il vouloit être initié en même temps aux grands et aux petits mystères; ce qui, ajoute Plutarque, n'étoit pas permis, et ne s'étoit jamais fait. Le dadouque Pythodore s'opposa à cette demande; mais, sur l'avis de Stratoclès, on rendit un décret asin d'appeler le mois de munychion, anthestérion; il devoit devenir ensuite, par le même décret, boédromion. Par cet arrangement, Démétrius, qui auroit dû attendre près d'un an pour être initié aux petits mystères, qu'on avoit célébrés un mois avant son arrivée, et six mois de plus pour être admis aux grands mystères, fut reçu en peu de jours aux uns et aux autres. Ce trait de bassesse de la part des Athéniens fit dire assez plaisamment au poète comique Philippidès que Stratoclès avoit trouvé le secret de renfermer toute l'année dans un seul mois (2).

Cependant tout rentra dans l'ordre, et on ob-

<sup>(1)</sup> Theophr., Ethic., cap. 111; Maxim. Tyr., Diss. 111, S. 10, p. 29, ed. alt. Davis.

<sup>(2)</sup> Plut., Vit. Demetr., tom. I Oper., p. 900.

296 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

serva avec rigueur, pendant long-temps, les anciennes règles. L'orateur L. Crassus étant arrivé à Athènes deux mois après la célébration des mystères, ne put engager les Athéniens à enfreindre l'usage établi; et les magistrats refusèrent constamment de renouveler en sa faveur les cérémonies (1). La flatterie étoit seule capable de leur faire transgresser toutes les lois, et violer les choses même les plus sacrées. Pour donner une marque de leur obéissance servile à Auguste, les Athéniens permirent au gymnosophiste Zarmarus, que ce prince aimoit, de se faire initier dans un temps où il étoit défendu de célébrer les cérémonies de l'initiation (2); et il paroît qu'il n'y eut aucune réclamation à ce sujet, ni de la part des magistrats, ni de celle des prêtres.

<sup>(1)</sup> Cicer., de Orat., lib. 111, cap. 20.

<sup>(2)</sup> Dio Cass., lib. LIV. S. 9. tom. I, p. 739, ed. Reim.

#### ARTICLE II.

De la première Initiation, ou des petits Mystères.

Les petits mystères (1) ne consistoient qu'en cérémonies préparatoires, qui furent d'abord établies à Mélite, bourg de l'Attique. Hercule, selon quelques-uns, y fut initié (2); et l'époque de cet événement fut confondue avec celle de l'établissement même des petits mystères. Diodore dit que ce fut Cérès elle-même qui, voulant honorer ce héros, les institua pour lui (3). D'autres assurent que les Athéniens, touchés de l'affection qu'Hercule leur avoit témoignée, les instituèrent à son occasion, parce que la loi ne permettoit point qu'un étranger fût initié aux grands mystères (4). Hercule, par son initiation aux petits mystères, fut purisié du meurtre des Centaures. On ne peut révoquer en doute que l'auteur de la Chronique de Paros n'eût parlé de cette purification, et de l'initiation de ce héros, qu'il plaçoit l'une et l'autre sous le règne d'Égée, fils de Pandion. Cela est suffisam-

<sup>(1)</sup> Μυσγήρια γα προ μυσγηρίων. Clem. Alex., Strom., lib. 1, p. 324.

<sup>(2)</sup> Schol. Aristoph., Ran., ad v. 504.

<sup>(3)</sup> Diod., lib. 1v, S. 14.

<sup>(4)</sup> Schol. Aristoph., Plut., ad v. 846.

ment indiqué par le nom d'Hercule, et par quelques lettres qu'on aperçoit encore sur ce précieux monument, à l'endroit où se trouve rapportée l'origine des petits mystères (1).

Cette cérémonie préparatoire se faisoit sur les bords de l'Ilissus, fleuve dont les eaux servoient à purifier les initiés (2), et qui par cette raison étoit regardé comme sacré (3). Des nymphes étoient supposées avoir habité ses bords, sur lesquels Borée enleva Orithyie. Une eau limpide et pure (4), de beaux gazons, et des platanes élevés, à l'ombre desquels on se reposoit, avoient fait de cet endroit un séjour délicieux, et digne d'être décrit par la prose enchanteresse de Platon, dans

<sup>(1) &#</sup>x27;ΑΦ' οὖ κα[θαρισθεὶς ἐν Ἐλευσῖν]ι Ἡρακλῆς [ἐρυήθη ξέν]ω[ν πρῶτ]ος [ἔ]η Χ...] βασιλεύοντος 'Αθήνησιν Αἰγέως. Marm. Oxon., epoch. xix, ed. Chandl.

<sup>(2)</sup> Polyæn., Strat., lib. v, cap. 17, p. 499.

<sup>(3) [&#</sup>x27;Εθέλουσε δε 'Αθηταϊοι και άλλαν θεῶν ἰερον είναι τον Είλισσον, και Μουσῶν βαμος ἐπ' αδρῷ ἐσ]ὶν Είλισσεάδαν. Pausan., Attic., cap. 19. Denys le Périégète l'appelle divin :

Νέρθε γε μην Ισθμοΐο προς αύγας Ατζικόν ούδας, Τοῦ δια θεσπεσίου Φέρεζαι ρόος Ίλισσοΐο,

<sup>. &</sup>quot;Ενθεν και Βορέης ποη' ανήρπασεν 'Ωρείθυιαν.

De Sit. Orb., v. 423-25.

Voy. le Traité de Meursius, intitulé *Eleusinia*, cap. 7. S. de S.]

<sup>(4)</sup> Χαρίεν]α γοῦν καὶ καθαρά καὶ διαφανή τὰ ὑδάτια φαίνεται, καὶ ἐπιζήδεια κόραις παίζειν παρ' αὐζά. Plat., Phædr., tom. III Oper., p. 229.

son dialogue intitulé le Phèdre, un de ses chefsd'œuvre. Les Athéniens ne pouvoient donc mieux placer le théâtre de la première initiation, où tout devoit plaire, que sur la rive occidentale de l'Ilissus, non loin de la fontaine Callirhoé, à environ trois stades de leur ville. Là, ils élevèrent un temple qui, primitivement sans doute, étoit d'ordre dorique, mais qui fut rebâti ensuite suivant l'ordre ionique; car ce qui en reste est de ce dernier ordre, quoiqu'il diffère beaucoup, en ce qui concerne les moulures, des autres temples de ce genre. La forme de ce temple, remarquable par son extrême simplicité, n'en est pas moins élégante. « Cet édifice, dit Stuart, est » si bien exécuté, qu'on peut le classer sans diffi-» culté parmi les ouvrages qui méritent le plus » notre attention (1) ». Les Grecs modernes ont converti ce temple, qui étoit de marbre blanc, en une église, sous le titre de n Narayia sis l'ir πέτραν, c'est-à-dire, Sainte-Marie-sur-le-Rocher. Ce rocher est celui-là même dont parle Platon (2). Cette église est aujourd'hui tombée en ruine; mais les murs, qui subsistent encore, ne peuvent avoir appartenu qu'au temple du lieu nommé Agræ, où l'on célébroit les petits mystères (3),

<sup>(1)</sup> Jacques Stuart, Antiq. d'Athènes, lib. 1, cap. 2.

<sup>(2)</sup> Kara των πλησίον πετρών. Plat., loc. supr. laud.

<sup>(3) &</sup>lt;sup>^</sup>A λίγιται τὰ i, <sup>°</sup>Aγραις. Lex., ap. Montf., Bibl. Coisl., p. 603. C.

appelés, à cause de cela, les cérémonies d'Agræ. Plus d'un témoignage prouvent (1) ce fait, bien reconnu par Spon (2). En vain objecte-t-on que ce bâtiment eût été trop petit pour recevoir les initiés (3): cette objection tombe d'elle-même, si l'on suppose qu'ils y étoient admis successivement et par bandes, comme M. Chandler l'observe (4). D'ailleurs, il y avoit autour de ce temple un terrain qui, comme l'Anactorum d'Éleusis, étoit clos de murailles. Les détails d'une initiation autoriseroient à le supposer, si les restes d'une ancienne porte près de l'Ilissus ne l'indiquoient pas suffisamment (5). Ce temple étoit-il consacré à Cérès ou à Proserpine? L'une et l'autre opinions ont des autorités en leur faveur; mais comme ces deux divinités étoient parèdres ou homobomes (6), c'est-à-dire, honorées sur le même autel, on peut croire que toutes deux étoient également adorées dans ce temple; et en

<sup>(1)</sup> Hesych., in voc. "Appat; Steph. Byzant. et Suidas, in voc. "Appa; Eustath. ad Homer., Iliad., lib. 11, v. 852.

<sup>(2)</sup> Voyag., tom. II, p. 210.

<sup>(3)</sup> Stuart, Antiq. d'Athènes, liv. 1, chap. 2. Les autorités qu'il cite en faveur de son opinion, lui sont la plupart contraires.

<sup>(4)</sup> Trav. in Greece, cap. 16, art. 6.

<sup>(5)</sup> Stuart, Antiq. d'Athènes.

<sup>(6)</sup> Hesych., in voc. Ομόζωμοι; Darnaud, de Diis paredris, cap. 22.

ce cas, Timée le grammairien a eu raison d'appeler ce même temple Thesmophorion (1). Toutefois les petits mystères appartenoient plus essentiellement au culte de Proserpine; et c'étoit
à cette divinité, considérée sous les attributs
d'Hécate, que les Athéniens venoient annuellement, et d'une manière solennelle, rendre grâces
de la mémorable victoire de Marathon, le sixième
du mois de boédromion (2), huit jours avant le
commencement des grands mystères.

Dans les petits mystères, on commençoit par des ablutions, des lustrations, et d'autres cérémonies de cette espèce. Un prêtre, nommé Hydrane, en étoit chargé, commé l'étymologie de son nom le prouve. L'office du dadouque consistoit à faire placer les pieds du récipiendaire sur des peaux de victimes immolées à Jupiter Méilichius et Ctésius (3). Selon Hésychius, on ne posoit sur ces peaux que le pied gauche (4). A l'égard des femmes, il paroît que c'étoit une prêtresse (5) qui faisoit cette lustration; elle étoit

<sup>(1)</sup> Τὸ τῆς "Αγρας θεσμοφόριον Αργέμεδος δηλοῖ. Tim., Lexic. Plat., et Ruhnken., not., p. 222, alt. edit.

<sup>(2)</sup> Plut., de Malign. Herod., tom. II Oper., p. 862.

<sup>(3)</sup> Ces peaux étoient appelées Διὸς κώδιον; Suid., in h. voc.; Vid. Casaub., not. ad Charact. Theophr., p. 134; Meurs., Eleusin., cap. v11.

<sup>(4)</sup> Hesych., in voc. Diès zudier.

<sup>(5)</sup> C'est au moins l'induction que je tire d'un passage

toujours précédée de pratiques expiatoires (1). Enfin, le mystagogue exigeoit des aspirans un serment redoutable (2), pour s'assurer qu'ils gar-

d'Helladius, Chrestom., in Gronov., Thes. græc. antiq., tom. X, col. 977.

Le passage de la Chrestomathie d'Helladius, cité par M. de Sainte-Croix, ne me paroît point autoriser la conjecture qu'il a cru devoir adopter. Dans ce passage il est question de deux hommes que l'on dévouoit à la mort, comme des victimes expiatoires, pour la ville d'Athènes et les Athéniens. Helladius dit que ces deux hommes servoient de victimes expiatoires, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Etes n'es Admais papuazens ayun δύο τον μεν όπερ ανδρών, τον δε όπερ γυναικών, προς τον κα-Βαρμόν άγομένους και ό μεν των άνδρων μελαίνας ισχάδας περί τον τράχηλον είχε, λευκάς δ' έτερος · συμβάκχοι δέ Φησεν άνομάζον]ο. το δε καθάρσιον τουτο, λοιμικών νόσων άπο]ροπιασμός ήν. Harpocration et Suidas sont d'accord avec Helladius. Hésychius seul dit que, de ces deux victimes, l'une étoit un homme, et l'autre une femme : Das marci, radassiques..... άνης καὶ [υνή. (Meurs., Lect. Attic., lib. IV, cap. 22, tom. II Oper., col. 1185.) Mais ce rite est tout-à-fait étranger aux mystères d'Eleusis, et ce seroit méconnoître les règles de la critique que de l'appliquer aux cérémonies de ces mystères, sans aucune autorité. S. de S.]

- (1) Clem. Alex., Strom., lib. v, p. 689; ibid., lib. vm, p. 845.
- (2) Orphée passoit pour l'auteur de cet usage : Cum ignotis hominibus Orpheus sacrorum cæremonias aperiret, nihil aliud ab iis quos initiabat in primo vestibulo, nisi jurisjurandi necessitatem, et cum terribili quadam auctoritate religionis, exegit, ne profanis auri-

deroient inviolablement le secret qui leur étoit imposé. Ce ministre finissoit par s'adresser à tous les mystes, et leur disoit qu'ils devoient être purs des mains, de l'esprit et de la langue, c'est-à-dire, parler grec (1); et en dernier lieu, il demandoit à chacun en particulier: Avez-vous ou n'avez-vous pas mangé du pain? N'étes-vous point pur (2)?

bus inventæ ac compositæ religionis secreta proderentur. Firmic., Astrol., lib. v11.

[Quoique M. de Sainte-Croix dise, dans la note, qu'il adopte la correction de ce passage de Libanius, proposée par Samuel Petit, qui substitue  $\tau \hat{\bullet}$ ,  $\sigma \hat{\nu}$   $\tau \hat{\bullet} \hat{\nu}$  à  $\tau \hat{\bullet}$ ,  $\sigma \hat{\nu} \tau \hat{\bullet} \hat{\nu}$ , oire, il ne s'y est point conformé dans sa traduction; car, en admettant l'ingénieuse conjecture de Samuel Petit, il falloit traduire: a Ensuite il disoit à chacun en particulier: Un tel, » fils d'un tel; puis il ajoutoit: N'avez-vous point mangé » de quelque nourriture? etc. » La conjonction  $\delta \hat{\iota}$  me paroît favoriser beaucoup cette conjecture.

Dans la première édition, M. de Sainte-Croix avoit supposé que, dans les petits mystères comme dans les grands, les initiés devoient répondre aux questions du ministre qui les initioit, par cette formule que nous ont conservée S. Clément d'Alexandrie et Arnobe: Jai bu du cycéon, etc. Il a retranché cela ici, et a réformé un autre endroit de son ouvrage, où il affirmoit expressément que cette formule étoit employée dans les deux initiations. Je

<sup>(1)</sup> Theon Smyrn., p. 18; Liban., declam. x1x, tom. I, p. 495. D., ed. Morell.

<sup>(2)</sup> Καὶ ἰδία πάλιν, τὸ, τὸ τοῦ, καὶ τὸ, μὰ σήου δὶ ἐγεύσω; οὐ καθαρὸς πάρει; Liban., loc. supr. laud. Je suis la leçon proposée par Samuel Petit, de Leg. Attic., p. 101.

Le récipiendaire répondoit à ces questions, et on procédoit à d'autres cérémonies. Les symboles et les expressions énigmatiques en étoient inséparables (1). Par exemple, on recommandoit à l'initié de ne point dévorer son cœur, c'est-à-dire, de ne point se laisser dominer par le chagrin (2).

fais cette remarque, pour qu'on ne pense pas que c'est une omission. Il est évident que l'auteur a fait ce changement à dessein, comme c'est sans doute à dessein qu'il a persisté à regarder comme appartenant également aux deux initiations, l'autre formule qu'il a conservée ici. Meursius, qui réunit ces deux formules, dont l'une est, suivant lui, la question faite par le prêtre, et l'autre, la réponse de l'initié, a pensé, sans doute, que le tout étoit ou commun aux deux initiations, ou particulier à l'une des deux seulement. Il seroit à désirer que M. de Sainte-Croix eût exposé le motif qu'il a eu de s'éloigner de cette opinion, qu'il avoit d'abord adoptée.

Au reste on pourroit, ce me semble, penser que la seconde formule, j'ai bu du cycéon, etc., n'étoit point
employée dans l'initiation, mais que c'étoit, comme me
paroît le dire S. Clément, tò sirônna Editorisies pur finities,
le signal, ou mot de passe auquel se reconnoissoient les
initiés. Sans doute l'initié qui vouloit s'assurer s'il parloit
à un initié, en disoit seulement une partie, et l'autre
devoit l'achever pour se faire reconnoître pour initié. C'est
ainsi que les Druzes, pour se reconnoître entre eux, se
demandent: Sème-t-on dans votre pays la graine du
myrobolan? et que celui qui est interrogé répond: Elle
est semée dans le cœur des fidèles. S. de S.]

- (1) Sopat., Divis. quæst., p. 338 et 339.
- (2) Clem. Alex., Strom., lib. v, p. 663.

Il est vraisemblable qu'on lui révéloit encore le sens de quelques termes énigmatiques conservés dans les poésies d'Orphée, et presque tous relatifs à l'art du tisserand, mais qui cachoient des allusions à l'agriculture, si l'on doit s'en rapporter aux explications qu'en donnoit Épigène dans un traité sur la Poésie d'Orphée (1). Les Pythagoriciens, grands imitateurs des pratiques mystérieuses (2), et qui adoptèrent jusqu'au langage qui étoit usité dans les mystères, appeloient les étoiles les chiens de Proserpine (3). Sans doute il étoit fait mention de cela aux petits mystères, ainsi que de plusieurs autres choses dont la connoissance ne nous est point parvenue.

On doit croire que toutes les demandes du mystagogue, et les réponses du récipiendaire n'étoient pas les mêmes dans les deux initiations, et que les grands mystères d'Éleusis, et les petits mystères d'Agra, avoient chacun leurs formules particulières, appropriées aux divers degrés de l'initiation. Lorsque, dans les petits mystères, le myste ou élu avoit rempli les pratiques requises, et satisfait à toutes les questions, il étoit placé sur un trône : on dansoit alors autour de lui, comme dans l'initiation phrygienne. La ma-

<sup>(1)</sup> Clem. Alex., Strom., p. 675 et 676.

<sup>(2)</sup> Iambl., Vit. Pythagor., cap. 17.

<sup>(3)</sup> Clem. Alex., loc. supr. laud.

nière dont Dion Chrysostôme parle de cette cérémonie, ne permet pas de douter que les prêtres d'Athènes n'eussent adopté un pareil usage. Ce rhéteur compare l'homme initié par un mystagogue à celui que la divinité instruit, non dans un petit édifice préparé par les Athéniens, mais dans toute la vaste étendue de l'univers (1). Voilà, de toutes les cérémonies de l'initiation dont la connoissance nous est parvenue, les seules que j'ai cru devoir être rapportées aux petits mystères et en faire partie.

On se préparoit, par les mystères d'Agra, à ceux d'Éleusis (2), dont les premiers étoient l'image: c'est pourquoi un poète ancien appeloit le sommeil, les petits mystères de la mort (3). On y disposoit ceux qui se faisoient initier, aux choses qui devoient leur être révélées dans les grands mystères (4). Le scholiaste d'Aristophane prétend que les grands mystères étoient consacrés

<sup>(1)</sup> Orat. XII, p. 203.

<sup>(2)</sup> Clem. Alex., Strom., lib. v, p. 689; Schol. Aristoph., Plut., ad v. 846.

<sup>(3)</sup> Ούα ἀμούσως δ' ἐδοξει ἀποφήνασθαι ὁ εἰπὰι τὸι ὅπιοι τὰ μικρὰ τοῦ θαιάτου μυσθήρια προμύφσις γὰρ ὅντως ἐστὰ τοῦ θαιάτου ὁ ὕπιος. Plut., Consol. ad Apollon., tom. II, p. 107.

<sup>[</sup>M. de Sainte-Croix attribuoit cette expression heureuse à Euripide; mais Plutarque n'en nomme pas l'auteur. S. de S.]

<sup>(4)</sup> Clem. Alex., Strom., lib. v, p. 689.

à Cérès, et les petits à Proserpine (1). Eustathe nous dit, au contraire, que ceux-ci appartenoient à Cérès (2); ce qui est confirmé par l'autorité d'un ancien grammairien (3). Suivant l'empereur Julien, les Athéniens célébroient deux fois, chaque année, les mystères en l'honneur de Cérès; ce qui prouve que les grands et les petits mystères, dans l'opinion de Julien, appartenoient au culte de Cérès (4), Il paroît donc que les mystères d'Agra étoient principalement consacrés à Cérès (5), ce

[Meursius avoit dit, sur l'autorité du scholiaste d'Aristophane, que les grands mystères étoient consacrés spécialement à Cérès, et les petits à Proserpine. M. de Sainte-Croix, après avoir remarqué que les écrivains anciens n'étoient pas d'accord sur ce point, concluoit ainsi : « Il » paroît néanmoins que Proserpine avoit une plus grande » part aux mystères d'Agra, ou petits mystères ». Mais comme les autorités qu'il cite à l'appui de cette opinion sont favorables à l'opinion contraire, ou laissent la question indécise, je me suis permis de modifier sa conclusion, pour la mettre en harmonie avec ces autorités.

Dans le passage de Plutarque qu'il cite, on lit : iridour

<sup>(1)</sup> Schol. Aristoph., Plut., ad v. 846.

 <sup>(2)</sup> Αγραι καὶ Αγρα, οὖ τὰ μικρὰ τῆς Δήμη ρος ἤγετε μυστήρια. Ad Homer., Iliad., lib. 11, v. 852.

<sup>(3)</sup> Lexic. Fragm., in Bibl. Coisl., p. 603. C.

<sup>(4)</sup> Or. v, tom. I, p. 173. B, ed. Spanh.

<sup>(5)</sup> Lex. Ms., in Bibl. Coisl., loc. mod. laud.; Eustath., ad Homer., loc. mod. laud.; Plut., Vit. Demetr., tom. I Oper., p. 900. J'adopte, dans ce passage de Plutarque, la correction de Pétau et de Sam. Petit.

qui n'empêchoit pas que Proserpine n'y eut part. Le texte de l'abréviateur d'Étienne de Byzance indique que le jeune Iacchus n'y étoit pas oublié; du moins est-il certain qu'on y faisoit mention de son histoire (1), qui étoit inséparable de celle de Cérès.

Les initiés aux cérémonies d'Agra s'appeloient seulement mystes, mot qu'on peut rendre par celui d'adeptes. Ils différoient des époptes (2), autrement appelés éphores, c'est-à-dire, contemplateurs (3). On ne prenoit cette dernière qualité

τῷ Δημηγρίω τὰ πρὸς ἀγοράν. Au lieu de cela, Pétau (Not. ad Themist., Or. x11, p. 657. A, ed. Paris., 1618.) et Samuel Petit (Leg. Attic., p. 100. B, ed. alt.) lisent : τὰ πρὸς Αγραν. C'est cette correction qu'a suivie M. de Sainte-Croix. M. Coray, au lieu de τῷ Δημητρίω, lit τὸν Δημήτριον. Biblioth. Græc., tom. VIII, p. 337. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Έν ή τὰ μικρά μυσηήρια ἐπιηελείται, μίμημα τῶν περὶ τὸν Διόνυσον. In voc. "Αγρα.

<sup>[</sup>M. de Sainte-Croix a adopté le sens qu'a exprimé le traducteur latin d'Étienne de Byzance: In qua parva mysteria peragebantur in Bacchi memoriam. Mais cette traduction, beaucoup trop libre, représente mal l'original, qui paroît plutôt signifier que les cérémonies pratiquées à Agra étoient une imitation de celles qui étoient d'usage dans les fêtes de Bacchus. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Procl., in Theol. Platon., lib. 1v, cap. 26; Himer., Ecl. in Phot. Bibl., ed. Steph., col. 1117; Suid., in voc. Έποπ ζεύειν.

<sup>(3)</sup> Suid., in voc. Επόπηαι.

qu'après la seconde initiation (1), l'initiation aux grands mystères, laquelle étoit nommée, par cette raison, télète, fin ou perfection, ainsi que l'explique Chalcidius, et époptée ou contemplation. Observons cependant que le mot télète désignoit en général tous les mystères: de même aussi le nom de myste étoit quelquefois employé pour signifier un initié, soit aux grands, soit aux petits mystères (2).

Quel intervalle gardoit-on entre ces deux cérémonies? Cette question est difficile à résoudre. Plutarque nous assure que cet espace de temps devoit être au moins d'un an (3). Le P. Pétau a

<sup>(1)</sup> Harpoer., in voc. Exempenation.

<sup>(2)</sup> C'est dans cette acception générale que le grammairien Eudème prend le mot médius, qu'il explique par massifier il explique aussi celui de modayayés par ispede à didárnades, médius árayayéses (lisez modas árayayéses ou modarayayéses) à modayayéses, tè exodéses. Lexic. ined. Bibl. Reg., cod. greec., nº 2635, fol. 151 recto.

<sup>(3)</sup> Plut., Vit. Demetr., tom. I Oper., p. 900. E.

<sup>[</sup>Voici le texte de Plutarque: Αλλὰ τὰ μικρὰ τοῦ Ανθισ
γηριῶνος ἐτολοῦντο, τὰ δὶ μιγάλα τοῦ Βοηδρομιῶνος ἐπώπγευον

δὶ τοὐλάχισγον ἀπὸ τῶν μιγάλων ἐνιαυγὸν διαλιπόνγες. Μ. de

Sainte-Croix paroît avoir lu dans ce passage, ἐπὶ τῶν μι
γάλων, au lieu de ἀπὸ τῶν μικρῶν, avec Meursius (Eleus.,

cap. 8), ou ἀπὸ τῶν μικρῶν, avec Casaubon (ad Athen.,

lib. vi, cap. 63, p. 253). Le P. Pétau, au contraire, observant

que ni l'une ni l'autre de ces corrections ne levoit entière
ment la difficulté, parce que, d'après Plutarque lui-même,

#### 310. RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

pensé qu'il n'y avoit qu'un semestre entre les deux (1). Scaliger (2) et Meursius (3) rejettent la seconde initiation à la cinquième année après la première. Saumaise recule même l'époptée jusqu'à la sixième année (4). Tous ces savans ne paroissent pas avoir assez fait attention à la différence des époques. Il est vraisemblable que, primitivement, on devenoit épopte l'année qui suivoit celle où l'on avoit été reçu myste, comme le prouve le passage de Plutarque dont je viens de parler. Suidas est encore plus précis, et ses expressions (5) semblent lever toute incertitude.

l'interstice entre les petits mystères et les grands étoit nécessairement, ou de six mois seulement, ou de dix-huit mois
au moins, a conjecturé que l'époptée formoit un troisième
degré de l'initiation, et qu'on n'y étoit admis qu'un an au
plutôt après l'initiation aux grands mystères. C'est aussi
l'opinion de Dusoul. Le P. Pétau applique à ce troi.ième
degré, ce que dit Sénèque (Nat. quæst., lib. vii, cap. 31):
Servat Eleusis quod ostendat revisentibus. Cette explication seroit la plus naturelle, si elle n'étoit pas en contradiction avec d'autres autorités. Il faut corriger, d'après
ce que je viens de dire, la manière dont M. de SainteCroix a énoncé l'opinion du P. Pétau. S. de S.]

- (1) Not. ad Themist., p. 653.
- (2) Emend. temp., lib. v, p. 418, etc.
- (3) Eleus., cap. 8.
- (4) Not. ad Script. hist. August., p. 122.
- (5) Εν άρχη μεν μύσγαι, μεγ' ενιαυγών δε επόπγαι και εφοροι. Suid., in voc. Επόπγαι · Schol. Aristoph., Ran., ad v. 247.

Le christianisme s'étant répandu dans la Grèce, les mystagogues furent obligés de devenir plus difficiles sur le choix des époptes, de peur d'admettre des gens disposés à quitter le paganisme, et qui bientôt après, en se faisant Chrétiens, auroient pu dévoiler les secrets de l'initiation. En conséquence, les prêtres exigèrent alors les cinq années d'épreuve dont parle Tertullien (1), dans l'endroit où il compare les mystères des Valentiniens à ceux d'Éleusis ou aux grands mystères.

<sup>(1)</sup> Valentiniani.... nihil magis curant, quàm occultare quod prædicant; si tamen prædicant, qui occultant. Custodiæ officium, conscientiæ officium est. Confusio prædicatur, dum religio adseveratur. Nam et illa Eleusinia, hæresis et ipsa Atticæ superstitionis, quod tacent, pudor est. Idcirco et aditum prius cruciant, diutius initiant, linguam consignant, cum epoptas ante quinquennium instituunt; ut opinionem suspendio cognitionis ædificent, atque ita tantam majestatem exhibere videantur, quantam præstruxerunt cupiditatem. Adv. Valent., lib. 1, p. 289. A, ed. Rigalt.

#### ARTICLE III.

Des Éleusinies, ou Féte des grands Mystères.

Lorsque l'on cherche à déterminer le nombre des jours qui étoient consacrés à la célébration des fêtes d'Éleusis, et l'ordre des cérémonies, on rencontre des difficultés d'autant plus grandes, qu'elles naissent du défaut de monumens et du silence de l'antiquité. C'est avec de foibles moyens que Meursius a lutté contre ces obstacles: il n'est donc pas étonnant qu'il ait suppléé souvent à des autorités précises par de simples conjectures, que j'ai cru quelquefois devoir rejeter.

Une des plus heureuses auroit été sans doute celle par laquelle il a corrigé de prétendues lettres numériques du texte de Polyen, pour y trouver le nombre neuf, auquel il réduit celui des jours de cette fête. Malheureusement l'autorité de plusieurs manuscrits de cet écrivain, qui ont été consultés avec une attention scrupuleuse, ne favorise pas cette correction (1). L'incertitude dans

<sup>(1)</sup> Meursius s'en défioit lui-même, et la modestie avec laquelle un si savant homme s'exprime à ce sujet, mérite d'être remarquée. Nam novem dies observasse mihi videtur: ac de quibusdam certa dicam; de quibusdam conjectura tantum utar: cujus mihi venia danda in re

la découverte de quelques monumens anciens. En attendant, ce ne sera pas sans peine que je

obscura, et quam primus, sine duce, investigo. Eleusin., cap. 21.

J'ai fait consulter les manuscrits de Polyen que possèdent les principales bibliothèques de l'Europe, savoir; quatre à celle du Roi, nos 1686, 1687, 1688, 1774; le premier du 15e siècle, et les autres du 16e; trois au Vatican, dont l'un numéroté 107, a 400 ans d'antiquité, et le second, no 900, est beaucoup plus moderne; un à Florence (pluteo LXVI, no 1), qui ne remonte qu'au 14e siècle; enfin à la bibliothèque de Saint-Marc, un neuvième, no 414, copié, postérieurement à la prise de Constantinople, par Michel Apostolius. Les lettres d', dont Meursius a retranché la première pour faire le nombre neuf, ne se trouvent dans aucun de ces manuscrits, à l'exception de celui du Vatican, no 900, p. 84. On les a mises à la marge du manuscrit du Roi, no 1686.

La négligence avec laquelle les copistes ont transcrit un autre passage du même chapitre de Polyen (p. 290, ed. Maasvic.), de rend presque inintelligible. On y lit: Oi μὶν περὶ Θεμισγοκλέα σύμμακον ἔσχον τὸν Ἰακχον γολλάδα μύσγαι. Meursius, et d'autres critiques qui l'ont suivi, lisent κλαδε, au lieu de γολλάδα, mot qui se trouve néanmoins dans tous les manuscrits que je viens de citer.

[M. Coray, dans l'édition qu'il a donnée de Polyen en 1809, a corrigé ainsi ce dernier passage: Αλλά οἱ μὶν περὶ Θεμισγοκλία σύμμαχον ἔσχον τὸν Ἰακχον οἱ δὶ περὶ Χαδρίαν, ᾿Αλαδι μύσγαι. Ce qu'il explique ainsi: « Thémistocle fut » assisté dans le combat par le sixième jour de la célébra-

314 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES me déterminerai à prendre un parti sur l'ordre et la durée des Éleusinies, dont le récit de Plutarque sert à fixer le commencement.

# Premier jour.

L'historien que nous venons de citer nous apprend que Darius se mit en marche pour attaquer l'armée d'Alexandre, près d'Arbèle, le onzième jour après l'éclipse de lune arrivée au commencement de la célébration des mystères (1). Plutarque fixe ailleurs l'époque de cette bataille au 26 de boédromion (2): conséquemment, le premier jour des grands mystères ou Éleusinies ne pouvoit être que le quinzième du même mois. Ce jour s'appeloit, selon Hésychius, agyrmos, assemblée (3). Denys d'Halicarnasse fait aussi men-

<sup>»</sup> tion des mystères, qu'on appeloit Iacchus, parce que » c'étoit ce jour-là qu'on faisoit sortir Iacchus; Chabrias » le fut par le second jour de la même fête, jour auquel » on usoit de la formule : "Adadi méme fête, jour auquel » on usoit de la formule : "Adadi méme, c'est de-dire, Ini» tiés, rendez-vous au bord de la mer ». Quant au premier passage, il l'a corrigé ainsi : "Oti in min tièn minédant mus propient, « parce que c'étoit un des jours des grands mys» tères ». Ces deux corrections ne sont, au surplus, que conjecturales. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Vit. Alex., tom. I Oper., p. 683. B.

<sup>(2)</sup> Tur per 7 ηρίων ήμέρα πρώτη. Vit. Camill., tom. I Oper., p. 138. B.

<sup>(3)</sup> Lexic., in voc. 'Ayupuis.

les mystes, ou les personnes déjà initiées aux petits mystères, s'assembloient alors pour se préparer à ceux d'Éleusis, et que ce jour-là étoit tout entier consacré aux préliminaires de cette fête. Ils consistoient surtout en sacrifices et vœux, que l'archonte-roi faisoit pour le peuple dans l'Éleusinium d'Athènes (2), où chaque myste s'aspergeoit de l'eau lustrale (3). Ensuite les initiés se hâtoient de quitter leurs foyers et de se rendre à Éleusis, la nuit même où commençoient les cérémonies de la grande initiation (4).

## Deuxième jour.

Plutarque (5) et Polyen (6) fixent l'époque de la victoire navale que Chabrias remporta près de Naxos, au 16 de boédromion. Suivant ces deux écrivains, c'étoit un jour des grands mystères, c'est-à-dire, le second jour, comme il est démontré par ce qu'on vient de dire. On doit nécessairement y rapporter l'espèce de procession que les

<sup>(1)</sup> Antiquit. Rom., lib. 11, p. 91, ed. Sylb.

<sup>(2)</sup> Lysias, contr. Andoc., de imp., p. 46, ed. Taylor.

<sup>(3)</sup> Είσηλθεν είς τὸ Έλευσίνιον, έχερνίψαζο έκ ζης ίερας χέρνιδος. Id., ibid., p. 55.

<sup>(4)</sup> Et citi tectis properant relictis
Attici noctem celebrare mystæ.

SEREC., Herc. Fur., v. 846 et 847.

<sup>(5)</sup> Vit. Phoc., tom. I Oper., p. 744. C.

<sup>(6)</sup> Stratagem., lib. 111, cap. 11, §. 2.

mystes faisoient jusqu'à la mer (1). Ils imitoient en cela ce que pratiquoient les Égyptiens dans leurs fêtes mystérieuses d'Osiris, le 19 de tybi (14 janvier). Cette course ne se faisoit chez les Égyptiens que la nuit (2): je crois qu'il en étoit de même à Éleusis. Les mystes traversoient en chemin deux rhètes ou canaux d'eau salée (3): peut-être même ne dirigeoient-ils leur marche que sur les bords de ces deux ruisseaux, qui séparoient les territoires d'Athènes et d'Éleusis. Le plus voisin de cette dernière-ville étoit consacré à Proserpine, et l'autre à Cérès. Ils servoient tous les deux aux purifications des initiés (4). Ceux-ci se rendoient ensuite au bord de la mer, dont les eaux avoient aussi, suivant les Anciens, une qualité lustrale (5). C'est pourquoi les Grecs furent obligés de se purifier aux rivages de Troie, après que la peste eut ravagé leur camp (6).

La fameuse courtisane Phryné, de Thespis, choisissoit ordinairement le temps de cette procession pour se baigner dans la mer, en affectant de paroître, aux yeux de tout le monde, nue et

<sup>(1)</sup> Hesych., in voc. "Aladi; Polyæn., loc. supr. laud.

<sup>(2)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 39; Vid. emend. Jablonski, in Miscellan. Berol., tom. IV, p. 394.

<sup>(3)</sup> Pausan., Attic., cap. 28.

<sup>(4)</sup> Hesych., in voc. 'Perjoi.

<sup>(5)</sup> Schol. Homer., Iliad., lib. 1, ad v. 314.

<sup>(6)</sup> Iliad., lib. 1, v. 314.

les cheveux épars. Elle fournit par là à Apelles l'idée du tableau de Vénus sortant des ondes, et à Praxitèle, son amant, le modèle de sa statue de Vénus de Gnide (1). Tout ne se passoit donc pas, dans ces jours de fêtes, avec autant de décence que plusieurs écrivains modernes se sont plu à le supposer.

# Troisième jour.

Au jour de purification dont je viens de parler succédoit, suivant l'ordre adopté par Meursius, le jour de la procession du calathus (2): mais aucune autorité ne prouve que cette cérémonie ait jamais été en usage dans les grands mystères. Meursius s'appuie d'un passage de Callimaque, qui lui est contraire. Dans l'hymne de ce poète en l'honneur de Cérès, il est question, non des Éleusinies, mais des Thesmophories, puisque le poète ne s'adresse jamais qu'aux femmes.

Quelle étoit donc la destination du troisième jour des mystères? On le passoit, selon toute apparence, dans le jeûne; car le jeûne étoit d'une obligation indispensable avant l'initiation (3). Il est encore probable que c'étoit sur le soir de ce jour qu'on le rompoit, soit en buvant du cycéon (4),

<sup>(1)</sup> Athen., Deipnosoph., lib. x111, p. 590 et 591.

<sup>(2)</sup> Eleusin., cap. 25.

<sup>(3)</sup> Julian., Op., p. 326, ed. Petav.

<sup>(4) [</sup>L'auteur de l'hymne sur Cérès, attribué à Homère,

soit en mangeant de plusieurs choses contenues dans la ciste mystique (1). Cette ciste renfermoit du sésame, des pyramides, espèce de biscuit; des tartelettes, des grains de sel, des pavots et des gâteaux faits de farine pétrie avec du fromage. On y ajoutoit des grenades, dont les initiés ne pouvoient goûter; du lierre, des férules, de la

décrit ainsi la boisson nommée cycéon, et qui fut offerte à cette déesse par Métanire:

Ανωγε δ' ἄρ' ἄλφι καὶ ὕδωρ Δοῦναι μίξασαν πιέμεν γλήχωνι τερείνη. Η δε κυκεῶ τεύξασα δεῷ πόρεν, ὡς ἐκέλευε.

Hymn., in Cer., v. 208-10. Voyez les notes de Ruhnkenius sur ces vers.

Dans le poëme des Argonautiques, attribué à Orphée, il est fait mention d'un breuvage nommé aussi cycéon, dont la composition est différente.

Θήκα δ' ἄρ' is μέσσφ τεθχος κυκεώνος ipείσας 'Οστράκεση, τῷ πάντα περιφραδίως ἰμίμικ]ο, Δήμη ρος μέν πρώτα φερίσ είσς άλφίρου άκρη, Αίμα δ' ἰπὶ ταύροιο, Βαλάσσης Β' άλμυρον ύδωρ.

Orph., Argon., v. 319-322.

Suivant Hésychius, le cycéon est un mélange de vin, de miel, d'eau et de farine; d'autres ajoutent du fromage. Ce mot étoit donc un nom générique qui se donnoit à diverses espèces de boissons ou tisanes, dans lesquelles il entroit de la farine d'orge ou du gruau : il a pu s'étendre ensuite à toutes sortes de boissons composées. S. de S.]

(1) Athen., lib. x1, p. 476.

moelle d'arbres, enfin la figure d'un dragon consacré à Bacchus (1).

Ce temps de jeûne devoit se passer dans l'affliction. Plutarque parle des cérémonies tristes et lugubres des mystères (2), que l'on ne peut rap-

(2) De Orac. defect., tom. II Oper., p. 415.

Et non adsuetis pernox ululavit Eleusin

Mensibus.

Stat., Theb., lib. vm, v. 411 et 412; Vid. et lib. xm, v. 132.

[Le passage de Plutarque n'a point une application directe aux fêtes d'Éleusis. Cet écrivain parlant des sages qui avoient imaginé une classe de génies ou d'êtres intermédiaires entre Dieu et l'homme, ajoute : Εἴ/ς μάγων τῶν /ς περὶ Ζωροάσ/ρην ὁ λόγος οὖ/ός ἐσ/ιν, εἴ/ς Θράκιος ἀπ' Ορφίως, εἴ/ Λἰγύπ/ιος, ἢ Φρύγιος, ὡς τεκμαιρόμεθω ταῖς ἐκα/έρωθι τελιταῖς, ἀναμεμιγμένα πολλὰ θιη/ὰ καὶ πένθιμα τῶν ὀργιαζομένων

<sup>(1)</sup> Clem., Protr., p. 19.

<sup>[</sup>S. Clément d'Alexandrie ajoute encore à cette énumération, un autre genre de gâteaux, qu'il nomme πόπωνα πολυόμφωλα, des gâteaux plats ou oublies, relevés de plusieurs bosses. Si tous les objets accumulés ici par cet écrivain ecclésiastique étoient contenus dans la ciste mystique des fêtes d'Éleusis, on doit aussi, ce me semble, y ajouter ceux dont il fait mention dans la suite du même passage, et qu'il appelle les symboles ineffables de Thémis, savoir, de l'origan, une lampe, une épée, et la représentation de la partie sexuelle des femmes, ορίγωνος, λύχνος, ξίφος, ερείες γυναιακίος. ὁ ίσγὶν, εὐφήμως καὶ μυσηιαϊς εἰπτῖν, μόριον γυναιακίου. Mais peut-être S. Clément a-t-il réuni des symboles qui appartenoient au culte ou aux mystères de plusieurs divinités. S. de S.]

porter qu'à ce jour. Proclus dit que ces lamentations sacrées et mystérieuses représentoient les gémissemens de Cérès et de Proserpine (1); ce qui est indubitable. On honoroit aussi ces déesses par la continence (2): c'étoit à cela qu'avoient rapport les lits mystiques (3), entourés de bandelettes de pourpre, dont on faisoit usage, comme je l'ai déjà dit. Ils désignoient l'état de virginité de Proserpine, quand elle arriva aux enfers. Dans d'autres cérémonies qui étoient consacrées à cette déesse, l'initié disoit : Je me suis glissé dans le lit nuptial (4); paroles relatives à Pluton. Le philosophe Héraclide désapprouvoit, avec raison, tous ces rites; et S. Clément d'Alexandrie observe qu'ils étoient dignes de la nuit (5), voulant désigner à la fois leur indécence et le temps où on les pratiquoit.

que les cris et les gémissemens ne fissent partie des rites des fêtes d'Éleusis. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Comment. ad Plat. Polit., p. 384, ed. Basil.

<sup>(2)</sup> Arrian., in Epict., lib. 111, cap. 21.

<sup>(3)</sup> Ai Jawiai, als sequalityours ras morphas soifas. Plut, Vit. Phoc., tom. I Oper., p. 754. C.

<sup>(4)</sup> Clement. Alex., Protr., p. 14.

<sup>(5)</sup> Id., Protrept., p. 19.

## Quatrième jour.

Hésychius fait mention des victimes qu'on offroit à Cérès et à Proserpine (1). Il est vraisemblable qu'il a entendu parler d'un sacrifice qui faisoit partie de la célébration des mystères. Ce sacrifice ne peut mieux être placé, suivant l'ordre établi dans les Thesmophories, dont la conformité avec les Éleusinies est sensible, qu'après le jeûne, c'est-à-dire, le 18 de boédromion, quatrième jour des mystères. J'ai déjà parlé de la qualité des victimes; il est nécessaire d'ajouter qu'on ne pouvoit pas leur toucher les parties de la génération. Il est facile de deviner les raisons de cet usage; et les initiés ne les ignoroient pas, selon S. Clément d'Alexandrie (2).

<sup>(1)</sup> In voc. Oua.

<sup>(1)</sup> Strom., lib. 11, p. 484 et seq.

<sup>[</sup>Je ne pense pas que l'on soit autorisé à donner ce sens aux expressions de S. Clément d'Alexandrie. Il dit que, non-seulement il est défendu aux initiés de manger de la chair de certains animaux, mais qu'il y a même quelques parties des victimes dont l'usage est interdit : ἐντεῦθεν, εἶμαι, καὶ τὰς τελετὰς, εὐ μόνων (je lis μόνον) τινῶν ζώων ἀπαγορεύειν ἄπζεσθαι· ἀλλ' ἔσζεν ὰ καὶ τῶν καταθυομένων ὑπεξείλετο τῆς χρήσεως μέρη, δι' αἰζίας ὰς ἴσασιν εἰ μύσται. En suivant le raisonnement de ce père, on est porté à croire qu'il s'agit des parties les plus grasses; il est possible cependant que cette interdiction s'appliquât aussi aux organes de la génération. S. de S.]

#### 322 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

On sait que la danse étoit inséparable des sacrifices dans plusieurs fêtes de l'antiquité (1); les Anciens font mention de celles des mystes: il est de toute vraisemblance qu'elles occupoient une partie de ce quatrième jour des Éleusinies. Ces danses étoient du genre pantomime: on y représentoit l'enlèvement de Proserpine, les courses de Cérès, et la découverte des procédés de l'agriculture par Triptolème. On se livroit à cet exercice dans une belle prairie (2), et autour du puits de Callichore (3), sur lequel il n'étoit pas permis de se reposer, par respect pour Cérès. La raison de cet usage est indiquée dans l'histoire de cette déesse. Il étoit défendu en général aux initiés de contrefaire sa douleur (4).

# Cinquième jour.

Le cinquième jour des mystères, le 19 de boédromion, étoit remarquable par la cérémonie

 <sup>(1)</sup> Lucian., Salt., §. 16. Σὸν ἐνθμῷ καὶ ἐρχήσει μυτῖσθαι.
 Id., ibid., §. 15.

<sup>(2)</sup> Schol. Aristoph., Ran., ad v. 329; Vid. Lucian., de Salt., §. 14; Id., Pseudom. siv. Alex., §. 40; Luctat., ad Stat. Theb., v. 410.

<sup>· (3)</sup> Eurip., Supplic., v. 619; Pausan., Attic., cap. 38.

<sup>(4)</sup> Αλωμένη γὰρ ή Δηὰ.... Φρέαζι ἐπικαθίζει λυπουμένη ·
τοῦτο τοῖς μυουμένοις ἀπαγορεύεται εἰσέτι νῦν, ἵνα μὴ δοκοῖεν οἰ
τετελεσμένοι μιμεῖσθαι τὴν ὀδυρομένην. Clem. Alex., Protr.,
p. 16.

des flambeaux, imitée de celle qui se pratiquoit à Saïs, en Égypte (1). Ce fut à cette cérémonie, selon Aristide, que les Athéniens dûrent la conservation du Pirée (2); circonstance que ne rapporte point Xénophon en parlant de cet événement (3). Les initiés tenoient une longue torche à la main, et défiloient ainsi deux à deux, comme on le voit sur le bas-relief découvert par Spon et Wheler (4), et qui est le seul monument, peutêtre, relatif aux Éleusinies, qui soit parvenu jusqu'à nous. Un profond silence régnoit pendant tout le temps de cette cérémonie. On entroit dans le temple de Cérès à Éleusis en courant, et on s'y passoit de main en main ces torches (5) dont la flamme avoit la vertu de purifier (6). Conséquemment, on avoit grande attention de les

Longas Eleusi tacita jactabo faces.

HERC. Fur., v. 327.

<sup>(1)</sup> Herod., lib. 11, cap. 69.

<sup>(</sup>a) Eleusin., p. 258.

<sup>(3)</sup> Hellen., lib. v, p. 548.

<sup>(4)</sup> Spon, tom. II, p. 283; Whel., tom. II, p. 526. Ce monument se trouve parfaitement expliqué par ce vers de Sénèque:

<sup>(5)</sup> In templo Cereris sibi invicem facem cursores tradunt. Schol. Juven., Sat. xv, ad v. 142.

<sup>(6)</sup> Plaut., Amph., act. 11, v. 143; Juven., Sat. 11, v. 157. Lustralem sic ritè facem, etc. Claudian, de vi consul. Honor., v. 324.

324 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES secouer (1), et l'odeur qui s'en exhaloit passoit pour avoir quelque chose de divin (2).

Quoiqu'on trouve le nom d'un hiérocéryx sur le bas-relief rapporté par Spon et Whéler, il est néanmoins probable que c'étoit le dadouque qui avoit la conduite de cette procession. Au lieu d'une lampe d'or, dont on faisoit usage dans les mystères d'Isis (3), il portoit une grande torche allumée, symbole de l'astre Phosphore ou Lucifer (4). Aristide désigne les mystères par le nom de feu de Cérès (5); et S. Justin, dans son style

<sup>(1)</sup> Tuque Actæa Ceres, cursu cui semper anhelo

Votivam taciti quassamus lampada mystæ.

Stat., Sylv., lib. Iv, sylv. 8, v. 50 et 51; Schol. Aristoph.,

Ran., ad v. 343.

<sup>(2)</sup> Id., ibid., ad v. 317.

<sup>(3)</sup> Apul., Metam., lib. x1, p. 245.

<sup>(4)</sup> Schol. Aristoph., Ran., ad v. 346.

<sup>[</sup>C'est Iacchus lui-même qui, dans Aristophane, est appelé restion le le sur se purpées is légée. Le scholiaste dit que cela signifie le feu sacré des mystères, et que cette métaphore est fondée sur ce que les mystères se célébroient de nuit, ou sur ce qu'ils étoient appelés énigmatiquement nuit, à cause qu'ils étoient ignorés de ceux qui n'étoient point initiés. Il ajoute que, suivant d'autres, c'est la lampe qui éclairoit les mystères, que le poète appelle que possible de l'astre nommé phosphore. S. de S.]

<sup>(5)</sup> Or. in Reg., tom. I Oper., p. 67.

<sup>[</sup>C'est ainsi que Juvénal emploie l'expression arcana face, pour désigner l'initiation aux mystères de Cérès:

figuré, dit que la flamme des flambeaux d'Éleusis, a porté en haut et montré au monde le récit fabuleux des courses et des aventures de Cérès et de Proserpine (1).

# Sixième jour.

Le 20 de boédromion étoit incontestablement le sixième jour des Éleusinies, suivant le scholiaste d'Aristophane (2), et comme le montrent aussi plusieurs passages des Anciens (3). Consacré spécialement à Iacchus, il étoit le plus célèbre de tous les jours de cette fête. Cérès y avoit aussi beaucoup de part (4). Ces deux divinités étoient placées sur des siéges magnifiques. Elles étoient

.......... Quis enim bonus et face dignus Arcana, qualem Cereris vult esse sacerdos, Ulla aliena sibi credat mala?

Sat. xv, v. 140-42. S. de S.]

- (1) καὶ τοῦγοι τὸι μῦθοι τἰς ὕψος ἤγαγε τὸ ἰι Ἐλευσῖιι πῦρ. Cohort. ad Græc., p. 38. C. Quam (Proserpinam) quia facibus ex Ætnæ vertice accensis quæsisse in Sicilia Ceres dicitur, idcirco sacra ejus ardentium tædarum jactatione celebrantur. Lact., de fals. Relig., cap. 21, p. 120.
- (2) Mla τῶν μυσηφρίων i κάς iστιν iv ἢ τὸν Ἰακκον iξάδουση. Schol. Aristoph., Ran., ad v. 326. Il faut lire, avec Kuster, εἰκάς et iξάγουση.
- (3) Plut., Vit. Camill., tom. I Oper., p. 738. D; ibid., Vit. Phoc., p. 754. B.
- (4) DIE ITEM SACRATO APUD ELEUSINEM DEO BACCHO. Inscript., ap. Donat., p. 42.

326 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES accompagnées de Proserpine, selon quelques auteurs (1); ce qui paroît assez vraisemblable.

Athénion, voulant déterminer les Athéniens à se déclarer en faveur de Mithridate, leur dit que les Romains alloient détruire leur théâtre et leurs fêtes, et que le cri sacré d'Iacchus ne se feroit plus entendre (2). La bataille de Salamine se donna le jour de la procession d'Iacchus (3). Iacchus secourut les Grecs, selon Aristide, dans cette fameuse journée; car un brouillard épais s'étant élevé du côté d'Éleusis, environna la flotte des Perses: on entendit des chants mystiques, des fantômes effrayans parurent, et Xerxès, épouvanté, prit la fuite (4). Ces dernières circonstances ne se trouvent pas dans le récit d'Hérodote, qui fait consister ce prétendu miracle en ce qu'un tourbillon de poussière s'éleva du côté d'Éleusis, et que le cri d'Iacchus fut entendu sur-le-champ. L'historien rapporte ensuite le discours de Dicœus, et les présages heureux qu'il tira de cet événement pour les Grecs (5). Maxime de Tyr dit

<sup>(1)</sup> Schol. Aristoph., Ran., ad v. 326.

<sup>(2)</sup> Ap. Athen., lib. v, p. 213.

<sup>(3)</sup> Plut., Vit. Camill., tom. I Oper., p. 738; Polyæn., lib. III, cap. 11.

<sup>(4)</sup> Eleusin., tom. I Oper., p. 258; Panath., ibid., p. 143.

<sup>(5)</sup> Herod., lib. 1x, cap. 65. Plutarque a suivi son récit dans la vie de Thémistocle, tom. I Oper., p. 119. D.

<sup>[</sup>Le traducteur allemand des Recherches sur les Mys-

seulement que, Thémistocle ayant fait embarquer tous les Athéniens sur la flotte au son de sa flûte, les uns ramoient, et les autres combattoient, en

tères avoit fait, sur la manière dont M. de Sainte-Croix rapportoit ce fait dans sa première édition, des résexions critiques qui deviennent inutiles par la nouvelle rédaction que ce savant a substituée à l'ancienne. Il est certain, comme il le donne suffisamment à entendre, que la poussière que virent s'élever Dicæus et Démarate, ne provenoit point de la marche des initiés, et que les cris qu'ils entendirent n'étoient point les chants dont étoit ordinairement accompagnée cette pompe solennelle. Ce qui donna lieu à Dicæus de regarder ces phénomènes comme un effet surnaturel, et comme un présage de la victoire que les Athéniens devoient obtenir par l'assistance des divinités honorées à Éleusis, c'est qu'ils arrivèrent le jour même où avoit coutume de se faire la procession des initiés, et que cependant, l'Attique ayant été dévastée par les Perses, Athènes abandonnée de ses habitans, et le temple d'Éleusis détruit par l'ennemi, il étoit impossible que, dans de pareilles circonstances, on célébrât, comme de coutume, les fêtes d'Éleusis. C'est ce qu'expriment ces paroles de Dicæus à Démarate : Τὰ δὶ γὰρ ἀρίδηλα, ἐρήμου ἐούσης τῆς Ατζικῆς, ὅτι θεῖος . το Φθεγγόμενον, απ' Έλευσινος ίον ές τιμαρίην Αθηναίοισί τε καλ . τοῖσι συμμάχοισι. M. de Villoison avoit proposé de lire dans Hérodote: 74, paris iiras rès puesses lazzes, hanc vocem emissam esse à mystico Iaccho, au lieu de The Quente sieus τὸν μυσηπὸν Ἰκκχον, hanc vocem esse mysticum Iacchum. Cette correction a été rejetée avec raison par M. de Sainte-Croix; elle a aussi été désapprouvée par M. Larcher, dont je transcrirai ici la note sur ce passage d'Hérodote: « Le

réglant leurs mouvemens sur le son de cet intrument; ce qui formoit une sorte de chœur,

» 20<sup>e</sup> du mois de boédromion, qui étoit le 6<sup>e</sup> jour de la » fête des mystères de Cérès, on portoit du Céramique à » Éleusis, une figure d'Iacchus ou Bacchus, couronnée de » myrte, et portant à la main un flambeau. Pendant la » marche on chantoit en l'honneur du dieu un hymne, » qui s'appeloit le mystique Iacchus (Arrian., Exped. n Alex., lib. 11, cap. 16; Hesych., in voc. "Issger), et dans » lequel on répétoit souvent Iacche. Or c'étoit cet hymne » que disoit avoir entendu Dicæus..... Le texte grec » porte : zai ei paircedat the parte citat ter profizer lazzer. » Ces paroles sont très-claires: Il lui parut que les paroles » qu'ils entendirent étoient le mystique Iacchus, c'est-» à-dire, l'hymne appelé *le mystique Iacchus*. Cependant » il a plu à M. de Villoison de changer ce texte, et d'y » substituer την φωνήν ίέναι τον μυσηικόν "Iazzor, avec cette » version: hanc vocem emissam esse à mystico Iaccho. » Arrien et Hésychius, comme nous l'avons remarqué, » auroient bien dû apprendre à ce savant que le mystique » Iacchus étoit un hymne qui se chantoit en l'honneur de » Bacchus, le sixième jour des mystères d'Éleusis. D'ail-» leurs, en supposant que ce fût le dieu qui fit entendre » sa voix à Dicæus, cette voix étoit-elle donc si différente » de celle des hommes, et de celle même des autres dieux, » pour qu'il pût la reconnoître? De plus, il faudroit sup-» poser que cet Athénien avoit une connoissance parfaite » du son de voix de tous les dieux. Ces raisons, et d'autres encore, m'avoient empêché d'adopter cette conjecture, » qui m'avoit été proposée par M. de Villoison ». Hist. d'Hérod., 2e édit., tom. V, p. 484. S. de S.]

auquel les déesses répondoient à l'unisson, d'Éleusis (1).

Ce jour-là, la statue du jeune Iacchus, couronnée de myrte, et tenant à la main un flambeau (2), étoit portée en cérémonie pendant la nuit (3), et au bruit de l'airain sonnant (4). Il paroît que cette procession ou pompe sacrée, après être partie de l'Éleusinium, s'arrêtoit au Céramique, près de l'autel d'Eudanemus (5), ainsi qu'à d'autres monumens, le long de la route, jusqu'à ce qu'elle arrivât à l'Anactorum ou temple d'Éleusis (6). Le van mystique, consacré spécialement à Iacchus, emblème de la séparation des initiés d'avec les profanes, le calathus, toutes les choses

<sup>(1)</sup> Συνεπήχουν δέ καὶ αἰ θεαὶ τῷ χορῷ Ελευσινόθεν. Dissert. XXI, S. 6.

<sup>(2)</sup> Aristoph., Ran., v. 343, 346, etc.

<sup>(3)</sup> Ciceri, de Leg., lib. 11, cap. 14.

<sup>[</sup>Cicéron s'exprime ainsi : Quid ergo aget Iacchus Eumolpidæque nostri, et augusta illa mysteria, siquidem
sacra nocturna tollimus? Les mots sacra nocturna se
rapportant aux mystères en général, on ne peut pas conclure de ce passage que la procession ou pompe solennelle
d'Iacchus se faisoit durant la nuit. S. de S.]

<sup>(4)</sup> Vell. Pat., lib. 1, cap. 4, tom. I, p. 15, ed. Ruhnk.

<sup>(5)</sup> Arrian., de Exp. Alex., lib. 11, cap. 16.

<sup>[</sup>Vid. Meurs., Lect. Attic., lib. v, cap. 33, tom. II Oper., col. 1248 et seq. S. de S.]

<sup>(6)</sup> Schol. Aristoph., Ran., ad v. 402; Meurs., Eleusin., cap. 27.

contenues dans l'un et dans l'autre, et auxquelles il faut ajouter un rameau de laurier (1), une sorte de rhombe ou toupie (2), et le phallus (3); tous ces objets, nécessaires aux mystères, devoient éuivre la statue de ce dieu: peut-être cette statue étoit-elle celle dont parle Cicéron (4), et qui étoit de marbre, et l'un des chefs-d'œuvre qu'on admiroit à Athènes. Les cris répétés d'Iacche se faisoient entendre (5). Il paroît, par l'hymne qu'Aristophane met dans la bouche des initiés, qu'ils invitoient dans leurs chants Iacchus à prendre part à leurs danses et à leurs plaisirs, et le prioient de les conduire à Cérès, ou plutôt de leur servir d'intercesseur auprès de cette divinité (6).

Cette procession, assez semblable par ses danses à une bacchanale, sortoit d'Athènes par la porte sacrée (7), prenoit ensuite le chemin d'Éleusis, qu'on appeloit par cette raison la voie sa-

<sup>(1)</sup> Euseb., Præp. Evang., lib. 111, p. 113.

<sup>(2)</sup> S. Epiph., tom. II, p. 1092. A.

<sup>(3)</sup> Aristoph., Acharn., v. 242, et Schol., ad h. loc.

<sup>[</sup>Il me paroît très-douteux que l'on puisse induire de ce passage d'Aristophane, que le phallus s'ît partie des symboles employés dans la célébration des mystères d'Éleusis. S. de S.]

<sup>(4)</sup> Cicer., in Verr., lib. 1v, cap. 60.

<sup>(5)</sup> Herod., lib. 1x, cap. 65; Aristoph., Ran., v. 319.

<sup>(6)</sup> Aristoph., Ran., v. 326, etc.; v. 41, etc.

<sup>(7)</sup> Plut., Vit. Syll., tom. I Oper., p. 460. D.

crée (1), et arrivoit dans cette ville, après avoir parcouru treize milles de chemin (2). Pendant la guerre du Péloponèse, les Lacédémoniens s'étant emparés de Décélie, cette procession fut longtemps interrompue, et on se vit forcé d'aller à Éleusis par mer. Dès-lors la pompe diminua beaucoup, les sacrifices, les danses, et les autres cérémonies pratiquées précédemment ce jour-là (3), ayant été omises. Cela dura jusqu'au retour d'Alcibiade, la première année de la xciii olympiade, 407 ans avant J. C. Ce général, voulant dissiper les soupçons d'impiété qu'on avoit conçus contre-lui, au sujet de la profanation des mystères dont il avoit été accusé, entreprit de mener sous son escorte les initiés par la voie sacrée. En effet, il fit si bien ses dispositions, qu'il en imposa aux ennemis, et arriva avec tout son monde, initiés et soldats, à Éleusis, en bon ordre, dans un grand silence, et sans avoir couru aucun risque. Tous ceux qui n'étoient pas ennemis déclarés de ce général avouèrent, suivant Plutarque, que cette expédition étoit une vraie hiérophantie ou mystagogie (4).

<sup>(1)</sup> Pausan., Attic., cap. 36; Harpocr. et Etym. magn., in voc. Ispà ides.

<sup>(2)</sup> Itinerar. Anton., p. 326. A, ed. Wesseling.

<sup>(3)</sup> Plut., Vit. Alcib., tom. I Oper., p. 210. C.

<sup>(4)</sup> Id., ibid.; Xenoph., Hellen., lib. 1, cap. 4.

#### 332 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

C'étoit en ce jour qu'avoit lieu l'Époptée, la principale cérémonie, et le but de toute l'initiation. J'en parlerai en détail dans l'article suivant.

# Septième jour.

Le retour solennel des initiés doit être fixé au septième jour. Fatigués sans doute de tant de courses et de cérémonies, les initiés se reposoien t à un faubourg d'Athènes nommé le Figuier sacré (1), parce que c'étoit là qu'avoit été trouvé pour la première fois le figuier (2). Leur marche recommençoit ensuite; et je croisqu'ils chantoient alors, en l'honneur de Cérès, des hymnes (3), dont Aristophane nous a peut-être laissé un modèle. On y prioit la déesse de conserver en tout temps les personnes admises à ses mystères, en état de se divertir, de danser, de dire des choses plaisantes, enfin de l'emporter sur les autres par des sarcasmes (4). Les habitans des endroits circonvoisins arrivoient de toutes parts pour voir cette troupe sainte, à laquelle ils n'épargnoient

<sup>(1)</sup> Tepà συκή· τὰ δὶ Ἐλευσινόθει ἰερὰ, ἐπειδὰ ἐς ἄσζυ ἄγωσιι, ἐκεῖ ἀναπαύουσιι. Philostrat., Vit. Sophist., lib. 11, cap. 20, p. 602. B.

<sup>(2)</sup> Hesych., in voc. 'Ispa'; Athen., lib. 111, p. 74. D; Meurs., Attic. Lect., lib. v, cap. 16, t. II Oper., col. 1223.

<sup>(3)</sup> Eustath., in Homer., Odyss., lib. x111, p. 1734, ed. Rom.

<sup>(4)</sup> Aristoph., Ran., v. 386, etc.

pas les plaisanteries les plus piquantes, quand elle étoit parvenue sur le pont de Céphisse (1). Les initiés tâchoient de leur répondre, et de se servir avec avantage des mêmes armes. C'est de là que le verbe γεφυρίζειν, dérivé de γέφυρα, pont, avoit pris l'acception de railler, lancer des sarcasmes contre quelqu'un (2). Ces plaisanteries étoient plutôt bouffonnes que gaies, et la décence en étoit bannie : ajoutons que l'initié, vainqueur dans ce singulier exercice, étoit aussitôt couronné de bandelettes (3). Tout cela ressembloit beaucoup à ce qui se passoit en Égypte, sur le Nil, dans la fête de Bubaste (4). Les initiés, au retour d'Éleusis, rentroient dans Athènes par la porte sacrée, par laquelle ils étoient sortis (5), et se rendoient au temple de cette ville, appelé l'Éleusinium. C'étoit là que se terminoit la cérémonie.

<sup>(1)</sup> Meurs., Eleusin., cap. 27. C'est ce pont qu'Hadrien fit rétablir à ses frais. Euseb. Chron., ed. Scal., p. 165.

<sup>(2)</sup> Scurrili et petulanti joco petere et obtrectare. Vid. Valcken., ad Ammon., lib. III, cap. 13, p. 249. A, ed. Frid. Ammon.

<sup>(3)</sup> Aristoph., Ran., v. 395 et 396. C'étoit un usage général. Vid. plur. ap. Ruhnk., not. ad Lex. Tim., p. 246 et 247, ed. sec.

<sup>(4)</sup> Herod., lib. 11, cap. 60.

<sup>(5)</sup> Meurs., Eleusin., cap. 27.

## Huitième jour.

Le premier jour complémentaire, le huitième de toute la fête, ne peut être que celui de l'Épidaurie. Philóstrate nous apprend que ce jour avoit été établi en considération d'Esculape, qui, étant arrivé trop tard d'Épidaure, n'avoit pu participer à l'initiation. Les Athéniens lui permirent de faire réitérer cette cérémonie le jour suivant, c'est-àdire, le 22 de boédromion; et depuis ce temps, la même chose fut pratiquée (1) pour tous ceux qui avoient négligé de se faire recevoir époptes la nuit précédente, ou en avoient été empéchés par quelque obstacle. Pausanias semble nous indiquer que l'Épidaurie rappeloit aussi l'époque de l'apothéose d'Esculape (2). Il est vraisemblable que les cérémonies et les sacrifices de cette seconde inititaion étoient en tout semblables à ceux de la première.

## Neuvième jour.

Le 23 de boédromion étoit le second jour complémentaire, le dernier des grands mystères (3).

<sup>(1)</sup> Philostr., Vit. Apollon., lib. 1v, cap. 18, p. 155, ed. Olear.

<sup>(2) &#</sup>x27;Αθηναΐοι της τελεζης λέγοντες 'Ασκληπιή μεζαδούναι, τήν ήμέραν ταύζην Επιδαύρια όνομάζουσι, καὶ θεὸν ἀπ' ἐκείνου Φασὰν Ασκληπιόν σφισι νομισθήναι. Pausan., Corinth., cap. 26.

<sup>(3)</sup> Athen., lib. x1, p. 496. A; Poll., Onomast., lib. x, cap. 20, §. 74.

On l'appeloit plémochoé, du nom d'un vase de terre nommé aussi cotylisque, qui ressembloit à une toupie, et qui étoit d'une assiette peu assurée, et n'avoit qu'une seule anse (1). Les prêtres remplissoient de vin deux de ces vases, les plaçoient, l'un du côté du levant, et l'autre vers le couchant, puis les renversoient tous deux, en prononçant des paroles mystérieuses (2). Meursius conjecture, avec beaucoup de vraisemblance (3), que ces paroles étoient διέ, τοχδιε, mots que Proclus nous a conservés. Ce philosophe ajoute qu'on regardoit successivement, en disant ces mots, le ciel et la terre, parce qu'ils étoient considérés comme le père et la mère de tous les êtres (4). Les gens de sa secte ne manquoient point de pareilles explications, et elles sont fréquentes dans les ouvrages de Proclus.

Athénée rapporte un vers du Pirithoüs de Critias ou d'Euripide, duquel il résulte que la cérémonie dont je parle étoit d'une nature triste. « Versons, dit le poète, ces plémochoés dans cette » ouverture de terre, en prononçant des paroles

<sup>(1)</sup> Athen., lib. x1, p. 496. A; Poll., Onomast., lib. v1, cap. 16, §. 99.

<sup>(2)</sup> Athen., loc. modo laud.

<sup>(3)</sup> Eleusin., cap. 30.

<sup>(4)</sup> In Tim. Plat. Comment, p. 293, ed. Basil.

» favorables (1) ». Ces dernières expressions nous apprennent une circonstance remarquable à l'égard de ces libations, soit de vin, soit d'eau, usitées dans les cérémonies funèbres (2). Ce rite étoit également en usage quand on sacrifioit aux dieux infernaux (3). En conséquence, je regarde encore cette cérémonie comme expiatoire et analogue à celle que pratiquoit Électre sur la tombe de son père (4).

Ap. Athen., lib. x1, p. 496.

[On ne peut pas, ce me semble, conclure absolument du vers cité par Athénée; que la cérémonie dont il s'agit ici, et qui étoit pratiquée dans les fêtes d'Éleusis, eût aucun rapport avec les funérailles, et fût envisagée comme un rite expiatoire: car, dans cette supposition, elle eût dû tenir une place dans les rites préparatoires de l'initiation, et non pas être rejetée à la fin des fêtes. Il me paroît plus naturel de la considérer simplement comme une libation à Cérès et à Proserpine. Ce double rapport semble indiqué par la circonstance dont parle Proclus, lorsqu'il dit que le prêtre qui s'acquittoit de ce rite portoit ses regards, d'abord vers le ciel, et ensuite vers la terre, et par ce que dit Athénée, que ces deux vases étoient dressés, l'un vers le levant, l'autre vers le conchant. S. de S.]

- (2) Virg., Æn., lib. v, v. 77; Lucian., de Luctu, §. 19, tom. VII, p. 216, ed. Bipont.; Vid. plur. ap. Kirchm., de fun. Rom., lib. 1v, cap. 11.
- (3) Homer., Odyss., lib. xx, v. 26 et seq.; Ovid., Metam., lib. v11, v. 246 et 247.
  - (4) Æschyl., Choëphor., v. 90-97.

<sup>(1) &</sup>quot;Ινα πλημοχόας τάσδ' εἰς χθόνιον χάσμ' εὐΦήμως προχέωμεν.

# Jeux gymniques.

Les funérailles des Anciens étoient souvent terminées par des jeux gymniques: Homère et plusieurs autres écrivains l'attestent suffisamment. Les Éleusinies finissoient aussi par ces exercices.

C'est le vingt-quatrième jour du mois de boédromion qui paroît avoir été consacré à ces jeux. Les exercices de ce jour ne faisoient point partie des mystères; ils en étoient plutôt la suite que le complément. Ces jours additionnels avoient été institués postérieurement à l'origine de ces fêtes, et sous le règne de Pandion II, fils de Cécrops (1). Meursius place ces combats gymniques immédiatement après la procession d'Iacchus (2), sans y être autorisé par aucun passage d'auteur ancien. Il n'est pas naturel de croire que, pour jouir de ce spectacle, on eût interrompu la célébration des mystères; cela auroit été contre l'usage constant de l'antiquité.

Aristide, dans un de ses discours, prétend que les jeux éleusiniens sont les premiers qui aient été établis dans l'Attique (3): ailleurs, cependant, il semble attribuer cette priorité à ceux des Pana-

<sup>(1) &#</sup>x27;Αφ' οὖ ir Ελευσῖτε ὁ γυμτικὸς [ἀγὰτ ἰξεγόθη]. Ce mot et les suivans sont suppléés fort heureusement. Marm. Oxon., epoch. 17, p. 164. A, ed. Prideaux.

<sup>(2)</sup> Eleusin., cap. 28.

<sup>(3)</sup> Arist., Eleus., tom. I Oper., p. 257.

thénées, ou du moins douter laquelle de ces deux solennités est la plus ancienne (1). Helladius accorde la priorité à ceux-ci, et assure que les autres furent institués à la mort de Pélias, par les Thessaliens (2). La Chronique de Paros fait remonter l'établissement des fêtes d'Eleusis à plus d'un siècle avant la prise de Troie.

Au rapport d'Aristide, les premiers grains qui furent recueillis, servirent d'abord de prix aux vainqueurs des jeux éleusiniens (3); on ne leur donna plus ensuite que de l'orge (4). Les enfans, ou plutôt les éphèbes ou adolescens, furent admis à ces combats, du moins sous les empereurs (5). Euripide, qui n'avoit pu l'être aux jeux olympiques, parce qu'il se trouvoit entre l'enfance et l'adolescence, entra en lice à ceux d'Éleusis, et y remporta la victoire (6). On lit, dans une ancienne inscription, que les jeux qui faisoient partie des mystères étoient célébrés à Athènes (7); ce qui ne doit pas être pris à la lettre.

<sup>(1)</sup> Panath., tom. I Oper., p. 189.

<sup>(2)</sup> Chrestom., inter Oper. Meurs., vol. VI, col. 324. B.

<sup>(3)</sup> Eleusin., tom. I Oper., p. 257.

<sup>(4)</sup> Schol. Pind., Olymp., Od. ix, ad v. 150, vol. II, part. I; p. 397, ed. Heyn.

<sup>(5)</sup> Inscr. xv inter Marm. Oxon., p. 83, ed. Prideaux.

<sup>(6)</sup> Aul. Gell., Noct. Attic., lib. xv, cap. 20.

<sup>(7)</sup> Έλινσιότα ir 'Αθήταις γ. Inscr., ap. Spon, tom. III, p. 222; Whel., p. 524; Pocock., n° 6, p. 63, etc.

Le nom de cette ville peut avoir été mis pour toute l'Attique; ou peut-être, comme Athènes étoit voisine d'Éleusis, aura-t-on mis son nom préférablement à celui de cette ville. Un autre monument du même genre nomme Éleusis comme le lieu où ces jeux se célébroient (1). D'ailleurs, Pindare nous dit que la maritime Éleusis avoit été témoin des succès brillans d'Épharmoste d'Opunce (2).

#### Séance du Tribunal.

Les lois de Solon ordonnoient que le sénat s'assemblât le lendemain de la célébration des grands mystères, dans l'Éleusinium, à Athènes, pour y prendre connoissance de ce qui s'étoit passé dans cette fête (3). On entouroit le lieu de la séance avec des cordes, afin que les personnes non initiées ne pussent s'y introduire (4). Les prytanes y donnoient d'abord place à l'archonteroi (5), devant lequel on étoit censé plaider. Les lois sur l'exécution desquelles il prononçoit, étoient gravées sur une colonne de l'Éleusi-

<sup>(1) &#</sup>x27;Aπὸ τῆς ἐν Ἐλισστῖνι νείκης. Inscr. n° xv supra laudata, inter Marm. Oxon., p. 83, ed. Prid.

<sup>(2)</sup> Olymp., Od. 1x, v. 148-50.

<sup>(3)</sup> Andoc., de Myst., p. 15 et 16.

<sup>(4)</sup> Pollux, Onom., lib. v111, cap. 12, §. 141.

<sup>(5)</sup> Andoc., de Myst., p. 15.

nium (1), ainsi que les amendes et autres peines qui devoient être infligées aux prévaricateurs (2).

Ce temple d'Athènes, appelé Éleusinium, étoit consacré, comme l'Anactorum d'Éleusis, à Cérès et à Proserpine (3). Il avoit également un péribole ou enceinte (4): on voyoit dans cette enceinte le tombeau d'Immarus ou Immarodus, fils d'Eumolpe et de Daira (5), la statue de Triptolème et celle du devin Épiménide (6). Ce temple étoit situé à quelque distance de la place publique (7), à l'orient et au-dessous de la citadelle (8). On n'en trouve plus aucune trace. Peut-être la grotte que Stuart a remarquée en cet endroit, étoit-elle renfermée dans l'enceinte de l'Éleusinium, et servoit-elle à quelques pratiques secrètes: effectivement, il y avoit des objets mystérieux que Pausanias ne décrit point, en ayant été, nous assure-t-il, détourné par un songe (9). Ce n'est

<sup>(1)</sup> Andoc., de Myst., p. 7.

<sup>(2)</sup> Poll., Onom., lib. x, cap. 24, §. 97.

<sup>(3)</sup> To A Sangert ispor, Radoupertor de Edevertier. Pausan., Attic., cap. 14.

<sup>(4)</sup> Thucyd., lib. 11, S. 17.

<sup>(5)</sup> Clem. Alex., Protr., p. 39; Euseb., Præp. Evang., lib. 11, cap. 6; S. Cyrill., adv. Julian., lib. x, p. 343.

<sup>(6)</sup> Pausan., Attic., cap. 14; Meurs., Ceram. gemin., cap. 15, tom. I Oper., col. 497. A.

<sup>(7)</sup> Xenoph., Magist. Equit., cap. 3.

<sup>(8)</sup> Clem. Alex., Euseb. et Cyr., locis supr. laud.

<sup>(9)</sup> Πρόσω δε ίέναι με ώρμημένον τουδε του λόγου, και όπόσα

pas la seule occasion dans laquelle cet écrivain ait recours à un semblable motif pour justifier le silence qu'il s'impose. Je crois que l'Éleusinium ne différoit pas de l'Iacchéum ou temple d'Iacchus, près duquel Lysimaque, petit-fils d'Aristide, par sa fille, montroit, pour gagner sa vie, un tableau onirocritique (1), c'est-à-dire, au moyen duquel on prétendoit expliquer les songes. Quelle honte n'étoit-ce pas pour les Athéniens! Mais ils étoient incapables de la sentir; et déjà ils avoient donné plus d'une preuve de leur ingratitude envers les grands hommes qui les avoient servis et illustrés (2).

ίξηγησην έχει τὸ 'Αθήνησην ιερόν, καλούμενον δὶ Ελευσίνιον, επέσχεν όψες όνεβρατος. Pausan., loc. supr. laud.

<sup>(1)</sup> Alciphron., lib. 111, epist. LIX. Voyez, sur les Onirocritiques, Theophr., Ethic., cap. 16, etc.

<sup>(2)</sup> C'est Plutarque qui, dans la vie d'Aristide, raconte le fait dont il s'agit (tom. I Oper., p. 335). Mais au même endroit il s'étend fort au long sur les bienfaits dont les Athéniens prirent à tâche de combler la famille d'Aristide, et il ajoute : π̄ς φιλαθρωπίας καὶ χρησγότητος ἔτι πολλὰ καὶ καθ' ἡμᾶς ἡ πόλις ἰκφίρευσα δείγματα, θαυμάζεται καὶ ζηλοῦται δικαίως. Il paroît au surplus, par un passage d'Athénée (Deipnos., lib. x1, cap. 114, p. 506), que Lysimaque n'honoroit pas le sang dont il descendoit. S. de S.]

#### ARTICLE IV.

# De l'Epoptée, ou dernière Initiation.

Plusieurs nuits devoient être employées à toutes les pratiques de l'initiation. La fin de toutes ces cérémonies ou l'époptée, ne peut être fixée qu'à la nuit du 20 au 21 de boédromion. « Que feroient » Iacchus, vos Eumolpides, et tous les mystères, » dit Cicéron, si nous supprimions les cérémo-» nies nocturnes (1) »? Par le mot *lacchus*, cet auteur, comme le remarque très-bien Turnèbe, entend la dernière initiation. On la faisoit donc à l'issue de la procession d'Iacchus, dont elle emprunta quelquefois le nom. Aristophane appelle Iacchus l'astre qui éclaire le mystère nocturne (2). Cette épithète convient parfaitement à ces mystères, qui, comme l'observe le scholiaste d'Aristophane, se célébroient pendant la nuit (3). Cette circonstance y ajoutoit, suivant les Anciens, quelque chose d'auguste (4), ou plutôt de

<sup>(1)</sup> Quid ergò aget Iacchus, Eumolpidæque vestri et augusta illa mysteria, siquidem sacra nocturna tollimus? De Leg., lib. 11, §. 14.

<sup>(2)</sup> Ίσκχε, Νυκζέρου τελετης φωσφόρος ώσζηρ. Ran., v. 346.

<sup>(3)</sup> Ad v. mod. laud.; Meurs., Eleusin., cap. 9.

<sup>(4)</sup> Eurip., Bacch., v. 486.

terrible; aussi employa-t-on souvent le nom des mystères pour inspirer les sentimens de terreur et l'horreur que produisent naturellement les ténèbres (1). « Jadis, pour les hommes sages et » modestes, dit S. Clément d'Alexandrie, la nuit, » par son silence, couvroit les plaisirs d'un voile » impénétrable : aujourd'hui, pour les initiés, » c'est la nuit même qui divulgue ces débauches, » auxquelles elle est consacrée. La lueur des slam-» beaux dépose contre les forfaits qu'elle éclaire. » Éteins ces feux, ô criminel hiérophante! Et toi, » qui portes la torche mystérieuse, crains d'allu-» mer ces lampes; leurs flammes vont découvrir » ton Iacchus. Permets à l'ombre de cacher tes » mystères; que du moins les ténèbres excusent » tes orgies. La lumière, qui ne peut dissimuler, » va t'accuser, et demander vengeance (2) ». Il est presque inutile d'observer que ce savant écri-

<sup>()</sup> Demetr. Phal., de Eloc., §. 101.

<sup>(2)</sup> Clem., Protr., p. 19. J'emprunte, à peu de chose près, la traduction que M. du Theil a donnée de ce passage. Académ. des Inscriptions, tom. XXXIX, p. 232.

<sup>[</sup>S. Clément d'Alexandrie suppose que, parmi les objets exposés aux regards des initiés, il y en avoit d'obscènes, qu'il appelle μόρια ἄρρητα. Il ne suit pas précisément de son texte, que ces symboles employés dans les mystères d'Éleusis ne fussent révélés aux initiés que lors du dernier acte de l'initiation ou de l'époptée : cependant il est assez naturel de le supposer. S. de S.]

Y iv

vain ne veut parler ici que du sixième jour des mystères, et de la nuit suivante, qui étoit consacrée aux cérémonies de l'époptée.

Cette nuit étoit appelée mystique aussi-bien que les précédentes, à cause des rites mystérieux auxquels elles étoient consacrées (1); on les nommoit aussi nuits saintes (2). « Parmi ces dieux, les » uns se plaisent, remarque Apulée, aux cérémo-» nies nocturnes, les autres à celles qui se prati-» quent le jour : ceux-là veulent un culte caché, » ceux-ci un culte public; la joie convient aux uns, » et la tristesse aux autres (3) ». Les Athéniens réunirent tous ces goûts dans leurs mystères. Les Juifs seuls, pour ne point ressembler aux nations idolâtres, se livrèrent, au contraire, toujours à la joie dans leurs fêtes, et ils ne les célébroient jamais qu'au grand jour. Cette différence, remarquée par Philon (4), est si frappante, que le savant Spencer, malgré toute la force de ses préjugés, n'a pu s'empêcher d'en convenir en plusieurs endroits de son ouvrage (5).

L'hiérocéryx ouvroit la grande initiation par les proclamations accoutumées, dont la formule

<sup>(1)</sup> Sopat., Div. quæst., p. 338.

<sup>(2)</sup> Etym. magn., in voc. 'Apridares.

<sup>(3)</sup> De Deo Socrat., p. 684, ed. ad us. Delph.

<sup>(4)</sup> De Sacrif., tom. II Oper., p. 260. A.

<sup>(5)</sup> De Les Hebr. Ritual., lib. 1, cap. 6, §. 3; lib. 111, cap. 8, 7

ne regarda d'abord que les profanes qui en étoient exclus (1), et ceux dont l'âme étoit souillée de quelque crime (2). On y ajouta la défense de rien dire qui pût être pris en mauvaise part ou être de mauvais augure (3). Lorsque la lumière du christianisme eut commencé à dissiper les ténèbres du paganisme, cette même formule subit des changemens, et on y employa, entre autres expressions, celles-ci : « Si quelque athée, ou » chrétien, ou épicurien, est ici témoin de ces » mystères, qu'il sorte, et que les personnes qui » croient en Dieu (4) soient initiées sous d'heu- » reux auspices ». L'hiérophante s'écrioit le premier : Hors d'ici les Chrétiens. Et tous les assistans répondoient : Hors d'ici les Épicuriens (5).

<sup>(1)</sup> Vid. plur. ap. Briss., de Formul., p. 3, ed. Hal., 1731.

<sup>(2)</sup> Cels. ap. Orig., lib. 111, p. 147; Briss., de Formul., p. 6.

<sup>(3)</sup> Vid. Briss., de Formul., p. 10.

<sup>(4)</sup> Πισ | ενόση ες τῷ Θεῷ. Lucian., Alex., S. 38. Ces expressions étoient assurément inusitées avant la publication de l'Évangile.

<sup>(5)</sup> Lucian., Alex., loc. supr. laud. Quoique ces paroles

Il est vraisemblable qu'après cette proclamation, on exigeoit de nouveau des assistans le serment par lequel ils s'engageoient à garder un secret inviolable. Ensuite on leur demandoit, comme aux petits mystères, soit en particulier, soit en général: Avez-vous goûté du pain? etc. Chacun répondoit: J'ai jeûné et j'ai bu du cycéon; j'ai pris de la ciste et mis dans le calathus; je l'ai reçu de nouveau et transporté dans la petite ciste (1). Tout cela étoit relatif à l'histoire de

soient mises dans la bouche d'Alexandre, célébrant ses propres mystères, on ne peut douter qu'elles ne soient conformes à celles de la formule qui étoit en usage alors à Éleusis. Avant de les rapporter, Lucien nous en avertit, en disant : πρόβρησις η, ώσπερ Αθήνησι, τοικότη.

[Sans doute Lucien a imité ici les rites et les formules usités dans les mystères; mais, je l'ai déjà remarqué (cidev., p. 270), on ne doit pas en conclure qu'il les ait fidèlement copiés. Eût-il même osé le faire? c'est ce dont on peut douter. En général, faute de faits, M. de Sainte-Croix me paroît avoir pris trop à la rigueur, pour des assertions positives, ce qui n'est et ne pouvoit être que des allusions plus ou moins détournées. S. de S.]

(1) Κμόζι τὸ σύνθημα Ἐλευσινίων μυστηρίων. Clem. Alex., Protr., p. 18. Je pense, avec plusieurs savans, que le mot έργασμμενος est interpolé dans ce passage, et j'ai préféré suivre la leçon d'Arnobe: Jejunavi, atque ebibi cyceonem; ex cista sumpsi, et in calathum emisi. Accepi rursus, in cistulam transtuli. Adv. Gent., lib. v, p. 77, ed. Rig.

[Voyez l'observation que j'ai faite sur cette formule, cidevant, p. 304, note. S. de S.]

Cérès, et à ce que le myste avoit fait auparavant. Si, pour satisfaire à la première question, quelqu'un eût simplement répondu oui, il se seroit décélé lui-même. Cette manière de discerner les profanes d'avec les adeptes, et de se soustraire aux efforts d'une curiosité indiscrète, est si naturelle, que nous la voyons encore usitée dans des associations célèbres et mystérieuses.

Avant de participer aux grands mystères, on se soumettoit à de nouvelles purifications, celles d'Agra ou des petits mystères n'ayant été que préparatoires (1). Il falloit d'abord être tout nu, ensuite se couvrir d'une peau de faon, dont on se faisoit une ceinture, et c'est sans doute ce qu'Arignote appeloit vecquous, dans son ouvrage sur les Mystères d'Éleusis (2). Cette cérémonie secrète faisoit allusion à l'état sauvage des premiers hommes; ou, si l'on veut, ce même habit étoit l'emblème de la vie corrompue et mortelle des profanes (3). On le quittoit ensuite (4) pour

<sup>(1)</sup> Ποπιρ προκάθαροις καὶ προάγνιυσις. Schol. Aristoph., Plut., ad v. 846.

<sup>(2)</sup> Harpocr., in voc. Nεζείζων.

<sup>(3)</sup> Etym. magn., in voc. Σύμδολα.

<sup>[</sup>Le passage cité ici de l'Etymologicon magnum paroît devoir plutôt s'entendre des tuniques de peau, si dispuérment zesses, que portoient beaucoup d'anachorètes chrétiens. S. de S.]

<sup>(4)</sup> Plotin. Ennead. 1, lib. v1, p. 55.

prendre l'habit avec lequel on devoit être initié. Dans cette partie des rites de l'initiation, l'initié étoit appelé heureux (1).

Tous ces préliminaires se passoient hors du temple (2), qui étoit fermé (3), mais dans le

<sup>(1)</sup> Sopat., Divis. quæst., p. 335.

<sup>(2)</sup> Themist., Or. x11, p. 285, ed. Petav.

Dans le passage de Thémistius cité ici par M. de Sainte-Croix, cet orateur, s'adressant à Jovien qui venoit d'être élu empereur, lui dit qu'il jouira beaucoup plus de sa nouvelle dignité lorsque, résidant lui-même dans le palais impérial, il sera témoin de la joie de la capitale, qu'il ne peut le faire à ce moment, où il est encore au milieu des camps et absent de la cité sacrée de Constantinople. Il compare la position actuelle de l'empereur à celle des Athéniens, qui, vainqueurs des Perses comme lui, et encore éloignés de leur patrie et de leurs temples, ont été réduits à célébrer sur leurs vaisseaux la solennité des mystères; puis il ajoute que l'empereur, après avoir pratiqué hors du temple les rites préparatoires de l'initiation, l'accomplira parfaitement dans l'intérieur du sanctuaire. Historie de xai 'Αθηναίοι νικώνγες, έν ταίς ναυσίν έδαδούχησαν τὰ μυσγήρια καὶ Barileus, merà the ciphene, che tou red tà mpolèlea prenous, cis τὰ ἀνάκτορα τὴν Γελετήν καταθήσεται. S. de S. ]

<sup>(3) [</sup>Il y a tout lieu de croire que la proclamation du héraut qui ordonnoit aux profanes de s'éloigner, étoit suivie de l'extinction des flambeaux et des lampes. On est en droit de tirer cette conclusion d'un passage du Symposium de Platon, qui contient, ce me semble, une allusion sensible aux pratiques des mystères d'Éleusis. Alcibiade s'adresse aux convives, et leur déclare qu'il va leur faire une révé-

péribole ou grande enceinte. Les aspirans, plongés dans les horreurs de la nuit, et saisis de

lation peu honorable pour Socrate et pour lui-même, mais qu'il ne craint point de leur tout avouer, parce qu'ils partagent son enthousiasme et son délire pour la philosophie. Puis il continue ainsi : Διὸ πάντις ἀπούσισθε · συζνώσισθε · γὰρ τοῖς τότι πραχθεῖσι, καὶ τοῖς νῦν λιγομένοις. Οἱ δὶ οἰκέται, καὶ εἴ τις ἄλλος ἐστὶ βίδηλός τι καὶ ἀγροῖκος, πύλας πάνυ μεγάλας τοῖς ἀσὶν ἐπίθεσθε. On reconnoît ici une allusion à la formule qui enjoignoit aux profanes de se retirer : βίδηλοι est expliqué par ἀμόντοι dans le Lexique de Timée, et on s'est aperçu, il y a long-temps, que Platon rappeloit ici des vers attribués à Orphée, et qui nous ont été conservés par S. Justin, martyr; vers qui sont également relatifs au secret des mystères : Φθίγξομαι οῖς θίμις ἐστί· θύρας δ' ἐπί- θεσθε βαξάλοις Πάσιν ὰμοῦ.

Après cette première allusion, Alcibiade continue ainsi son récit: Ἐπιιδή γὰρ οῦν, ἄ ἄνδρις, ὅ τι λύχνος ἀπισδήμει, καὶ οἱ παϊδις ἔξα ἦσαν, ἔδοξί μοι χρῆναι μηδὶν ποικίλλειν πρὸς αὐτὰν, ἀλλ' ἐλευθέρως εἰπεῖν ἄ μοι ἐδέκει. Certainement Alcibiade est censé comparer l'extinction de la lampe et la sortie des domestiques, ou plutôt, pour rétablir l'ordre convenable, la sortie des domestiques et l'extinction de la lampe, à ce qui se passoit au moment où alloient commencer les cérémonies secrètes de l'initiation. Plat., Sympos., tom. III Oper., p. 218; Dial. duo, Phileb. et Sympos., ed. Fischer., p. 193.

Je crois que les initiés étoient obligés de marcher et de faire diverses allées et venues dans les ténèbres. Cela me paroît suffisamment indiqué par le passage de Thémistius ou de Plutarque, conservé par Stobée, que Warburton a cité (The div. Legat. of Mos., tom. I, p. 246), et dont M. de » du fond des abîmes de la terre; l'édifice des » enfans de Cécrops mugit; Éleusis élève ses » torches sacrées; les serpens de Triptolème sif-» flent....; au loin paroît la triple Hécate, etc. (1) ». Cette description, quoique poétique, diffère peu des détails que plusieurs auteurs nous fournissent sur le spectacle qui s'offroit aux yeux des initiés. L'aspirant entendoit différentes voix, selon Dion Chrysostôme; la lumière et les ténèbres affectoient alternativement ses sens; à peine pouvoit-il considérer la multiplicité des objets qui s'offroient à ses regards (2). Les principaux

venir au-devant d'eux : iz d'i rourou, que re tenuérou ani-

Cette scène, qui contrastoit si agréablement avec les épreuves précédentes, avoit lieu, comme l'indique l'allusion de Thémistius, quand l'hiérophante ouvroit le vestibule du temple : ¿πότε δὶ ὁ προφήρε ἐπίνος, ἀναπεράσως τὰ προπόλωμα τοῦ νεώ (Or. in Patr., loc. supr. laud.). C'est par allusion à cela que Sénèque dit : Initiatos nos credimus; in vestibulo ejus hæremus. Nat. Quæst., elib. VII, cap. 31.

M. de Sainte-Croix a donc eu tort d'appliquer cette description de Proclus aux scènes effrayantes dont il parle en cet endroit. S. de S. ]

<sup>(1)</sup> Claud., de Rapt. Pros., lib. 1, v. 7-15.

<sup>(2)</sup> Σχιδόν οῦν ὅμοιον, ἄσπερ εἴ τις ἄνδρα Ἑλληνα, ἢ βάρξαρον, μυεῖσθαι παραδιδοὺς εἰς μυσ]ικόν τινα οἶκον, ὑπερφυἢ κάλλει καὶ μεγέθει, πολλά μεν ὁρῶντα μυσ]ικὰ θεάματα, πολλῶν δὲ ἀκούον]α τοιούτων φωνῶν, σκότους τε καὶ φω]ὸς ἐναλλάξ αὐτῷ φαινομένων, ἄλλων τε μυρίων γινομένων. Dion Chrys., Or. XII, p. 202.

étoient des fantômes ayant la figure de chien, et diverses formes monstrueuses et propres à inspirer de l'effroi (1), et que le bruit de la foudre et des éclairs (2) rendoient encore plus terribles. De là naissoient ces frémissemens, ces terreurs, ces saisissemens, ces sueurs, qui font comparer par Plutarque l'état d'un initié à celui d'un mourant (3).

Mais une partie de la description de Claudien, et des détails qu'on vient de lire, appartient à la représentation des enfers, qui s'exécutoit dans un antre, ou lieu souterrain, pratiqué pour cela au-dessous du grand temple. On ne sauroit élever aucun doute sur la réalité de cette cérémonie. Lucien, dans un de ses dialogues, introduit un savetier, nommé Micylle, entrant dans la barque de Charon. Il tend la main à un cynique, et lui dit: « Dis-moi, car tu t'es fait initier aux mystères » d'Éleusis, ne trouves-tu pas que tout ce qui se » passe ici y ressemble beaucoup? » Le cynique répond: « Tu as bien raison. Mais voilà une femme » qui s'avance faisant les fonctions de dadouque, » c'est-à-dire, tenant un flambeau. Son regard est

<sup>(1) &#</sup>x27;Αλλόποτα τως μορφώς φώσματα. Stob., Serm. cclxxiv, p. 884. Ce passage étoit faussement attribué à Thémistius; mais le savant Wyttenbach a fait voir qu'il étoit de Plutarque. Ad cal. lib. de Ser. num. vind., p. 129.

<sup>(2)</sup> Schol., ad Orac. Zoroastr., 87, ed. Gal.

<sup>(3)</sup> Plut., ap. Stob., loc. supr. laud.

» menaçant et inspire l'effroi. C'est sans doute » quelque furie (1) ». En effet, on voit paroître Tisiphone, et elle conduit les morts nouvellement débarqués; au tribunal de Rhadamanthe. Ce passage important et décisif n'a point échappé à Warburton, qui s'en appuie dans son explication du vie livre de l'Énéide (2).

Jamais, il faut l'avouer, on n'interpréta un ancien poète avec plus de sagacité que ne l'a fait Warburton; jamais on ne donna à ses conjectures un plus haut degré de probabilité. D'abord elles ne m'avoient paru que fort ingénieuses; ensuite, en y réfléchissant davantage, je me suis convaincu qu'elles avoient presque le caractère d'une vérité démontrée. M. Heyne prétend que, si la descente d'Énée aux enfers est une allégorie de l'initiation aux mystères, toute la beauté poétique de cet épisode disparoît (3). Virgile a exécuté ce que

<sup>(1)</sup> Είπε μοι, ετελέσθης γαρ, α κυνίσκε, τα Έλευσίνα, ούχ δμοια τοῖς ἐκεῖ τὰ ἐνθάδε σοι δοκεῖ; ΚΥΝ. Εὖ λέγεις · ἰδοὸ οὖν προσέρχεται δαδουχοῦσά τις, etc. Lucian., Catapl., §. 22.

<sup>(2)</sup> The Divin. Legat. of Mos., tom. I, p. 215.

<sup>(3)</sup> Ad Æneid., lih. v1, excurs. x, t. III, p. 340, ed. tert.

<sup>[</sup>M. Heyne termine, il est vrai, ses réflexions sur ce sujet, par ces mots: Perit tandem omnis epica vis et poetica suavitas, si res à poeta narrata ad allegoriam revocetur; mais ce n'est là ni le seul, ni le principal motif qu'il oppose au système de Warburton. Autre chose, au surplus, seroit de supposer que Virgile a emprunté, pour

Chilius s'étoit proposé de faire avant lui (1); je veux dire qu'il a employé les cérémonies de l'initiation pour en faire le sujet d'un épisode de son poëme: mais il a su les embellir, et les a rendues intéressantes pour les Romains. Elles lui ont fourni un cadre, qu'il a rempli librement et avec art, au moyen d'Homère, qui avoit tout un autre dessein (2), et en y faisant entrer les opinions philosophiques répandues de son temps, et les

la composition du 6e Livre de l'Énéide, beaucoup d'idées aux rites dont se composoit la célébration des mystères d'Éleusis, et aux doctrines qui y étoient enseignées plus ou moins énigmatiquement; ou d'avancer, avec Warburton, que le poète s'est proposé de retracer et d'exposer aux yeux des profanes tout le secret des mystères. C'est cetta hypothèse que M. Heyne combat, et je ne pense pas que M. de Sainte-Croix ait voulu la défendre. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Cicer., ad Attic., lib. 1, ep. 1x.

J'ai déjà remarqué précédemment (p. 267, not. 2), qu'il est impossible de dire avec certitude ce que l'on doit entendre par les Εὐμολπιδῶν πάγρια, que Cicéron demandoit à Atticus, de la part de Chilius (sì toutefois ce nom est exempt de faute). On ne peut former là-dessus que des conjectures. A plus forte raison ne sauroit-on affirmer quel étoit l'usage que Chilius vouloit faire des renseignemens qu'il désiroit obtenir. C'est donc une chose bien hasardée d'employer l'exemple de Chilius, comme une preuve en faveur de l'opinion de Warburton, relative au but du 6° Livre de l'Énéide. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Voyez les Réflexions sur la Nécyomantie de ce poète, à la fin de cet ouvrage.

faits historiques desquels dépendoit la gloire de sa patrie. Au milieu de tous ces ornemens étrangers, les traces du sujet principal qui, comme je l'ai dit, leur sert de cadre, contribuent à accroître l'intérêt, loin qu'il soit détruit par une froide allégorie. M. Heyne n'a point méconnu ces allusions aux mystères; au contraire, il les a souvent indiquées (1). L'explication de Warburton est donc vraie en partie; et cela suffit pour que l'on soit en droit d'affirmer que Virgile a fait plus ou moins d'attention à la représentation des enfers, usitée dans la fête des mystères éleusiniens.

A son exemple, Sénèque y a puisé l'idée de la descente d'Hercule au rivage des morts, et dans les lieux des supplices éternels dont il offre un sombre tableau. Le poète fait paroître Thésée, qui, s'adressant au dominateur de l'empire infernal, et à Proserpine que sa mère a cherchée vainement dans les plaines de Sicile, leur demande « qu'il lui soit permis de révéler impunément les » objets secrets et ténébreux que la terre ne doit » pas connoître (2) ». Junon elle-même avoit précédemment témoigné son indignation de ce que les secrets de l'enfer et du royaume des morts

<sup>(1)</sup> Neque id negari velim, nihil omnino narrationi Virgiliance cum Eleusiniis initiis esse commune. Excurs. x, ad Æneid. lib. v1, tom. III, p. 338, ed. tert.

<sup>(2)</sup> Herc. Fur., v. 658-661.

étoient mis au grand jour et révélés au monde (1). Plus loin, le poète introduit sur la scène Mégare, femme d'Hercule, promettant à Cérès que, si son époux revient des enfers, elle célébrera les mystères d'Éleusis, et en gardera le secret avec fidélité (2). Il affecte encore de les rappeler par les paroles qu'il met dans la bouche du chœur de Thébains, qui, applaudissant au retour d'Hercule, comparent la quantité des ombres qu'il avoit ren-

<sup>(1)</sup> Et sacra diræ mortis in aperto jacent. Here. Fur., v. 56.

<sup>[</sup>Un passage de Platon prouve suffisamment que les représentations des peines de l'enfer faisoient partie de la célébration des mystères. Ce philosophe, dans son Traité des Lois, parlant des homicides volontaires, et des peines que les lois devoient leur infliger, s'exprime ainsi: Τούζων δὴ πάντων πίρι προσίμια μὰν εἰρημένα ταῦζ' ἔστω καὶ πρὸς τούτοις, ὅν καὶ πολλοὶ λόγον τῶν ἐν ταῖς τελεζαῖς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐσπουδακότων ἀκούσιζες, σφόδρα πείθονται, τὸ τῶν τοιούτων τίσιν ἐν ἄδου γίγνισθαι καὶ πάλιν ἀφικομένοις δεῦρο ἀναγκαῖον εἶναι τὴν κατὰ φύσιν δίκην ἐκτίσαι, τὴν τοῦ παθόντος ἄπερ αὐτὸς ἔδρασιν, ὑπ' ἀλλου τοιαύτη μοίρα τελευτῆσαι τὸν τότε βίον. Πειθομένα μὰν δὴ, καὶ πάντως φοδουμένα ἐξ αὐτοῦ τοῦ προσιμίου τὴν τοιαύτην δὶκην, οὐδὲν δεῖ τὸν ἐπὶ τούτα νόμον ὑμιεῖν ἀπειθοῦντι δὲ νόμος ὅδε εἰρήσθω. De Leg., lib. ix, tom. II Oper., p. 870 et 871. S. de S.]

<sup>(2)</sup> Herc. Fur., v. 300-302.

Secreta reddam sacra; tibi muta fide Longas Eleusin tacita jactabit faces.

contrées, à celle des initiés (1). Aristophane, dans la comédie des Grenouilles, dont la scène est à Éleusis (2), introduit des mystes ou initiés, et Bacchus qui descend aux enfers (3). Cette sorte · de confusion du séjour infernal et d'Éleusis désigne assez clairement les représentations dont il est ici question, et qui faisoient partie des mystères; et ce rapport n'est pas si éloigné que tant d'autres qu'on est obligé d'admettre dans une semblable matière. Ajoutons qu'Eschine, ou l'ancien auteur anonyme d'un dialogue faussement attribué à Platon, en parlant avec quelques détails de l'Érèbe et du Tartare, dit que, suivant une ancienne tradition, Bacchus et Hercule, avant d'y pénétrer, se firent initier, et ranimèrent leur courage par les mystères éleusiniens, pour l'entreprise périlleuse qu'ils étoient sur le point d'exécuter (4).

La peinture s'exerça aussi sur ce triste sujet, et l'on voyoit de toutes parts, soit à Rome, soit dans la Grèce, des tableaux représentant le sup-

<sup>(1)</sup> Herc. Fur., v. 842-849.

<sup>(2)</sup> Schol. Aristoph., Ran., ad v. 357.

<sup>(3)</sup> Aristoph., Ran., v. 319 et seq.

<sup>(4)</sup> Καὶ τοὺς περὶ Ἡρακλέα τε καὶ Διόνυσον, καζιόνζας εἰς ἄδου, πρότερον λόγος ἐνθάδε μυηθήναι, καὶ τὸ θάρσος τῆς ἐκεῖσε πορείας παρὰ τῆς Ἑλευσινίας ἐναύσασθαι. Plat., Axioch., tom. III Oper., p. 371.

plice des méchans dans l'autre vie (1). Mais aucun n'étoit plus remarquable et plus digne de passer à la postérité, que celui de Polygnote de Thasos. Il ne nous en reste que la description fort ample que nous devons à Pausanias. Quoique Polygnote ait tiré de l'Odyssée d'Homère, et de plusieurs autres poëmes, une partie considérable de son vaste sujet (2), la descente d'Ulysse aux enfers, il emprunte cependant beaucoup de choses des mystères d'Éleusis. Il les désigne de manière que le spectateur initié ne pouvoit s'y méprendre. D'abord, l'on voyoit Charon passant sur sa barque Tellis, jeune adolescent, et Cléobée, jeune fille encore vierge, qui tient sur ses genoux une ciste en usage dans les fêtes de Cérès. C'étoit Cléobée qui la première, disoit-on, avoit transporté les mystères de Cérès de l'île de Paros à Thasos. Sur les bords du fleuve, on apercevoit un fils dénaturé, étranglé par son père qu'il avoit maltraité, et un spoliateur sacrilége, livré à une magicienne chargée de son supplice. Au-dessus de ces figures, se voyoit un personnage nommé Eurynome. Les prêtres du temple d'Apollon à Delphes, où se trouvoit ce tableau, comptoient Eurynome au nombre des divinités infernales. Sa

<sup>(1)</sup> Vidi ego multa sæpe picta, quæ Acherunti fierent, Cruciamenta.

Plaut., Captiv., act. v, scen. 4, v. 1 et 2.

<sup>(2)</sup> Pausan., Phoc., cap. 28.

fonction étoit, suivant eux, de ronger les cadavres des morts, dont il ne laissoit subsister que les os. Assis sur une peau de vautour, ce personnage, d'une couleur entre le bleu et le noir, pareille à celle des mouches qui dévorent la viande, montroit les dents à découvert. J'omets à dessein tous les autres détails de cette riche composition, pour en venir à cette partie où l'on voyoit deux figures de femmes, l'une encore jeune, l'autre plus âgée, et qui toutes deux sembloient porter de l'eau dans des vases brisés (1). Une inscription qui leur étoit commune, faisoit connoître qu'elles étoient du nombre des personnes qui n'avoient pas été initiées, sans doute par leur faute (2). Si l'on admet que ces représentations des supplices infligés aux impies dans l'enfer étoient mises sous les yeux des initiés, et faisoient partie des cérémonies mystiques (3), on concevra

<sup>(1)</sup> Αί δὶ ὑπὶρ τὴν Πενθεσίλειαν Φέρουσαι μέν είση ἔδωρ ἐν καζιαγόση ὀσζράκοις. Pausan., Phoc., cap. 31.

<sup>(2)</sup> Er κοινῷ δέ iστιν iπὶ ἀμφοζέραις, είναι σφᾶς τῶν οὐ μεμυημένων. Paus., loc. supr. laud., et Kust., not. ad h. loc.

<sup>(3) [</sup>La représentation des enfers et des peines que les hommes coupables y souffroient, n'étoit point l'objet direct et immédiat des mystères : c'étoit seulement une scène, et en quelque sorte un épisode du drame qui représentoit les aventures d'Isis, d'Osiris et de Typhon, ou de Cérès, Proserpine et Pluton. Ce drame, pour être complet, devoit contenir l'enlèvement de Proserpine, les

pourquoi Pindare fait prononcer dans les enfers, à Ixion, une sentence par laquelle il recommande aux hommes les devoirs de la reconnoissance (1); et Virgile met dans la bouche de Thésée un aver-

courses de Cérès, sa descente aux ensers, l'union de Pluton avec Proserpine, et se terminer par le retour de Cérès dans le séjour des dieux. La représentation de ce drame commençoit sans doute immédiatement après la proclamation qui ordonnoit aux profanes de s'éloigner. Quelques parties du drame étoient éclairées par la lueur des slambeaux, d'autres se passoient dans les ténèbres; les unes s'exécutoient dans le péribole du temple, les autres dans un lieu obscur et souterrain. Les principaux acteurs du drame devoient être toujours les mêmes; les ornemens accessoires et les détails pouvoient se varier à l'infini. De là peut-être ces mots de Sénèque: Non semel quædam sacra traduntur, servat Eleusis quod ostendat revisentibus. Nat. Quæst., lib. vii, cap. 31.

Si telle est, comme je le crois, l'idée que l'on doit se faire des représentations d'Éleusis, la scène de Baubo, et toutes les aventures qui appartiennent aux courses de Cérès dans l'Attique, telles que l'introduction de la culture des céréales, la mission de Triptolème, etc., devoient précéder la représentation des régions infernales et des supplices de ceux qui les habitent. Je n'ai cependant voulu rien changer à l'ordre suivi par M. de Sainte-Croix; il me suffit d'en faire, une fois pour toutes, la remarque J'ajoute que les aventures de Cérès, antérieures à la naissance de Proserpine, pouvoient aussi faire partie des représentations d'Éleusis: la chose même n'est pas sans vraisemblance. S. de S.]

(1) Pyth., Od. 11, v. 39.

tissement (1) adressé aux ombres, et une exhortation à pratiquer la justice et à ne point mépriser les dieux. De quelle utilité eussent été de semblables avis adressés aux morts? Ce ne pouvoient être que des inscriptions mises près de la représentation qu'on faisoit de ces scènes effrayantes, dans les mystères, et ces avis s'adressoient aux initiés. Warburton a fort bien expliqué cela (2), et il est difficile à cet égard de n'être pas de son avis. Mais revenons au tableau de Polygnote.

A la suite d'une foule de suppliciés, immédiatement après Sisyphe, s'offroit encore à la vue une vieille femme avec sa cruche fèlée, versant dans un tonneau le peu d'eau qui lui restoit. Auprès d'elle on voyoit un vieillard, un enfant et plusieurs femmes, qui tous portoient de l'eau (3). « Nous pen-» sons, dit Pausanias, que tous ces personnages » représentent ceux qui n'ont fait aucun cas de » ce qui se pratique à Éleusis (4) ». Ensuite il remarque que les anciens Grecs mettoient les mystères d'Éleusis autant au-dessus de tous les autres mystères qu'ils plaçoient les dieux au-dessus des

<sup>(1)</sup> Æneid., lib. v1, v. 618-620.

<sup>(2)</sup> The div. Legat. of Mos., tom. I, p. 238.

<sup>(3)</sup> Pausan., Phoc., cap. 31.

<sup>(4)</sup> Ἡμεῖς δὲ ἐτεκμαιρόμεθα, εἶναι καὶ τού ζους τῶν τὰ δρώμενα Ελευσῖνι ἐν οὐδενὸς Βεμένων λόγφ. Pausan., loc. supr. laud.

héros (1). Il termine presque aussitôt sa description en disant deux mots de Tantale. On ne sauroit se dissimuler qu'il s'y trouve une multitude de traits qui ne peuvent s'appliquer qu'à cette partie de l'initiation où l'on offroit aux initiés le spectacle de l'enfer, et des peines que la vengeance divine y faisoit éprouver aux coupables; et ce qui démontre la vérité de cette conjecture, c'est la mention qui y est faite des supplices infligés à ceux qui avoient méprisé les mystères ou qui en avoient trahi le secret. Platon, dans un de ses dialogues, fait une allusion à ce genre de supplice (2), et la description du tableau

<sup>(1)</sup> Οι γὰρ ἀρχαιόζεροι τῶν Ἑλλήνων τελεζήν την Ελευσινίαν κάνζων, ὁπόσα εἰς εὐσέζειαν ἤκει, τοσούζω ἦγον ἐνζιμοζέραν, ὁσω καὶ θεοὺς ἐπίπροσθεν ἡρώων. Pausan., loc. mod. laud.

<sup>(2) [</sup>M. de Sainte-Croix n'a point indiqué le passage de Platon qu'il avoit en vue. Je crois que c'est le texte suivant, qui se trouve dans le dialogue intitulé Gorgias, et que Kuster a cité dans ses notes sur Pausanias. Tourarier d'n ou rois seu, à Kaddicheis, indeixvolue às tur in adou (to à et dès d'n de passage) ou tou addichement d'n eller, oi ambintou, une popolier els ton terps méron n'est d'apper terestre terps méron une une porte ce philosophe, n'est sans doute qu'un jeu d'esprit, et Platon lui-même ne le dissimule pas; mais elle confirme l'antiquité de la fable, et prouve que c'étoit une chose généralement connue, et un symbole convenu pour représenter les délits commis contre le respect dû aux mystères.

de Polygnote est en quelque sorte le commentaire de ce passage du philosophe.

Mais ces représentations mystérieuses n'auroient-elles point été quelquefois souillées par des scènes ou des actions honteuses?

« Que vos nuits pleines de turpitudes cessent », s'écrie S. Grégoire de Nazianze, « et je ferai re-» naître en votre faveur nos veilles sacrées qu'é-» claire la lumière. Fermez ces issues ténébreuses » et ces chemins qui conduisent aux enfers, je » vous guiderai dans la voie droite et lumineuse » du ciel, je révélerai toute l'infamie de vos mys-» tères (1) ». S. Clément d'Alexandrie, les autres Pères de l'Église, et les anciens écrivains ecclésiastiques (2), tiennent à peu près le même langage, n'en rapportant pour ainsi dire d'autre motif que l'usage constant de célébrer pendant la nuit ces fêtes religieuses. Ne s'y passoit-il donc rien qui pût justifier cette véhémente apostrophe de S. Grégoire? Cela n'est pas probable, et je crois avoir trouvé la cause de ces soupçons. L'hiérophantide conduisoit les initiés dans les souter-

Plat., Gorg., tom. I Oper., p. 493. B; Plat., Euthyd. et Gorg., ed. J. Routh., p. 212, et not. et var. lect., ad h. loc. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Or. adv. Julian. 11, cap. 31.

<sup>(2)</sup> Evagr., Hist. ecclesiast., lib. 1, cap. x1; Niceph. Callist., Eccl. hist., lib. x1v, cap. 48, tom. II, p. 553. A, ed. Front. Duc.

rains où l'on représentoit les enfers. La présence de l'hiérophantide en ce lieu n'est point douteuse, puisqu'il en est fait mention dans le monument relatif à l'initiation de l'empereur Hadrien (1). Suivant Philon, les mystes se livroient, dans les ténèbres, à deux ou trois personnes (2), qui ne peuvent être que cette prêtresse, l'hiérophante, le dadouque, ou d'autres ministres supérieurs. En effet, S. Astérius, évêque d'Amasée, écrivain élégant, et digne d'être plus connu, et qui vivoit vers la fin du quatrième siècle, au moment de l'abolition des mystères d'É-

<sup>(1)</sup> Ex Schedis Worsley.

<sup>(2)</sup> De Virt. Stud., tom. II, p. 447, ed. Mangey.

<sup>[</sup> M. de Sainte-Croix cite ici un passage du Traité de Philon, intitulé: Quod omnis qui virtuti studet sit liber, mais on n'y trouve rien qui ait le moindre rapport avec le fait dont il s'agit. Voici le passage : Oi di momip in rais Jedetais ispopartydirtes, itar opyiar yemiedaer, modde the mpóσθεν όλιγωρίας ξαυτούς κακίζουσιν, ώς ού Φεισάμενοι χρόνου, βίον δὶ τρίψαν] ες άδίω]ον, εν ῷ Φρονήσεως εχήρευσαν. Je ne puis me persuader cependant que M. de Sainte-Croix eût avancé ce qu'il dit ici, d'une manière aussi positive, s'il n'avoit eu aucune autorité, et j'imagine qu'il a omis quelque chose en mettant au net cette addition, ou que le nom de Philon aura été substitué à celui d'un autre écrivain, en sorte que le passage cité de Philon a pris la place d'une autre citation. Cela est d'autant plus vraisemblable, que ce même passage de Philon se trouve cité un peu plus loin, à propos. J'ai dû au surplus faire cette remarque, pour que les lecteurs ne soient pas induits en erreur. S. de S.]

leusis, regarde comme le résultat essentiel de la superstition, cette vaine cérémonie à laquelle la Grèce entière participoit, et ce qui se passoit dans le lieu souterrain et ténébreux, où l'hiérophante et la prêtresse avoient de saintes rencontres. « Lorsque l'un se trouve avec l'autre, seul à seul, » ajoute-t-il, les lumières ne s'éteignent-elles » pas? Un peuple innombrable attend son salut » de ce qui se passe dans l'obscurité entre deux » personnes! (1) » Sans l'âge avancé de l'hiérophantide, et l'efficacité des moyens que l'hiérophante employoit pour s'assurer lui-même de sa chasteté, on auroit pu croire, avec un auteur grec du onzième siècle, que la décence étoit violée (2) dans cette rencontre. Il paroît qu'on y représentoit, soit l'enlèvement de Proserpine par Pluton, soit leur union. Tertullien nous assure que les Valentiniens imitoient exactement les cérémonies d'Éleusis (3); et l'on sait, par les té-

<sup>(1)</sup> Ού κιφάλαιον της σης θρησκιίας τὰ ἐν Ἑλιυσῖνι μυσ]ήρια, καὶ δημος Ατ]ικὸς καὶ ἡ Ἑλλὰς πᾶσα συναίριι ἐνὰ τιλέση ματαιό]ητα; οὐκ ἐκιῖ τὸ κα]αδάσιον τὸ σκο]ιινὸν, καὶ αὶ σιμιαὶ τοῦ 
ἰιροφάντου πρὸς τὴν ἰέρειαν συν]υχίαι, μόνου πρὸς μόνην; οὐχ αἰ 
λαμπάδις σδίνυν]αι, καὶ ὁ πολὺς καὶ ἀναρίθμητος δημος τὴν 
συ]ηρίαν αὐτῶν εἶναι νομίζουσι τὰ ἐν τῷ σκό]ψ παρὰ τῶν δύο πρατ]όμενα; Encom. in SS. Mart., Bibl. Patr. Auct., tom. II, 
col. 193. B, et Coll., tom. XVIII, ed. Combesis.

<sup>(2)</sup> Psell., fragm. Ms., de Græc. opin. circa dæmon., cap. 3.

<sup>(3)</sup> Adv. Valent., p. 250. B, ed. Paris. cum not. Var.

moignages de S. Irénée et d'Eusèbe, que ces sectaires dressoient un lit nuptial dans leurs assemblées nocturnes (1). Selon Lucien, l'imposteur Alexandre, dont il a écrit la vie, dans la fête qu'il célébroit à l'imitation des solennités d'Éleusis, et qui duroit trois jours, donnoit trois représentations différentes. Le dernier jour, il jouoit le rôle d'Endymion, tandis qu'il présidoit lui-même, en qualité d'hiérophante, aux cérémonies mystérieuses; et la belle Rutilie, représentant la lune, descendoit auprès de son amant. Peu après la fin de cette scène, Alexandre, se montrant tout à coup avec le costume de sa charge, entonnoit la chanson de l'hyménée, à laquelle répondoient en chœur les assistans, qui étoient censés figurer les Eumolpides et les Céryces (2). Voilà sans doute ce qui se faisoit, du moins à peu près, dans l'antre éleusinien, mais avec toutes les précautions qu'exigeoit le maintien des bonnes mœurs. Le sujet du drame étant les aventures de Cérès et de sa fille, lorsqu'on arrivoit au mariage forcé de celle-ci, ou à son enlèvement, un lit nuptial étoit préparé, les

<sup>(1)</sup> Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν νυμφῶνα καζασκευάζουσι, καὶ μυσζαγωγίαν ἐπιζελοῦσι μετ' ἐπιβρήσεων ζινῶν τοῖς ζελουμένοις καὶ πνευματικὸν γάμον Φάσκουσιν εἶναι τὸ ὑπ' αὐτῶν γινόμενον, καὶ τὴν ὁμοιότητα τῶν ἄνω συζυγιῶν. Euseb., Hist. eccles., lib. IV, cap. 11.

<sup>(2)</sup> Alex., seu Pseudomant., §. 39, tom. V Oper., p. 99 et 100, ed. Bipont.

flambeaux s'éteignoient, le prêtre et la prêtresse s'éclipsoient un instant (1), pour reparoître bientôt aux yeux des initiés.

Il se pratiquoit encore bien des cérémonies, et la principale étoit l'élévation du Phallus, rit étrange, dont Clément d'Alexandrie (2), Tertul-

<sup>(1)</sup> Cur rapitur sacerdos Cereris, si non tale Ceres passa est? Tertull., ad Nat., lib. 11, p. 57. D, ed. cum not. Var.

<sup>(2)</sup> Protrept., tom. I Oper., p. 19 et 30.

Des deux passages de S. Clément d'Alexandrie, cités ici par M. de Sainte-Croix, le second a rapport aux mystères de Bacchus. Dans le premier, les expressions de ce père peuvent aussi-bien s'entendre des organes sexuels de la semme que de ceux de l'homme; et je suis fort porté à penser, comme Meursius, qu'elles doivent être entendues du ctéis, et non du phallus. Il est vrai que, dans les aventures d'Isis et d'Osiris, le phallus jouoit un grand rôle, et que les mystères d'Éleusis n'étant qu'une imitation de ceux d'Isis, on est porté à penser que ce symbole n'avoit pas dû y être omis. Cependant, si l'on résléchit qu'une divinité femelle, Proserpine, avoit pris la place d'Osiris, on ne sera peut-être pas éloigné de renoncer à cette opinion. Les écrivains anciens ont souvent parlé des mystères, d'une manière générale, sans distinguer les rites qui étoient particuliers à ceux de telle ou telle divinité. Au surplus, le phallus auroit pu être employé à Éleusis comme symbole du ravisseur de Proserpine, et de la violence qu'il fait à la fille de Cérès, ou de celle que Jupiter avoit faite à Cérès elle-même; mais ce n'est là qu'une conjecture, et elle ne suffit pas pour justifier Tertullien de l'erreur que lui reproche Meursius. Eleusin., cap. 11. S. de S.]

lien, Arnobe, et autres, ont souvent fait mention. Cet usage, d'origine égyptienne, avoit été introduit en Grèce par Mélampus (1), et consacré par les mystagogues d'Éleusis; il fut adopté par les Valentiniens (2). Certes, rien n'est moins douteux: toutefois, on a taxé là-dessus de calomnie les Pères que je viens de citer, et on a rejeté sans examen leur témoignage (3): il me sera permis de le fortifier par des autorités non suspectes.

Diodore de Sicile répète, en plusieurs endroits de son histoire, que les Grecs, à l'imitation des Égyptiens, honoroient le phallus dans les mystères. C'est, dit-il, en mémoire de ce que Typhon jeta dans le Nil les parties viriles d'Osiris. Son épouse, Isis, voulut qu'on leur décernât les honneurs divins; qu'on en plaçât la représentation dans les temples, et qu'on rendît à ces mêmes parties un culte religieux dans les sacrifices et les mystères. Voilà, ajoute-t-il, pourquoi les Grecs, qui ont pris de l'Égypte leurs fêtes de Bacchus, révèrent le phallus dans les mystères, les initiations et les sacrifices (4). Plutarque ne diffère pas

<sup>(1)</sup> Herod., lib. 11, cap. 49.

<sup>(2)</sup> Cæterum tota in adytis divinitas, tota suspiria epoptarum, totum signaculum linguæ, simulacrum membri virilis revelatur. Adv. Valent., p. 250, ed. Paris. cum not. Var.

<sup>(3)</sup> Dictionn. encyclop., art. Éleusinie.

<sup>(4)</sup> Diod., lib. 1, §. 22, 88, etc.

beaucoup de ce sentiment (1). Mais écoutons les philosophes éclectiques, zèlés apologistes de l'hellénisme. Dans l'énumération des usages symboliques des mystères, Iamblique n'oublie pas l'élévation du phallus, et il nous apprend qu'on en consacroit plusieurs figures au printemps, pour marquer que les dieux ont donné au monde la puissance génératrice (2). On devoit s'attendre de sa part à une pareille raison, bien digne de son école. Plotin, qui en fut l'ornement, explique de la même manière la coutume qu'on avoit dans les télètes ou cérémonies de l'initiation, de représenter l'ancien Mercure avec l'organe de la génération toujours prêt à entrer en action (3). Or nous savons, par le témoignage d'Eusèbe, que l'hiérocéryx représentoit à Éleusis, pendant les cérémonies de l'initiation, la personne de Mercure (4). Cette preuve est encore plus décisive que les précédentes, et rien ne peut l'infirmer, si l'on considère la source où je l'ai puisée.

Cet organe, ce lit nuptial, ce mariage appelé

<sup>(1)</sup> Plut., de Is. et Osir., §. 36.

<sup>(2)</sup> De Myst. Ægypt., §. 1, cap. 11.

<sup>(3)</sup> Όθεν, οἶμαι, καὶ οἱ πάλαι σοφοὶ μυσηκῶς καὶ ἐν τελεταῖς αἰνιτ]όμενοι, Ἑρμῆν μὲν ποιοῦσι τὸν ἀρχαῖον, τὸ τῆς γεννέσεως ἔργανον ἀιὶ ἔχοντα πρὸς ἐργασίαν. Ennead. III, lib. VI, cap. 19.

<sup>(4)</sup> Euseb., Præp. Evang., lib. 111, p. 117.

<sup>[</sup> Tous les passages allégués ici par M. de Sainte-Croix sont relatifs au culte du phallus chez les Grecs, mais ils

sacré (1), et quelques autres cérémonies de ce genre, n'étoient pourtant que des représentations allégoriques (2). Théodoret en convient sans peine

ne prouvent point du tout, ce me semble, que ce culte ait fait partie des cérémonies d'Éleusis. Les textes cités d'Hérodote et de Diodore ont, au contraire, une application certaine et directe aux mystères de Bacchus. On ne sauroit trop faire attention aux expressions du dernier de ces écrivains, auxquelles M. de Sainte-Croix a donné une extension dont elles ne sont pas susceptibles. Aid sai rous Έλληνας, έξ Αίγύπτου παρειληφότας τὰ περί τους όργιασμούς καί τας Διονυστακάς δορτάς, τιμών τουτο τὸ μόριον έν τε τοις μυσζηρίοις zai rais rou been rourou rederais re zai buriais, oromazorras αύτὸ φαλλόν. L'autorité d'Eusèbe ne prouve pas davantage ce qu'avance notre savant auteur. De ce que les Anciens représentoient Mercure de la manière décrite par Plotin, et de ce que, dans la cérémonie de l'époptée, l'hiérocéryx auroit figuré Mercure, peut-on conclure que le phallus faisoit partie des symboles admis dans les mystères d'Éleusis, et y jouoit un rôle important? Je ne le pense pas. D'ailleurs l'application faite par Eusèbe, des divers ministres d'Éleusis au démiurge, au soleil, à la lune, et à Mercure, ne me paroît pas appartenir à l'ancien esprit des mystères: je crois, au contraire, y voir une allégorie due à la philosophie éclectique. S. de S. ]

- (1) Procl. in Tim., p. 16. C.
- (2) [Tertullien remarque aussi les explications allégoriques par lesquelles on essayoit de justifier ces représentations obscènes. Sed natura venerandum nomen allegorica dispositio prætendens, patrocinio coactæ figuræ sacrilegium obscurat, et convicium falsi simulacris excusat. Adver. Valent., p. 250 Oper., ed. cum not. varior.

savant, il observe très-bien que de tels objets excitent les sens et sont naître toutes sortes de pen-

Ces explications, qui furent sans doute imaginées lorsque les nations plus civilisées commencèrent à rougir de ces scènes grossières, ont cependant trouvé, dans ces derniers temps, des défenseurs qui ont osé affirmer, avec lamblique, que de semblables représentations étoient propres à affranchir l'homme des passions licencieuses, en satisfaisant la vue, et domptant en même temps les appétits naturels, par la sainteté des rites qui accompagnoient ces spectacles honteux. Ils n'ont pas rougi d'imputer aux plus savans écrivains ecclésiastiques, anciens et modernes, qui ne partagent pas leur bizarre engouement pour les pratiques du paganisme, une arrogance consommée, unie à l'ignorance la plus profonde de l'antique sagesse, et mêlée d'une hypocrisie et d'une mauvaise foi sans pareilles. (Dissertation on the Eleusinian and Bacchic Mysteries, p. 64, 122, 123, 167.) On a peine à concevoir à quel point l'écrivain que je viens de citer pousse le délire et l'extravagance, soit quand il exalte l'excellence de la théologie païenne, soit quand il exprime l'horreur que lui inspire la doctrine chrétienne. Mais, pour revenir à mon sujet, si quelque chose peut excuser le choix de pareils symboles, en admettant que, dans l'origine, ce ne fussent effectivement que des symboles, c'est uniquement la grossièreté des siècles où l'on en a introduit l'usage : encore est-il difficile de croire que la dépravation naturelle du cœur de l'homme n'ait été pour rien dans le choix qu'on en a fait. Au reste, quelque opinion qu'on adopte à cet égard, l'homme de bonne soi conviendra sans peine que de pareilles cérémonies ont dû nuire aux mœurs publiques, et n'ont jamais pu être une

sées lascives (1). Si l'on y ajoute encore le spectacle de femmes absolument nues, comme l'atteste S. Épiphane (2), à quels dangers n'étoient point exposées les mœurs? L'esprit ne se souille jamais impunément. Avouons que le drame de Cérès et Proserpine auroit été fort incomplet, s'il n'y eût pas été question de l'aventure de Baubo: or, la représentation de cette scène entraînoit des obscénités que S. Épiphane reproche aux mystères d'Éleusis. Peut-être les trouveroit-on moins révoltantes, si l'on supposoit qu'elles se fussent passées uniquement parmi les femmes, aux Thesmophories. Mais le texte d'Arnobe ne nous permet pas de douter que la scène de Baubo n'ait été également représentée aux grands mystères (3);

école de philosophie et de spiritualisme, comme ont voulu le persuader Porphyre, Iamblique, Plotin, Proclus, et quelques autres écrivains, honteux de leur propre culte. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Ατάρ δη και δίχα των αινιγμάζων, τὰ παρὰ ὁργιαστών δρώμενα, εἰς πῶν εἶδος ἀσελγείας τοὺς ὁρῶνζας ἡρέδιζε. Terap., §. 7, p. 583.

<sup>(2)</sup> Τά τε εν Ελευσίνε μυστήρια, Δηούς και Φερεφάτηης, και τῶν ἐκεῖσε ἀδύτων τὰ αἰσχρουργήματα, γυναικῶν ἀπογυμνώσεις, ίνα σεμνότερον εἴπω. Adv. Hæres., lib. 111, §. 11, tom. II Oper., p. 1092. Αν

<sup>[</sup>Il me paroît vraisemblable que l'expression de S. Épiphane, quoique plus générale, signifie pourtant la même chose que celle d'Arnobe, revelutio pudendorum. S. de S.]

<sup>(3)</sup> Propudiosa corporum monstrátur obscenitas, ob-

374 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES ce qui se trouve suffisamment confirmé par S. Clément d'Alexandrie (1).

D'après cela, dira-t-on, comment une telle institution a-t-elle pu subsister tant de siècles? Il s'agit ici d'un fait dont aucun raisonnement ne

jectanturque partes illæ, quas pudor naturalis abscondere atque naturalis verecundice lex jubet. Adv. Gent., lib. v, p. 176, ed. J. Maire. En cet endroit Arnobe parle de l'initiation aux grands mystères et de l'aventure de Baubo. Plus loin il dit encore: Potestis vestras nurus, quinimo vobis matrimonio conjunctas, ad verecundiam Baubonis impellere, atque ad pudicas Cereris voluptates? Ibid., p. 178.

(1) Protrept., tom. I Oper., p. 17.

[S. Clément, après avoir rapporté l'aventure de Cérès et de Baubo, ajoute immédiatement : Ταθη ἔσηι τὰ πρύφια τῶν Αθηναίων μυσηήρια et un peu plus loin (p. 18) il dit encore : Καλά γι τὰ θιάματα, καὶ θιῷ πρίπονηα ἄξια μὶν οὖν νεκτὸς τὰ γιλίσμαγα, καὶ πυρὸς, καὶ τοῦ μιγαλήτορος, μᾶλλον δὶ ματαιόφρονὸς Εριχθιιδῶν δήμου πρὸς δὶ καὶ τῶν ἄλλαν Ελλήνων, εὖστινας μίνει τελισηήσαντας, ἄσσα οὐδὶ ἔλπονγαι. Ceci suppose effectivement que cette scène indécente faisoit partie des représentations mystiques.

Nous avons encore un témoignage de la tradition à cet égard, dans un passage de Psellus (de Opin. Græc. circa dæmon., fol. 23 recto Ms.), où il termine le détail des représentations mimiques d'Éleusis, par ces mots: Έφ' εἶς καὶ Βαυδὰ τοὺς μηροὺς ἀνασυρομένη, καὶ ὁ γυναικεῖος κριὸς, εὕρυ γὰρ ὁνομάζουση τὴν αἰδῶ αἰσχυνόμενοι καὶ οὕρως ἐν αἰσχρῷ τὴν τιλετὴν καγαλύουση. Voy. A Dissert. on the Eleusin. and Baccli. Myster., p. 178. S. de S.]

sauroit infirmer la certitude. En général, l'hellénisme ne consistoit qu'en traditions absurdes ou scandaleuses, en rites impies ou impurs, en fètes de volupté ou de délire. Cependant il a existé long-temps, et a même survécu aux mystères, où l'on trouvoit du moins quelques traces de moralité et une sorte de doctrine. Le culte infâme du lingam n'est-il pas public, et répandu dans une grande partie de l'Asie, sans que ce qu'il a d'obscène et de révoltant nuise à la doctrine indienne, et en détache des nations nombreuses, parvenues à un assez haut degré de civilisation? Il est donc possible que l'institution des mystères ait subsisté malgré quelques pratiques obscènes; et on ne peut pas conclure de la longue durée de ces institutions, que ces pratiques obscènes n'y ont jamais eu lieu, et que ce sont là des calomnies inventées par les Pères de l'Église. En révélant ces turpitudes, ils n'ont eu pour but que de servir la cause de la vérité, et de multiplier ses prosélytes. C'est dans cette intention que Saint Jean-Chrysostôme dit, avec son éloquence ordinaire, que les cérémonies honteuses et les mystères des Grecs ne consistoient qu'en amours scandaleux, en outrages faits à l'innocence de l'âge, en adultères publics et en désordres de famille (1). Au moins doit-on convenir

<sup>(1)</sup> Ούδὶν γὰρ αὐτῶν ἴτερον τὰ μυσ ʹ΄ ήρια, ἀλλ' ἢ ἔρωτες ἄτοποι, Αα iv

376 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES que les aventures de Cérès n'offroient point aux initiés une école de bonnes mœurs.

La représentation des aventures de Cérès et de Proserpine avoit lieu, comme nous l'avons dit, dans un souterrain éclairé par des flambeaux. Lorsque cette scène étoit terminée, les initiés sortoient de l'antre et rentroient dans l'enceinte sacrée. Là, préoccupés des divers spectacles qu'on avoit mis sous leurs yeux, et presque hors d'euxmèmes, ils savoient à peine où étoit le sanctuaire, lorsque tout à coup les portes leur en étoient ouvertes par l'hiérophante et le dadouque (1). A cet instant, la statue de la déesse Cérès

zai παίδων ὕδρεις, καὶ γάμων διαφθοραὶ, καὶ οἰκιῶν ἀναγροπαί. Or. de S. Babyla et contr. Gentil., tom. I Oper., p. 669. A, ed. Fronton. Duc. Quoique S. Jean-Chrysostôme parle ici des traditions et des cérémonies du paganisme en général, néanmoins il a particulièrement en vue les télètes ou mystères; ce qui précède et ce qui suit le prouve suffisamment.

<sup>(1)</sup> Themist., Or. in obit. patr., p. 235, ed. Petav.; Sopatr., Divis. quæst., p. 338.

<sup>[</sup>M. de Sainte-Croix suit ici l'autorité de Thémistius. Cet orateur compare les services rendus par son père à la philosophie d'Aristote, et à ceux qui veulent en faire leur étude, à ce que les ministres des mystères pratiquoient en faveur des initiés, dans la cérémonie de l'autopsie. Ce passage est trop curieux pour ne pas être transcrit ici en entier. Thémistius avoit dit qu'Aristote avoit enveloppé sa philosophie d'une sorte d'obscurité et de voiles, pour

paroissoit, et rien n'étoit plus caché, ni dans le temple, ni dans les souterrains. Cette statue, frottée avec soin, étoit couverte d'or et d'argent, et

qu'elle ne fût pas souillée et profanée par les regards du vulgaire; puis il ajoute, en adressant la parole à son père: Συγγνωματεύων τους επαξίους, περιήρεις τε αυτοίς τον ζόφον, καὶ εγύμνους τὰ άγάλματα. ώστε ο μέν άρτι προσιών τοῖς άδύτοις, Φρίκης τε ετεπίμπλατο και ιλίγγου, άδημοτία τε είχετο και άπορία συμπάση, ουδε έχνους λαβέσθαι οδός τε ών, ουτε άρχης ήσηινοσουν επιδράξασθαι είσω Φερούσης · όπόζε δε ό προφήτης έκείνος, άναπε-THOUS THE MPONULAIM TOU PER, MAI TOUS XITHIMS MEPIOTSIAMS TOU άγάλματος, καλλύνας τε αυτό, και υποσμήξας πανζαχόθεν, έπεδείκνο τῷ μοουμένο μαρμαρύσσον τε ήδη καὶ αύγῆ καταλαμπόμενον θεσπεσία, ή τε όμίχλη εκείνη και το νέφος άθρόον υπερρήγνυζο, και έξεφαίνετο ο νους έκ του βάθους, φέγγους ανάπλεως καὶ άγλαίας, άντὶ τοῦ πρόβερον σκόβου. Le P. Pétau a traduit τους χιτώνας περισγείλας του αγάλμαγος, par contractis simulacri vestibus. Meursius avoit traduit, quum tunicas circumjecisset statuæ, dans un sens tout opposé; mais si l'auteur eût voulu dire cela, il se seroit, je crois, exprimé ainsi : τοῖς χιτῶσιν περισζείλας τὸ ἄγαλμα. Il résulte de ce passage entendu ainsi, que, dans l'autopsie, les ministres d'Éleusis découvroient la statue de Cérès, en écartant les draperies qui la voiloient, et qu'ils l'exposoient dans toute sa nudité aux yeux des initiés. Et je suis très-porté à croire que c'est cette nudité obscène qu'Apulée désigne d'une manière obscure par les mots Cereris mundum, dans le. passage cité par M. de Sainte-Croix dans la note suivante.

C'est à cette cérémonie, qui consistoit à montrer à nu la statue de la déesse, que Psellus fait allusion dans le passage suivant, que je ne cite que sur l'autorité de Meursius:

revêtue de ses plus beaux habits (1). Elle resplendissoit d'une clarté divine, au moyen des reflets de lumière qu'on avoit artistement ménagés. Les

aistητῶν ἀπογύμνωσις · car dans ce passage il est question de l'autopsie, et non de la scène de Baubo, comme le prouvent les mots φῶς ἐκεῖ καθαρόν. (Meurs., Eleusin., cap. 11.) Au lieu de αἰσζητῶν, peut-être faut-il lire ἰσζήτων. Voyez aussi S. Epiphane, à l'endroit cité · ci-devant, p. 373, not. 2.

Un passage de Plutarque, que je n'ai fait qu'indiquer précédemment (p. 352), peint aussi très-sensiblement les deux situations opposées dans lesquelles se trouvoient les initiés; la première, lorsqu'ils se précipitoient en foule et au milieu des ténèbres vers la porte du sanctuaire; la seconde, quand les portes s'ouvroient, et qu'une vive lumière frappant leurs yeux, les simulacres sacrés s'offroient à leurs yeux dans tout leur éclat. Plutarque fait une application de cela, à ce qu'éprouvent ceux qui se livrent à l'étude de la philosophie. Plut., de Prof. virt. sent., tom. II Oper., p. 71; Plut., Moral., ed. Wyttenbach., tom. I, p. 372. S. de S.]

(1) Mundus cum patet, deorum tristium atque inferum quasi janua patet. Varro, ap. Macrob., Saturn., lib. 1, cap. 16. Quoniam, ut res est, majus periculum decernis, speculum philosopho, quam Cereris mundum prophano videre. Apul., Apol., ed. ad us. Delph., p. 413. Cultum dicimus, quem mundum muliebrem vocant....; ille in auro et argento et gemmis et vestibus deputatur. Tertull., de Cultu Femin., lib. 1, cap. 4, p. 151, ed. cum not. var. Καθάπερ τὰ ἰδρύματα, οἶς περιέδαλλοι οἱ τελεσταὶ χρυσὸν καὶ ἄργυροι καὶ πέπλους, τούροις ἀποσεμνύνου] ις αὐτῶι τὴν προσδοκίαι. Maxim. Tyr., Diss. xxix, p. 305, ed. Davis.

principaux ministres l'entouroient; l'hiérophante représentoit le demiurge; le dadouque, le soleil; l'épibome, la lune; l'hiérocéryx, Mercure; et les assistans, le monde (1). Les dieux apparoissoient tout à coup, et sous différentes figures (2). Tout étoit découvert dans le sanctuaire (3), que la divinité entière remplissoit en ce moment (4).

Cette cérémonie, appelée photagogie, annonçoit la présence subite ou épiphanie des dieux (5). Elle portoit encore les noms d'autopsie (6), parce

[Je ne pense pas qu'on doive confondre l'autopsie ou époptée, avec la photagogie, qu'is avays. La photagogie, c'est-à-dire, l'illumination ou l'apparition subite de la lumière, précédoit l'autopsie, et en étoit le prélude et l'annonce. C'est ce qui résulte du passage même d'Iamblique, auquel renvoie M. de Sainte-Croix. Iamblique dit que notre âme (dans la divination) est d'abord éclairée par

<sup>(1)</sup> Euseb., Præp. Evang, lib. 111, p. 117.

<sup>(2)</sup> Έν άπασι γὰρ τούτοις (ταῖς τελεταῖς, καὶ τοῖς μυσηφίοις, καὶ ταῖς τῶν θεῶν ἐπιφανείαις) οἱ θεοὶ πολλὰς μὸν ἐαυτῶν προτείνουσι μορφάς, πολλὰ δὲ σχήματα ἐξαλλάτ]οντες Φαίνονται. Procl., in Plat. rep. Comm., p. 380.

<sup>(3)</sup> Psyché invoque Cérès, per tacita sacra cistarum.... et cætera quæ silentio tegit Eleusis Atticæ sacrarium. Apul., Metam., lib. v1, p. 175.

<sup>(4)</sup> Tota in adytis divinitas. Tertull., adv. Valent., p. 289.

<sup>(5)</sup> Iambl., de Myst. Ægypt., §. 111, cap. 14; S. Maxim., Schol. in Dion. Areop., p. 83.

<sup>(6)</sup> Meurs, Eleus, cap. 11; Pselli Enarrat. ex Orac. Chald., cap. 11.

qu'on voyoit alors soi-même les dieux, et d'époptée ou contemplation, les initiés étant déclarés époptes. Pour l'obtenir, ils avoient passé par bien des épreuves. « Mourir, dit Plutarque, c'est » être initié aux grands mystères. De là le rap-» port naturel entre les deux termes qui expri-» ment ces deux actions, comme il est entre les » choses mêmes (1). Toute notre vie », continue le

une lumière céleste, et qu'ensuite des visions divines, mises en mouvement par la volonté des dieux, occupent et remplissent la faculté par laquelle nous concevons et saisissons les figures; parce que la vie de notre âme et toutes ses facultés sont mues par les dieux auxquels elles obéissent, et qui les dirigent où ils veulent. « Et cela, ajoute-t-il, arrive » de deux manières, soit par la présence immédiate des » dieux qui se rendent présens à l'âme, soit par une lumière » qui procède d'eux, et qu'ils font luire à l'àme comme un » avant-coureur de leur présence. Mais de l'une ou de l'autre , » manière, la présence divine et l'illumination sont deux » choses différentes ». Auth de (n parès ayayn) που τὸ περιπείμενον τη ψυχή αίθερώδες και αύγοειδες όχημα επιλάμπει θείω φωγί, έξ οὖ δή φανγασίαι θείαι καγαλαμβάνουσι την έν ήμῖν φανγαστικήν δύναμιν, κινούμεναι ύπο της βουλήσεως των θεών.... καλ τουγο διχώς γίνεται, ή παρόνγων τη ψυχη των θεών, ή πρόδραμόν τι είς αύτην φώς άφ' εαυζών επιλαμπόνζων καθ' εκάζερον δε τον τρόπον, χωρισγή και ή θεία παρουσία έστι, και ελλαμψις. Εξ cette distinction résulte aussi du passage de Plutarque rapporté par Stobée, que j'ai cité précédemment (p. 351). S. de S. ]

<sup>(1)</sup>  $\Delta$ ιὸ καὶ τὸ ἡῆμα τῷ ἡήματι, καὶ τὸ ἔργον τῷ ἔργ $\phi$  τοῦ τελευτῷν καὶ τελεῖσ $\Im$ αι.

philosophe, « n'est qu'une suite d'erreurs, d'écarts » pénibles, de longues courses, par des chemins » tortueux et sans issue. Au moment de la quitter, » les craintes, les terreurs, les frémissemens, les » sueurs mortelles, une stupeur léthargique, vien-» nent nous accabler; mais dès que nous en som-» mes sortis, nous passons dans des prairies déli-» cieuses, où l'on respire l'air le plus pur, où l'on » entend des concerts et des discours sacrés, enfin » où l'on est frappé de visions célestes. C'est là » que l'homme, devenu parfait par sa nouvelle » initiation, rendu à la liberté et vraiment maître » de lui-même, célèbre, couronné de myrte, les » plus augustes mystères, converse avec des âmes » justes et pures, et voit avec mépris la troupe » impure des profanes ou non initiés, toujours » plongée et s'enfonçant d'elle-même dans la boue » et dans d'épaisses ténèbres (1) ». Ces dernières

<sup>(1)</sup> Fragm., de Immort. Anim., ap. Stob. Serm. cclxxiv, p. 884 et 885. Je me suis servi de la traduction qu'en a faite M. l'abbé Ricard, tom. VII, p. 266 et 267, des Œuvres morales, en m'y permettant toutefois des changemens auxquels le texte m'autorise.

<sup>[</sup>Je suis surpris que M. de Sainte-Croix n'ait pas fait usage ici d'un passage du Phèdre de Platon, dans lequel ce philosophe compare évidemment la vue de la justice et de la vérité dont jouissoient nos âmes avant d'être unies au corps, avec le spectacle de l'époptée. « Nous voyions » cette beauté dans toute sa splendeur, alors que, réunis

paroles regardent la doctrine des initiés, dont je parlerai bientôt; mais tout le reste exprime fort exactement la suite et les effets des épreuves qui

» avec ce chœur fortuné, et suivant avidement cette vi-» sion et cette intuition bienheureuse, nous étions témoins, » nous avec Jupiter, les autres avec quelques-uns d'entre » les dieux, et nous entrions en participation de ces mys-» tères, que l'on peut avec justice nommer la plus for-» tunée de toutes les initiations. Nous les célébrions étant » établis dans un état de perfection auquel il ne man-» quoit rien, et exempts des maux qui nous attendoient » dans un temps postérieur. Nous jouissions de la vue et » de la contemplation de spectacles parfaits, simples, tran-» quilles et fortunés, au milieu d'une pure lumière, purs » nous-mêmes, et n'ayant aucune influence funeste d'union » avec cette enveloppe que nous appelons le corps, et que » nous portons partout avec nous, y étant liés comme » l'huître l'est à sa coquille : Kaddes de rore no idees depumper, ότε ξύν εύδαίμονε χορφ μακαρίαν όψιν τε καὶ θέαν ἐπόμενοι, μετά μέν Διὸς ήμεῖς, ἄλλοι δὲ μετ' ἄλλου Βεῶν, εἶδόν τε καὶ ἐτιλοῦντο τελετών, ην θέμις λέγειν μακαριωτάτην, ην ώργιάζομεν ολόκληροι per autor ortes and analeis manor, ora speas ir volipe zpore ύπέμετεν, όλόκληρα δε και άπλα και άτρεμή και εύδαίμετα φάεματα μυούμενοί τε και έποπ ζεύοντες έν αύγη καθαρά, καθαροί όντες, και άσημαντοι τούτου, ο νύν δή σώμα περιφέροντες όνομάζομιν, όστρίου τρόπον διδισμιυμένοι. (Plat., Phædr., tom. III Oper., p. 250; Plat., Phædr., ed. Astio, p. 27). La description que fait le philosophe des spectacles qui s'offroient aux initiés dans l'époptée, renferme une opposition qui n'est qu'indiquée, avec les spectres et les fantômes effrayans, monstrueux, et de mille formes variées, qui se précédoient l'époptée, ainsi que le spectacle qui accompagnoit cette cérémonie, et dans lequel on faisoit entrer la représentation de l'Élysée (1).

succédoient aux regards de ces mêmes initiés dans les épreuves qui précédoient l'époptée.

Un autre passage du même philosophe fait encore allusion au spectacle enchanteur qui s'offroit aux initiés dans l'époptée. Après avoir parlé de l'admiration que la science de la nature, ou de la divinité et de ses œuvres, inspire à l'homme sage, du désir ardent qu'il conçoit d'en convoître tout ce qu'il est permis à la nature humaine d'en savoir, et des nobles et grandes espérances qu'il fonde sur cette connoissance pour le bonheur de cette vie, et pour une félicité future après la mort, il ajoute : Kai μεμυημένος κληθώς γε καὶ ὅνγως, μεταλαδών Φρονήσεως εἶς ων μιᾶς, τὸν ἐπίλοιπον χρόνον, θεωρὸς τῶν καλλίστων γενόμενος ὅσα μαγ' ὄψιν, διατελεῖ. Epinom., tom. II Oper., p. 986. S. de S.]

(1) [L'époptée étoit certainement accompagnée de discours ou de récits faits aux initiés par l'un des principaux ministres du temple. Cette fonction appartenoit peut-être à l'hiérophante (Sopat., Divis. quæst., p. 338), puisqu'on exigeoit qu'il eût une voix belle et sonore. Il est vraisemblable que ces récits étoient, dans l'origine du moins, une simple exposition des objets mis sous les yeux des initiés, et qu'on ne s'attachoit ni à prouver la vérité des traditions dont ils se composoient, ni à en écarter tout ce qui pouvoit les rendre choquantes ou invraisemblables. C'est l'idée que nous en donne Plutarque, lorsqu'il fait parler ainsi Cléombrote, qui venoit de rapporter ce que lui avoit dit un homme inspiré: Ταῦτα περὶ τούτων μυθολογοῦντος ἥπουον ἀτιχνῶς, καθάπερ ἐν τελετῆ καὶ μυήσει, μηθεμίαν ἀπόθειξιν τοῦ

Dion-Chrysostòme, Maxime de Tyr et Thémistius, ont fait des allusions plus ou moins sensibles, longues et fréquentes, à ce qu'on vient de lire. Maxime, surtout, a mis dans une des siennes autant de philosophie que d'esprit et d'élégance (1). Il paroît y indiquer que les initiés montoient, sans doute en sortant du grand temple, sur la terrasse (2) qui étoit derrière, d'où ils se rendoient à la chapelle ou petit temple situé à l'extrémité de cette terrasse, au nord-ouest, et consacré à Iacchus (3), et non à Triptolème, comme quelques voyageurs l'ont imaginé (4).

λόγου, μηδὶ πίσηιι ἐπιφέροτ] os. De Oracul. def., tom. II Oper., p. 422.

Ceci pt donner lieu aux ministres d'Éleusis de joindre par la suite à ces récits, dont la formule étoit vraisemblablement consignée dans les livres sacrés, des explications allégoriques et philosophiques. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Dissert. xx111, p. 239, ed. Davis., Cantabr., 1703.

<sup>(2)</sup> Μυήθητι, ίλθὶ, ἐπίδηθι τοῦ χωρίου, λάμδανε τὰ ἀγαθὰ, καὶ οἱ ποθήσεις ἄλλο μεῖζου. Ibid. L'auteur parle de l'arrivée et de l'initiation à Éleusis. Tout ce paragraphe est plein d'allusions qu'on saisit sans peine. Nous ne sommes que trop souvent réduits, en traitant ce sujet, à nous contenter de ce genre de preuves.

<sup>(3)</sup> Schol. Aristoph., Ran., ad v. 346.

<sup>(4) [</sup>M. de Sainte-Croix a omis de parler ici des danses sacrées, qui, à ce qu'il paroît, faisoient partie des rites mystiques. Le passage de Lucien, que Meursius cite à ce sujet (Eleus., cap. 11), ne me semble laisser aucun doute

L'assemblée étoit enfin congédiée, suivant l'heureuse conjecture de Meursius (1), par ces

à cet égard; et le mot même itepxione, employé dans le sens de parler indiscrètement, paroît justifier pleinement ce que dit cet auteur. Je ne fais donc aucune difficulté de transcrire ici ce passage : Εῶ λέγειν ὅτι τελετήν ἀρχαίαν οὐδεμίαν έστιν εύρειτ, άνευ όρχήσεως, Όρφεως δηλαδή και Μουσαίου και τῶν τό]ε ἀρίσ]ων ὁρχησ]ῶν κατασ]ησαμένων αὐτὰς, ώς τι κάλλισ]ον, δ' ούγως έχει (τὰ μεν όργια σιωπάν άξιον, τῶν άμυήτων ένεκα) έκείνο δε πάνγες άκούουσιν, ότι τους έξαγορεύοντας τὰ μυσγήρια, έξορχοῖσθαι λέγουση οἱ πολλοὶ. De Saltat., §. 15, tom. V, ed. Bipont., p. 132 et 133, et Adnot. Græv. et Reitz., ad h. loc., p. 451 et 452. Reitz rappelle fort à propos, à cette occasion, ce passage du Pseudomantis: Πολλάκις δὶ ἐν τῆ δάορολία και τοις πρωθικοις απιθήμασι λοπιση εις ο παίος αριος ίξιπίτηδις, χρυσούς διιφάνη (ibid., p. 100). Platon parle aussi très-positivement des danses qui accompagnoient certaines initiations et certains mystères (de Leg., lib. v11, tom. II Oper., p. 815); mais il n'est question, je crois, dans ce passage, que des mystères de Bacchus.

M. de Sainte-Croix, il est vrai, n'a pas tout-à-fait négligé la mention des danses dans le détail des fêtes d'Éleusis; il a supposé que le quatrième jour de la fête étoit consacré en partie à celles que les initiés exécutoient dans la prairie où se trouvoit le puits de Callichore. Mais cette partie des rites des fêtes d'Éleusis n'étoit point secrète; et pour que l'expression de Lucien, que je viens de rapporter, ait toute sa force, il faut supposer que des danses faisoient partie des rites secrets. Meursius a donc eu raison de les placer à la fin des cérémonies. S. de S.]

(1) Eleusin., cap. 11.

mots,  $\imath \partial_{\gamma} \xi \delta \mu \pi \alpha \xi$  (1), qui étoient répétés par tous les initiés. Le Clerc a prétendu que ces mots étoient phéniciens, et significient à la lettre veiller et ne point faire du mal, explication plus ingénieuse que vraie (2). Celle de Court de Gébelin, peuples assemblés, prêtez l'oreille, ou silence (3), est encore moins fondée. Une cérémo-

- (2) Bibl. univ., tom. VI, p. 74.
- (3) Monde primit., tom. IV, p. 323, ou Histoire du Calendrier.

[Ni l'une ni l'autre de ces deux étymologies ne peut faire illusion à quiconque a la plus légère connoissance des langues de l'Orient, et apporte à ces recherches un esprit libre de tout préjugé.

Il sembleroit bien plus naturel de supposer que l'explication de ces mots, quelle que soit d'ailleurs leur véritable origine, nous a été conservée dans un passage d'Apulée, si ce passage lui-même n'étoit sujet à beaucoup de difficultés. La pompe sacrée décrite dans le xie livre des Métamor-

<sup>(1)</sup> Hesych., Lex., in h. voc., tom. II, col. 290.

<sup>[</sup>Hesychius ne dit point que ces mots fussent répétés par tous les initiés. Moursius a fait observer que les initiés étoient admis successivement ou par bandes au dernier spectacle qui terminoit les cérémonies mystiques, et que ceux qui en avoient été témoins étant congédiés par la formule ròyt surat, d'autres leur succédoient. Il a confirmé cette supposition, qui n'a rien que de très-naturel, par ce passage de Libanius (Declam. xvIII): Kadòr d' morte rai que passage de Libanius (Declam. xvIII): Kadòr d' morte rai par par propiers paparent antidation, rai telesfirme tà toù dipuou puo pipe, mapizer per autrès addess tions sis tips telestive mapaires. Meurs. Eleusin., cap. 11. S. de S.]

nie quelconque ne peut se terminer par une semblable phrase, qui auroit dû en être évidemment le prélude. Eschenbach me paroît mieux fondé à

phoses de cet auteur, étant rentrée dans le temple, les statues des dieux sont réintégrées dans le sanctuaire. Apulée continue ainsi: Tunc ex his unus, quem cuncti Grammatea dicebant, pro foribus assistens..... renuntiat, sermone rituque Græciensi, ita: Assis Zours. Qua voce, feliciter cunctis evenire, signavit populi clamor insecutus. Exin gaudio delibuti populares..... ad suos discedunt lares. Malgré tout ce qui a été dit contre le sens et l'objet que je suppose à cette formule, j'ai peine à renoncer au rapprochement que j'indique ici.

Un membre de l'Académie de Calcutta, M. le capitaine Fr. Wilford, a fait imprimer, dans le Ve volume des Recherches asiatiques, un Mémoire qui ne tendoit à rien moins qu'à prouver que le culte des divinités Cabiriques, celui de Cérès et de Proserpine, enfin les mystères d'Éleusis et les rites de l'initiation, tiroient leur origine de l'Inde. Il trouve dans la langue samscrite l'étymologie des noms des divinités Cabiriques, Axiéros, Axiérokersa et Casmillus. Proserpine a également pris son nom du samscrit prasarparni, ce qui veut dire celle qui est entourée de grands serpens. Enfin les mots noyt ounet, qu'il divise ainsi, κὸγξ τμ πὰξ, lui paroissent évidemment pris de la même langue. Kiyt, en samscrit canscha, signifie l'objet des plus ardens désirs; que est le fameux monosyllabe que les Brahmes répètent au commencement et à la fin de toutes leurs prières, et sur les sens mystérieux duquel ils ne tarissent point dans leurs doctes commentaires; x 2, qui se prononce en samscrit pakhscha, signifie tour (vices). échange, rangée, place, fortune, devoir. On s'en sert parcroire que ces mots étoient insignifians ou de vains sons, l'effet de quelque mouvement de sur-

ticulièrement quand on a versé de l'eau en l'honneur des dieux et des pitris ou mânes. Je laisse aux savans qui ont étudié la langue samscrite à prononcer sur l'exactitude des faits avancés par M. Wilford. Mais je dois avouer que, même en en admettant l'exactitude, on ne voit pas trop quel rapport ces mots, excepté le second, i, pourroient avoir avec les mystères d'Éleusis. M. Ouvaroff a fort ingénieusement développé la prétendue découverte de M. Wilford, et il l'a fortifiée d'un grand nombre de rapprochemens qui lui donnent une sorte de vraisemblance. Toutesois, quand on remonte au passage d'Hésychius qui sert de base à ces conjectures, et que M. Wilford a commenté avec plus de hardiesse que de critique, on a peine à y reconnoître quelque analogie avec les idées exprimées par les mots samscrits rapportés par ce savant, et l'on est tenté de croire que l'imagination seule a fait les frais de ces rapprochemens. On ne se déterminera pas facilement à conclure de ce seul fait si problématique, que les mystères de la Grèce n'ont point pris leur naissance en Égypte, et que l'Inde est leur véritable patrie.

Nous devons, au reste, faire observer que M. Ouvaroff, qui plus que personne auroit pu être séduit par la découverte de M. Wilford, à laquelle il a prêté, par ses savantes recherches, beaucoup plus de force que ne l'avoit fait l'académicien de Calcutta, conclut ce qu'il en dit par ces réslexions aussi sages que modestes:

« Ces considérations donnent sans doute quelque intérêt » de plus à la conjecture de Wilford; mais, quelque in-» génieuse que soit son explication, nous ne prétendons » pas nous en appuyer pour décider si les mystères sont prise (1). Je pense qu'il faut les mettre au nombre de ces noms barbares, usités dans tous les mystères, qu'on ne pouvoit ni supprimer, ni changer (2), et auxquels on attribuoit une certaine vertu ou efficacité (3).

Tous les rites et toutes les cérémonies dont je viens de tracer le tableau n'ont certainement pas été les mêmes dans le long espace de temps qu'a duré l'initiation à Éleusis. Il y a des choses qui appartiennent à des siècles différens; mais

<sup>»</sup> originaires de l'Inde, ou si l'Inde les a empruntés à quel» que autre partie de l'Orient. Nous ne prétendons pas
» non plus déterminer si la forme extérieure des mystères,
» tels que nous les connoissons, n'appartient pas exclusive» ment à la Grèce; ce qui peut s'accorder parfaitement
» avec notre hypothèse touchant leur véritable origine.
» En général, de semblables recherches n'auroient pour
» résultat que des hypothèses en pure perte. Il seroit plus
» important de chercher les traces des mystères dans le
» système religieux des Indiens. Excepté la formule expli» quée par VVilford, on n'y a découvert, ce nous semble,
» aucun autre vestige de semblables institutions ». Essai
sur les Mystères d'Éleusis, 3° édit., p. 29 et 114. S. de S]

<sup>(1)</sup> Epigen., p. 17 et 18. Voy. le Supplément à la Philosophie de l'Histoire, par M. Larcher, p. 370; et sa Lettre à l'abbé Barthelemi. Voy. d'Anach., tom. V, p. 538.

<sup>(2)</sup> Οιόματα βάρδαρα μήπου άλλάξης. Pseudo-Zoroastr., Orac. Chald., v. 316; Psell., Enarrat. in Orac. Chald., cap. 6, etc.

<sup>(3)</sup> Iamblich., de Myst. Ægypt., §. 7, cap. 4.
Bb iij

rarement avons-nous le moyen de distinguer à quelle époque chaque chose appartient. Ce qui offre le plus le caractère de simplicité, doit être plus ancien. Ce principe est incontestable; mais il souffre beaucoup de difficultés dans l'application. Quand tel ou tel usage a-t-il commencé? en quel siècle a-t-il cessé? Voilà ce qu'il faudroit savoir pour faire un tableau sidèle des mystères; et c'est précisément ce que nous ne saurons jamais. On se voit donc réduit à employer des traits épars et sans liaison, que l'on ne sauroit classer ou arranger qu'avec bien des tâtonnemens et de l'incertitude. Il est pourtant quelques-uns de ces traits particuliers dont l'origine s'aperçoit : tel est celui qui concerne la représentation du demiurge et des astres, par les prêtres d'Éleusis. Il ne dut son origine qu'à certaines idées philosophiques · qui, se répandant de toutes parts, produisirent nécessairement des changemens dans les rites mystiques, surtout vers les derniers temps du paganisme. Mais une cause principale et toujours renaissante des changemens dont nous parlons, étoit la règle que les mystagogues s'étoient prescrite, de varier le spectacle de l'initiation, de manière qu'il présentât chaque année des choses nouvelles aux mystes et aux époptes (1).

Dans ces deux classes d'initiés pourroient être

<sup>(1)</sup> Non semel quædam sacra traduntur: Eleusis ser-

renfermés tous les degrés différens de l'initiation. J'observerai cependant, au risque de me répéter, que, si primitivement on distinguoit seulement les aspirans ou mystes reçus aux petits mystères, des véritables initiés admis aux grands mystères, et qui en avoient connu tous les secrets, dans la suite on reconnut trois sortes d'initiations. La première consistoit en purifications préparatoires, et en prenoit le nom; la seconde étoit la télète (1) ou perfection; les hommes purifiés y

vat quod ostendat revisentibus. Senec., Nat. Quæst., lib. v11, cap. 31.

[Ce texte de Sénèque est susceptible d'une autre application, comme je l'ai dit précédemment, p. 361, note. S. de S.]

(1) Plut., Vit. Demetr., tom. I Oper., p. 900; Theon Smyrn., Mathem., p. 18; Clem. Alex., Strom., lib. v, p. 689; Procl., in Theol. Plat., lib. 1v, p. 220, ed. Æmil. Port., Hamburg., 1618; Suid., in voc. Επόπγαι et Έποπ-γιότο Schol. Aristoph., Plut., ad v. 846; S. Maxim., Schol. ad Dion. Areop., p. 82 et seq.

[La division de l'initiation en trois degrés est positivement affirmée par Proclus, dans son Commentaire sur la Théologie de Platon, et par Hermias sur le Phèdre du même philosophe. Le premier dit : Προηγεῖται γὰρ ἡ μὶν τιλιτὴ τῆς μυήσιως, αὕτη δὶ τῆς ἰποπτείας (Procl., in Theol. Plat., lib. IV, cap. 26, p. 220). Le second s'exprime ainsi, en commentant un texte de Platon, que j'ai rapporté ci-devant, p. 382 : Εἰδίναι δὶ δεῖ, ὅτι ἄλλο ἰστὶ τελιτὴ, καὶ ἄλλο μύησις, ἄλλο ἰποπζεία ἡ μὲν οῦν τελιτὴ ἀναλογεῖ τῆ

étoient admis, et on exigeoit d'eux qu'ils eussent pris ce degré, avant de leur ouvrir les portes du temple. La troisième, où ce qu'il y avoit de plus caché, même dans le sanctuaire, étoit révélé, s'appeloit époptée. Les philosophes vouloient reculer le temps de l'époptée, et porter le nombre des degrés de l'initiation jusqu'à sept (1). Je ne

mpomaparneuj, nadapuejs nai rejs ėpojeis. ji dė piejos, žris mapa το μύτιν ελέχθη τους οφθαλμούς, θειοτέρα έστέ το γαρ μύτιν τους οφθαλμούς τοῦτο έστὶ, τὸ μηκέτι κίσθήσει λαβείτ έκεῖτα τὰ θεία μυσηήρια, άλλ' αυτή ψυχή καθαρά το δε της εποπηείας, το ενιδρυθηναι αυτοῖς, καὶ ἐπόκην αυτών γινίσθαι (Herm., Comment. Ms. in Phædr. Plat., è cod. Reg. græc., 1827, fol. 96 rect.). Cette succession des trois degrés de l'initiation n'est pas d'accord avec ce que dit ici M. de Sainte-Croix, puisque la dénomination de télète, redern, y est appliquée aux petits mystères, ou au premier degré, et celle de méners, d'où vient le nom de mystes, aux grands mystères, ou au second degré. Peut-être les difficultés que l'on éprouve à concilier les passages des Anciens relativement aux divers degrés de l'initiation, et aux noms que prenoient les initiés lorsqu'ils avoient été admis à chacun de ces degrés, s'aplaniroient-elles en grande partie, si l'on adoptoit l'opinion du P. Pétau, dont j'ai parlé ailleurs (ci-dev., not. 3, p. 309), et que l'on regardat l'époptée comme un troisième degré, auquel on n'étoit admis qu'une ou plusieurs années après l'initiation aux grands mystères. S. de S.]

(1) [Un passage du Commentaire d'Olympiodore sur le Phédon de Platon semble distinguer cinq degrés dans l'initiation. Les deux premiers consistent en des purifications, dont les unes se faisoient en public et à la vue de tout le sais s'ils firent effectivement adopter cette idée, ou si elle n'est qu'une de ces réveries dont leurs ouvrages sont remplis. Mais certainement, au plus tard dans le premier siècle de notre ère, on reconnoissoit une quatrième initiation, uniquement réservée aux prêtres. Elle donnoit à l'hiérophante, au dadouque, et aux autres membres de l'ordre sacerdotal, la faculté de transmettre les télètes ou grands mystères aux mystes ou adeptes des petits mystères. Théon de Smyrne,

monde, et les autres avoient déjà quelque chose de secret et de mystique; le troisième renferme les réunions des initiés, c'est-à-dire, toutes les cérémonies préparatoires pour lesquelles les initiés étoient réunis, et qu'ils pratiquoient tous en commun, comme celles qui avoient lieu au premier jour, nommé appelé, et au second jour, appelé aλaδι μόσγαι, la procession des mystes, etc.; le quatrième est l'initiation proprement dite, ou la réception aux petits mystères, qui conféroit le titre ou grade de myste; le cinquième enfin, est l'époptée. Olympiodore compare les différens degrés de la vertu ou du spiritualisme à ces divers degrés de l'initiation. Ότι in τοῖς ἰεροῖς ἡγοῦν]ο μὶν αἰ πάιδημοι madaporis. ejta jus tachais auspintolebai. Weta ge tachas, encγάσεις παρελαμβάνοντο, καὶ έπὶ ταύγαις μυήσεις : έν τέλει δὶ έποπγείαι. Αναλογούσε τοίνυν αί μέν ήθικαι και πολιτικαι άρεται, τοίς imparior nadapuois · ai δί naduplinal čoas άποσκευάζονται πάντα प्रके देवी हें इ. प्रहार के का के के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार का प्रकार का प्रकार का प्रकार के का का प्रकार का प्र ένέργειαι, ταις συσβάσεσιν· αι δε τούταν συναιρέσεις είς το άμίριστον, ταις μυήσεσιν· αι δε άπλαι των άπλων είδων αυτοψίαι, ταις iποπητίαις. Cod. græc. Reg. 1823, fol. 18 verso. S. de S.] qui nous a conservé le souvenir de cette initiation, la qualifie de fin de l'époptée. On en faisoit la cérémonie au moyen de l'imposition d'une couronne sur la tête de l'initié, ou plutôt en lui attachant des bandelettes (1). Cette cérémonie étoit précédée de l'aveu public de toutes les fautes ou négligences que le récipiendaire avoit commises dans l'exercice de ses fonctions (2). Le philosophe platonicien dont je parle ajoute encore une cinquième initiation, « celle, dit-il, qui nous » rend chers à Dieu, nous met en commerce avec » lui, et assure notre félicité (3) ». Par là il ne peut avoir entendu que la mort; et soit que ce fût là une pensée qui lui fût propre, soit qu'elle appar-

<sup>(1)</sup> Τετάρη δε, δ δη και τέλος της εποπηείας, άνάδεσε, και σημμάτων επίθεσες ώστε και ετέροις ας τις παρέλαδε τελετάς παραδούναι δύνασθαι, δαδουχίας τυχόντα, η εεροφανίας, η τενός άλλης εερωσύνης. Theon Smyrn., de Math. Plat., cap. 1, p. 18.

<sup>(2)</sup> Phil., Quod omn. qui virt. stud. sit lib., tom. II Oper., p. 447, ed. Mangey.

<sup>[</sup>J'ai rapporté précédemment le texte de Philon (ci-dev., p. 365, not. 2). Je doute fort qu'on puisse tirer de ce texte la conséquence qu'en déduit M. de Sainte-Croix. Ce que j'y vois, c'est que les initiés se reprochoient comme un temps perdu pour leur bonheur et la purification de leurs âmes, celui qu'ils avoient passé dans une sorte d'insouciance et de négligence condamnable, avant leur initiation. S. de S.]

<sup>(3)</sup> Theon Smyrn., p. 19.

tint aux mystagogues, elle n'en offre pas moins un sens profond. La mort, en effet, est le premier instant où nous cessons d'être à nousmêmes une énigme pénible, où les mystères de la vie nous sont révélés, les abîmes du cœur sondés, et les ténèbres de l'esprit dissipées, où est subitement arraché le voile qui couvre le sanctuaire de la nature. Dieu tout puissant, source unique de lumière, purifie-moi des souillures contractées dans la recherche de l'erreur! Manifeste à mes foibles yeux cette vérité que ne peuvent obscurcir ni le temps, ni les efforts de l'homme lui-même! Elle n'existe pas hors de toi : ne la cache jamais entièrement pour moi dans les rayons de ta gloire, dont je ne puis soutenir l'éclat! Et daigne recevoir mes humbles hommages, avec cette bonté infinie qui est un de tes plus sublimes attributs!

## ARTICLE V.

De la Doctrine enseignée dans les Mystères.

St les ouvrages que les Anciens avoient faits sur les mystères fussent parvenus jusqu'à nous, non-seulement nous serions plus instruits sur l'ensemble et les détails des cérémonies qui se pratiquoient dans la célébration des fêtes d'Éleusis, mais encore nous aurions des notions exactes sur la doctrine qu'on y enseignoit: malheureusement nous sommes privés d'un secours si nécessaire, et l'esprit de système a profité de la perte de ces documens authentiques pour tout obscurcir et tout altérer. Avant d'entrer en matière sur cet objet important, qu'il nous soit permis de faire l'énumération de nos pertes.

Les livres rituels des mystères avoient été publiés sous les noms d'Orphée et de Musée; et il paroît, par le témoignage de Platon, qu'ils étoient en grand nombre (1). La plupart ne doivent cependant être attribués qu'à la secte des Orphiques. Eumolpe passoit aussi pour l'auteur d'un ouvrage en trois mille vers, sur les mystères (2). Arignote de Samos, pythagoricienne célèbre,

<sup>(1)</sup> De Republ., lib. 11, tom. Il Oper., p. 364.

<sup>(2)</sup> Suid., in voc. Eupedres, tom. I, p. 897.

s'étoit attachée à décrire tout ce qui concernoit ceux de Cérès (1). Mélanthius (2) et Ménandre (3) avoient suivi son exemple. L'ouvrage d'Hicésius (4), ceux de Démétrius de Scepsis (5), et de Sotade d'Athènes (6), paroissent avoir eu pour objet les mystères en général.

Stésimbrote et Néanthe avoient écrit sur les initiations en particulier (7), peut-être même sur l'objet sacré des mystères. Les rites en étoient plus connus que la doctrine, puisque Cicéron écrivoit à Atticus, qui étoit alors à Athènes: « Chi» lius vous demande les rites traditionnels des
» Eumolpides; et je vous les demande aussi pour
» lui (8) ». Les ouvrages de ce genre s'étoient fort multipliés au temps de Galien, et excitoient la curiosité des profanes. Ce médecin célèbre nous dit que ces livres n'avoient point été écrits pour

<sup>(1)</sup> Clem. Alex., Strom., lib. 1v, p. 619; Suid., in voc. \*Aproxin, tom. I, p. 320.

<sup>(2)</sup> Schol. Arist., Plut., ad v. 846; Av., ad v. 1073.

<sup>(3)</sup> Id., Av., ad v. 1037.

<sup>(4)</sup> Clem Alex., Protr., p. 56.

<sup>(5)</sup> Strab., lib. x, p. 472.

<sup>(6)</sup> Suid., in voc. Σωτάδης 'Aθ., tom. III, p. 356.

<sup>(7)</sup> Πιρὶ τιλιζών. Etym. magn., col. 465 et 214, ed. Sylb. Voyez sur Stésimbrote, Strab., lib. x, p. 472, et sur Néanthe, Harpocr., in voc. "Αγγις, p. 32, ed. Gronov.

<sup>(8)</sup> Cicer., ad Attic., lib. 1, epist. 1x.

<sup>[</sup>Voyez ce que j'ai observé relativement à ce passage de Cicéron, ci-devant, note 2, p. 267. S. de S.]

ceux qui n'étoient point initiés (1); ce qui donne assez à entendre qu'ils étoient écrits dans un style énigmatique et mystique, qui en rendoit l'intelligence difficile: mais on auroit tort de conclure de là qu'ils ne pouvoient être compris que des initiés; car Théodoret assure que la connoissance des mystères n'étoit pas réservée au seul hiérophante, et qu'ils étoient dévoilés à quiconque trouvoit ces livres exécrables (2). Leur rareté étoit donc presque le seul obstacle à surmonter.

Diodore de Sicile répète plusieurs fois qu'il étoit seulement défendu d'entrer dans des détails sur chaque objet particulier des mystères (3). On

<sup>(1)</sup> Galen., de Temperam. simpl., lib. v11 procem., in Oper. Hippocr. et Gal., tom. XIII, p. 181. B, ed. Charter.

<sup>(2)</sup> Theod., Therap., Serm. VII, tom. IV Oper., p. 582. [Le passage de Théodoret cité par M. de Sainte-Croix, à moins qu'il n'y ait erreur dans la citation, ne me paroît pas s'appliquer aux mystères, et aux livres où il étoit traité des rites mystiques. Ce Père dit que l'idolàtrie, pour mieux séduire les hommes, appela les beaux-arts à son secours, afin d'insinuer ses exécrables dogmes, par l'organe des yeux, à ceux qui n'en seroient pas instruits par le secours de la parole; en sorte que personne ne fût privé des exemples de vice et de débauche qu'elle proposoit aux mortels. 

"Ina "χωσιν ἀπολασίας ἀρχίτυπα παὶ τῆς ἐπαράτου διδασπαλίας μὴ διαμάρτωσιν οἱ λόγων μεταλαχίῖν μὴ δυνάμενοι. Il n'est point question là de livres, et ce ne seroit que par une interprétation tout-à-fait arbitraire que l'on pourroit appliquer cela aux mystères en particulier. S. de S.]

<sup>(3)</sup> Lib. 111, §. 62, etc.

pouvoit donc en donner des notions générales. Sénèque compare la philosophie à l'initiation, dont les plus saintes cérémonies étoient réservées aux adeptes, tandis que les préceptes et plusieurs autres choses qui en faisoient partie, n'étoient pas ignorés des profanes (1). Enfin, Julien ne craint point d'avancer qu'une partie des mystères devoit être cachée, et l'autre divulguée (2). L'imposteur Alexandre osa imiter en Italie les rites mystérieux de l'initiation; et quoique quelques-uns de ceux qu'il pratiquoit fussent uniquement le fruit de son imagination, on ne disconvient point qu'il n'en eût adopté plusieurs entièrement conformes à ceux d'Éleusis (3).

Les éclectiques, et les nouveaux pythagoriciens, ne cessoient de parler des mystères dans leurs écrits. Numénius, un de ces derniers, en voulant interpréter les cérémonies secrètes d'Éleusis, les découvrit aux profanes: aussitôt Cérès et Proserpine lui apparurent en songe, habillées, selon Macrobe, comme des courtisannes, et jouant à la porte d'un mauvais lieu, qui étoit ouvert. D'après cela, il est facile d'imaginer le discours qu'elles tinrent au philosophe (4). Cette

<sup>(1)</sup> Senec., epist. xcv, tom. II, p. 473, ed. Elzev., 1672.

<sup>(2)</sup> Orat. v, tom. I, p. 169. A, ed. Spanhem.

<sup>(3)</sup> Lucian., Alex., §. 38-41, tom. V, p. 98 et seq., ed. Bipont.

<sup>(4)</sup> Numenio denique inter philosophos, occultorum

histoire ne renferme-t-elle pas un aveu formel des indiscrétions que les payens commirent à l'égard de leurs mystères? Mais, sans avoir recours au songe de Numénius, ne suffiroit-il pas de dire que Nicanor de Cypre, Léon de Pella, Théodore de Cyrène, Diagoras de Mélos, et mille autres, avoient mis au jour, avec beaucoup d'exactitude, les objets les plus cachés de la religion grecque (1)? Leurs écrits ont malheureusement péri, et il n'en est resté qu'un foible souvenir.

La perte de tous les monumens, le décri général dans lequel les mystères étoient tombés par la propagation du christianisme, l'attention que mirent les premiers Chrétiens à étouffer tous les germes de la superstition; toutes ces causes ont plus ou moins concouru à rendre problématiques les idées qu'on a pu se faire de la doctrine secrète enseignée par les mystagogues d'Éleusis. La plu-

curiosiori, offensam numinum quod Eleusinia sacra interpretando vulgaverit, somnia prodiderunt; visas sibi ipsas Eleusinias deas habitu meretricio ante apertum lupanar ludere prostantes; admirantique, et causas non convenientis numinibus turpitudinis consulenti respondisse iratas, ab ipso se adyto pudicitiæ suæ vi abstractas et passim adeuntibus prostitutas. Macrob., Comment. in Scip. somn., lib. 1, cap. 11.

<sup>(1)</sup> Vel auctoribus aliis mille, qui scrupulosæ diligentiæ cura in lucem res abditas libertate ingenua protulerunt. Arnob., lib. 1v, p. 87, ed. Elmenhorst.

part des écrivains modernes qui en ont parlé, ont supposé qu'elle avoit été constamment la même dans tous les temps. Si l'on remonte à l'origine des mystères, on sera convaincu de la fausseté de cette opinion.

Diodore de Sicile assure que les cérémonies des mystères étoient les mêmes à Athènes qu'en Égypte, d'où Orphée les avoit transportées en grande partie dans la Grèce, et que la fable de Cérès ne différoit de celle d'Isis que par les noms (1). Plutarque, comme nous avons eu occasion plus d'une fois de le faire observer, ne craint pas d'avouer que les courses de Cérès, et les aventures de Pluton et de Proserpine, se retrouvoient dans l'histoire d'Isis, d'Osiris et de Typhon, et dans d'autres récits qu'il n'est pas permis de divulguer, et qui sont cachés sous le voile des rites mystiques et des télètes (2). Hérodote insinue, dans plusieurs endroits de son second livre, que les mystères des Grecs n'étoient qu'une copie de ceux des Égyptiens.

Il ne s'agiroit donc plus que de bien connoître en quoi consistoient les mystères des Égyptiens, et quelle étoit la doctrine que l'on y enseignoit. Mais ils sont couverts pour nous d'épaisses ténèbres, et l'ouvrage que Plutarque a composé pour

<sup>(1)</sup> Diod., lib. 1, §. 96.

<sup>(2)</sup> Plat., de Is. et Osir., S. 25.

en dévoiler le sens et le véritable objet aux philosophes de son siècle, loin d'éclaireir cette matière, n'a fait que produire une variété de systèmes contradictoires, et autoriser les conjectures les plus opposées. D'ailleurs, peut-on penser que la doctrine des anciens Égyptiens se fût conservée jusqu'au temps de Plutarque sans éprouver de notables changemens et des altérations de toute nature? Imaginera-t-on que ce que l'on enseignoit alors représentât fidèlement la doctrine que les colonies égyptiennes avoient originairement portée dans la Grèce? Non, sans doute.

Mais on peut aller plus loin, et se demander encore si ces colonies elles-mêmes apportèrent véritablement en Grèce la doctrine sacrée de leur patrie. Se trouvoit-il parmi elles des membres de l'ordre sacerdotal, ou du moins des hommes assez instruits pour propager les dogmes qui formoient le dépôt confié aux ministres du culte, parmi les habitans grossiers des pays où elles s'établirent? D'ailleurs, soit que les chefs de ces colonies, ou quelques-uns de ceux qui les composoient, possédassent en entier ou seulement en partie ce dépôt précieux, les Pélasges ou les Hellènes, chez qui ils vouloient accréditer cette doctrine étrangère, étoient-ils capables d'en saisir le sens, et de l'adopter sans altération? Nous n'avons aucun moyen de répondre à ces questions, et à beaueoup d'autres semblables, qui se présentent d'ellesmêmes à l'esprit dans des recherches de cette nature, et nous nous trouvons entièrement laissés à nos conjectures. La seule qu'on puisse proposer avec confiance, et j'oserois presque dire sans crainte de se tromper, c'est que l'on ne révéla aux peuples sauvages que les doctrines et les traditions les plus propres à hâter leur civilisation, et à leur inspirer des dispositions favorables envers les colonies étrangères.

Cherchons donc dans les écrivains de l'antiquité quels dûrent être ces dogmes et ces traditions: mais gardons-nous d'interroger ou du moins d'écouter, sans une juste mésiance, œux qui, ou par esprit de système, ou par préjugés et intérêts de secte, chercheroient à nous tromper. Isocrate et Cicéron sont, sous ce double rapport, exempts de tout soupçon: ils nous fourniront deux passages essentiels et vraiment classiques. « Cérès, dit le premier, vint dans notre » pays, lorsqu'elle erroit après l'enlèvement de » Proserpine. Elle y fut bien accueillie de nos » ancêtres, et en reçut des bienfaits, dont il n'est » permis qu'aux initiés de s'entretenir. Elle nous » gratifia des deux présens les plus importans, » en leur faisant connoître les fruits qui nous » firent abandonner notre vie sauvage, et les » télètes ou mystères, qui font concevoir aux per-» sonnes qui sont admises à l'initiation, les plus » douces espérances relativement à la fin de cette

» vie, et à l'autre vie, qui ne finira jamais (1) ». Suivant Cicéron, « rien n'est au-dessus des mys» tères (d'Athènes), par lesquels nos mœurs ont
» été adoucies, et qui nous ont fait passer de l'état
» sauvage à la civilisation. On les a nommés initia,
» parce que véritablement on doit leur attribuer
» la connoissance des principes sociaux. Non» seulement nous avons appris dans ces mystères
» la manière de vivre avec plaisir et agrément,
» mais ils nous ont encore enseigné à mourir avec
» une meilleure espérance (2) ».

De ces autorités, qu'on pourroit appuyer de plusieurs autres (3), il résulte trois points importans: le premier, est que la civilisation introduite par l'agriculture a été un des objets de la doctrine mystique; le second et le troisième sont, que la doctrine mystique enseignoit et offroit aux hommes les moyens d'être heureux en ce monde, et qu'elle leur donnoit l'espoir d'un bonheur plus durable dans une autre vie.

Le premier de ces trois points n'est pas contesté. Il est peu susceptible de détails : il suffit de faire observer que les fondateurs des colonies, et les anciens législateurs, avoient un grand intérêt à perpétuer, parmi les nations qu'ils

<sup>(1)</sup> Isocr., Panegyr., p. 90.

<sup>(2)</sup> Cic., de Leg., lib. 11, §. 14.

<sup>(3)</sup> Aristid., Eleus., p. 259.

avoient civilisées, le souvenir des services qu'ils leur avoient rendus, et qu'ils dûrent par cette raison en faire l'objet d'une tradition sacrée, et en attacher la mémoire à des cérémonies et à des pratiques religieuses. Proclus a donc raison de dire que les personnes qui veulent connoître ce qu'étoit l'état de l'homme, le désordre et la confusion de la société humaine avant l'établissement de la civilisation et d'une législation régulière, doivent consulter la déclaration qu'on en fait dans les mystères, et l'histoire de leur introduction parmi les hommes (1). Varron convenoit aussi que beaucoup de choses relatives à la découverte de l'agriculture y étoient formellement enseignées (2).

Quant au second objet des mystères, il est certain que rien n'altère plus le bonheur de l'homme en cette vie que le souvenir des crimes dont il s'est rendu coupable; souvent même il ne persiste dans une vie criminelle qui le rend le fléau de ses semblables et empoisonne toute la suite de ses jours, que faute de trouver un moyen d'apaiser ses remords et de se réconcilier avec lui-même et avec ses semblables. Ce fut donc l'effet d'une haute sagesse dans les premiers législateurs, d'offrir à des hommes grossiers qu'il

<sup>(1)</sup> Proclus, in Plat. Polit., p. 369.

<sup>(2)</sup> Ap. S. Aug., de Civit. Dei, lib. v11, cap. 20.

s'agissoit de conquérir à la civilisation, l'espérance d'effacer leurs forfaits, et de se soustraire à la vengeance divine par des pratiques faciles, mais qui supposoient toujours le regret et l'aveu des crimes commis contre la société. Telle fut sans doute l'origine des lustrations et des purifications. Mais pour que ces pratiques obtinssent le succès désiré, et qu'elles ne dégénérassent pas bientôt en de simples formalités, qui n'auroient plus inspiré la crainte, ni rassuré les consciences et apaisé les remords, il fallut les attacher à des rites particuliers, qui, par un appareil imposant, pussent captiver l'imagination et en imposer au vulgaire. Les mystères étoient trèspropres à produire cet effet: aussi voyons-nous que l'époque de leur établissement est très-voisine de l'origine des lustrations (1). Le savant Marsham n'a point manqué de l'observer, et s'est pressé d'en conclure que cette dernière cérémonie étoit l'objet principal de l'initiation (2). S. Clément d'Alexandrie nous dit que ces lustrations avoient donné naissance, chez les Grecs comme chez les barbares, aux mystères (3). Elles y furent toujours conservées avec soin, en étoient insépa-

<sup>(1)</sup> Vid. Marm. Oxon., ep. xv et xv1, p. 163 et 164, ed. Prideaux.

<sup>(2)</sup> Chronio. Canon., p. 253, ed. Londin., 1672. Fol.

<sup>(3)</sup> Strom., lib. v, p. 689.

rables, et y servoient pour ainsi dire de prélude (1).

Ces cérémonies purificatoires étoient ordonnées par les livres d'Orphée et de Musée, et regardoient non-seulement les particuliers, mais encore les villes. Solon, législateur d'Athènes, et de qui cette ville reçut pour ainsi dire une nouvelle civilisation, après y avoir supprimé des cérémonies barbares, jugea nécessaire de la purisier (2). Suivant Platon, elles purgeoient et délivroient des orimes pendant la vie et après la mort; c'est pourquoi on les appeloit télètes (3). Ne pourroit-il pas résulter de là, que cet illustre disciple de Socrate auroit pensé que les purifications étoient la fin unique des mystères? Nous lisons encore dans Pausanias, qu'Orphée devint très-célèbre, parce qu'on le regardoit comme l'inventeur des cérémonies religieuses ou mystérieuses, et des lustrations qui servoient à expier les crimes, à purisier les coupables, et à apaiser la colère des dieux (4):

Mais ce n'étoit pas seulement aux crimes commis pendant cette vie que les purifications s'ap-

<sup>(1)</sup> Arr., in Epict., lib. 111, cap. 21, tom. I, p. 442, ed. Schweighœus.; Schol. Arist., Plut., ad v. 846; Pac. ad v. 373, etc.

<sup>(2)</sup> Plut., Vit. Sol., tom. I Oper., p. 84. E.

<sup>(3)</sup> De Republ., lib. 11, tom. II Oper., p. 364 et 365.

<sup>(4)</sup> Boeotic., cap. 3o.

pliquoient; les anciens Grecs avoient imaginé que les hommes avoient quelquefois excité la colère divine avant leur naissance, c'est-à-dire, que leur âme avoit, dans une autre vie, mérité d'être punie dans celle-ci. Cette opinion étoit fondée sur la métempsycose; et nous en avons une preuve incontestable dans un fragment de Cicéron (1), qui nous a été conservé par S. Augustin.

Peut-être néanmoins ce système fût-il postérieur à l'établissement des mystères, et la vertu des purifications pour effacer les souillures d'une vie précédente, n'appartenoit-elle pas originairement à la doctrine sacrée.

Nous avons dit en troisième lieu, que le dogme des peines et des récompenses dans une vie future appartenoit à la doctrine des mystères, et que l'initiation étoit regardée comme un moyen efficace de s'assurer la jouissance de ce bonheur après la mort.

On a vu en effet, en plusieurs endroits de cet ouvrage, que les prêtres ou mystagogues adoptèrent les vues qu'on prêtoit à Orphée. Ils assurèrent que leurs cérémonies pouvoient effacer

<sup>(1)</sup> Ut interdum veteres illi, sive vates, sive in sacris initiisque tradendis divinæ mentis interpretes, qui nos ob aliqua scelera suscepta in vita superiore, pænarum luendarum causa, natos esse dixerunt, aliquid vidisse videantur. Ap. S. August, lib. 1v contr. Pelag.; Fragm. Cicer., in Oper., tom. III, p. 577, ed. Oliv.

toutes les souillures de l'âme et tous les crimes, afin de disposer les hommes à paroître sans crainte devant les juges des enfers, comme le judicieux Mosheim l'a très-bien observé (1). Ces ministres allèrent plus loin encore : ils avancèrent que les profanes seroient plongés, après leur mort, dans la fange, et qu'au contraire les initiés habiteroient avec les dieux (2), ou auroient dans l'empire de Pluton la première place (3), c'est-à-dire, celle qui approcheroit le plus de lui (4). Bacchus, dans la comédie des Grenouilles d'Aristophane, rencontre la troupe des initiés, chantant et dansant au milieu des prairies émaillées de fleurs. « Le soleil, dit le chœur, et une lumière agréa-» ble, sont pour nous seuls, qui, admis aux mys-» tères, observons les règles de la piété dans notre » conduite avec les étrangers et avec nos conci-» toyens (5) ». Le philosophe Eschine, ou l'auteur du dialogue intitulé Axiochus, nous dé-

<sup>(1)</sup> Not. ad Cudworth. Syst. intellectual., tom. I, p. 410.

<sup>(2)</sup> Plat., Phæd., tom. I Oper., p. 69. C; Phæd., ed. Wyttenb., p. 22; Diogen. Laert., lib. v1, in vit. Diog. segm. 40, tom. I, p. 334 et 335, ed. Henr. Weisten.; Aristid., Eleusin., tom. I Oper., p. 259, ed. Jebb.; Plot., Ennead. 1, lib. v1, p. 55. A.

<sup>(3)</sup> Axioch., in Plat. Oper., tom. III, p. 371; Diogen. Laert., loc. supr. laud.; Vid. Hemsterh., ad Luc. Dial., tom. I, p. 380.

<sup>(4)</sup> Schol. Arist., Ran., ad v. 773.

<sup>(5)</sup> Arist., Ran., v. 457-462.

crit le séjour des initiés après leur mort comme un lieu rempli de sources d'eau pure, où l'on ne souffre rien de la vicissitude des temps, et où l'on respire un air pur et tempéré; enfin dont les plaisirs ordinaires, pour ceux qui l'habitent, sont la dansa, la musique, les festins et la bonne chère (1): tels étoient les objets de la félicité que les adeptes se promettoient dans l'autre vie.

Aussi les cérémonies de l'initiation étoientelles regardées comme capables de fortifier contre les craintes de la mort; et ce fut pour cela que Bacchus et Hercule se firent initier aux mystères d'Éleusis (2). Ce dernier héros, non content d'avoir été purifié aux petits mystères après le meurtre des Centaures, voulut encore, suivant la tradition, avant de descendre aux Enfers, être initié aux grands mystères par Orphée (3). Hercule emmena Cerbère de ces lieux souterrains, et l'exposa aux yeux des hommes (4); trait allégorique, qui désigne peut-être la connoissance que l'initiation donnoit des enfers, et de ce qui s'y passoit. Isocrate rapporte qu'Orphée en retira les morts (5). Cela ne voudroit-il pas dire, qu'en

<sup>(1)</sup> Axioch., in Plat. Oper., tom. III, p. 371.

<sup>(2)</sup> Id., ibid.

<sup>(3)</sup> Diod., lib. 1v, §. 25.

<sup>(4)</sup> Ibid., §. 26.

<sup>(5)</sup> Busir. laud., p. 367 Oper., ed. Wilh. Lange.

Lisocrate oppose ici Orphée à Busiris; il dit que le pre-

admettant des hommes aux mystères, il leur assuroit un bonheur durable, et les garantissoit d'un malheur éternel? Les initiés, ainsi que l'assurent plusieurs anciens écrivains, passoient leurs jours avec joie, et mouroient avec l'espoir d'un avenir heureux (1). Doit-on conclure de là que, dans la doctrine des mystagogues, les récompenses futures étoient promises exclusivement aux initiés, et les punitions réservées aux profanes? Ce seroit alors avec raison que Diogène auroit dit: « Le sort du brigand Patécion, parce » qu'il est initié, sera donc meilleur que celui » d'Épaminondas (2)! » Si tel fut l'enseignement des mystères, l'intérêt des mystagogues eut sans doute part à cette doctrine exclusive. Il suffit,

mier a ramené les morts des ensers, et que l'autre y envoyoit les vivans avant le temps marqué par les destins:

'Αλλ' ὁ μὶν ἰξ ἄδου τοὺς τιθνιῶτως ἀνῆγεν, ὁ δὶ πρὸ μοίρως τοὺς

ζῶντως ἀπώλλουν. Il est bien difficile de voir là une allusion aux mystères. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Isocr., Paneg., p. 59; Cicer., de Leg., lib. 11, §. 14; Plut., Amator., tom. II Oper., p. 762. A; Aristid., Eleus, p. 259; Crinagoras Epigramm., in Anthol. gr., p. 56, ed. Francof., 1600, Fol.

<sup>(2)</sup> Diogen. Laert., lib. v1, segm. 39; Plut., de Aud. poet., tom. II Oper., p. 21.

<sup>[</sup>On voit, par le passage de Plutarque cité ici, que cet écrivain, quel que fût son respect pour les mystères, rejetoit cette doctrine exclusive qui refusoit l'espoir d'un heureux avenir à tous ceux qui n'étoient pas initiés. 6. de S.]

## 412 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

au surplus, que l'initiation fût considérée comme un moyen efficace d'effacer les crimes, pour qu'elle fût en honneur, et qu'elle exerçât une puissante influence sur les mœurs, dans l'origine de la civilisation (1).

Je ne veux pas dire, au reste, comme faisoient les Épicuriens, qui prirent à tâche de détruire le dogme des peines à venir, que ce dogme n'avoit été imaginé que par les prêtres, et que les mystagogues seuls en avoient introduit

<sup>(1) [</sup> A partir de cet endroit jusqu'à la fin du chapitre, ou plutôt jusqu'au dernier alinéa, M. de Sainte-Croix avoit fait peu d'additions ou de corrections. Je ne doute pas néanmoins que, s'il eût donné lui-même cette seconde édition, il n'est revu avec soin ce chapitre, le plus important de tout l'ouvrage, et ne l'eût fort amélioré. Ce qui m'a surtout frappé, c'est le défaut d'ordre et de méthode qui s'y faisoit sentir. J'ai donc cru pouvoir, et même devoir le refondre en entier; et en évitant soigneusement de m'éloigner des idées du savant auteur dont j'ai tâché de me pénétrer, les présenter dans un meilleur ordre, leur donner un peu plus de développement, les appuyer de quelques nouvelles autorités, et quelquesois en changer totalement la rédaction. Je me suis borné à indiquer, dans un petit nombre de notes, les points sur lesquels je dissère de sentiment. Je ne crains point d'affirmer que j'ai mis tous mes soins à concilier le respect dû aux opinions d'un savant dont j'honore et chéris la mémoire, avec les devoirs que m'imposoient le rôle d'éditeur que je dois à sa confiance, et l'intérêt des lecteurs. S. de S. ]

l'enseignement dans la religion des Grecs (1). Je ne dirai pas non plus qu'il dérivoit uniquement de la métempsycose. Le dogme dont il s'agit est une suite nécessaire de celui de l'immortalité de l'âme et de son existence après sa séparation d'avec le corps; et celui-ci fut toujours une opinion vulgaire chez les Grecs, comme le démontrent les poëmes d'Homère et d'Hésiode, et les plus anciennes fables. Aussi l'idée des peines et des récompenses d'une vie future, bien loin d'être une doctrine secrète des mystères, est-elle intimement liée à la mythologie grecque, dont une grande partie semble avoir été inventée exprès pour fortifier dans l'esprit du peuple cette croyance, fondement principal de la société, et seule propre à suppléer à l'insuffisance des lois, et à justifier l'idée d'une providence divine. Ainsi, les fondateurs des mystères, les conducteurs des colonies étrangères, qui apportèrent à la Grèce

<sup>(1)</sup> Cels., ap. Orig., lib. VIII, tom. I, p. 775. C, ed. Delarue.

<sup>[</sup>Il n'est pas sans vraisemblance, toutefois, que le dogme de la métempsycose ait aussi été enseigné dans les mystères; mais cela ne prouve pas qu'il appartînt primitivement à ces institutions. Les mystagogues, selon toute apparence, se conformèrent souvent, dans les explications qu'ils donnoient des représentations et des rites mystiques, aux opinions dominantes de leur siècle. Voy. Warburton, The div. Legat. of Mos., tom. I, p. 136. S. de S.]

## 414 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

les premiers germes de la civilisation, y trouvèrent déjà cette croyance établie, et dûrent tout au plus s'occuper des moyens de l'affermir et de l'accréditer de plus en plus. Minerve, dans une tragédie d'Eschyle (1), reconnoît que les Euménides sont plus âgées qu'elle; c'est-à-dire, ce semble, que le dogme de la vengeance divine s'exerçant sur les coupables dans une autre vie, avoit devancé dans la Grèce l'établissement du culte de Minerve, qui étoit dû à une colonie égyptienne. Nous pouvons conclure hardiment de tout cela, que cette croyante ne fut pas une invention des fondateurs des mystères, et qu'ils ne sirent que la fortisser, en mettant sous les yeux des initiés des représentations des peines et des joies de cette vie future, et en persuadant au peuple qu'un des moyens les plus efficaces de se soustraire à la vengeance divine, étoit de se faire initier à ces cérémonies étrangères. N'oublions pas de faire observer que les mystagogues, dans la crainte que l'on n'abusât de ce dogme, et que

<sup>(1)</sup> Opyas gereien eet vepatsipa van es. Eumenid., v. 851.

<sup>[</sup>Je ne pense pas que, dans ce vers, Minerve établisse aucune comparaison entre son âge et celui des Euménides. Le comparatif est employé ici, comme il arrive souvent, au lieu du positif, et presque comme une sorte de diminutif, pour adoucir et affoiblir le sens. M. du Theil a traduit ainsi: α Je pardonne ces transports, par égard pour » votre âge ». S. de S.]

l'excès du malheur ou un aveugle enthousiasme ne portât quelques hommes au suicide, eurent soin d'enseigner que les dieux nous ont placés dans cette vie, comme dans un poste que nous ne devons jamais quitter sans leur permission (1).

[M. de Sainte-Croix a suivi ici le sentiment de Warburton (The div. Legat. of Mos., tom. I, p. 222). M. Wyttenbach, dans ses notes sur le Phédon, soutient au contraire que, dans ce passage de Platon, par les mots i iv impirirers desponses dévos, on ne doit pas entendre une doctrine enseignée dans les mystères; et il prouve très-bien que le mot inijeros a souvent été employé en parlant de la doctrine ésotérique des Pythagoriciens, et d'autres sectes philosophiques. Warburton, et les savans qui ont embrassé son opinion, ne paroissent pas avoir réfléchi que, si une telle doctrine eût fait partie des dogmes secrets d'Éleusis, Platon n'en auroit point parlé, ou du moins ne se seroit expliqué à ce sujet qu'à demi-mot, et d'une manière énigmatique.

Olympiodore semble cependant avoir cru que le mot des printe signification la doctrine des mystères; mais il commente ce passage de Platon d'une manière si absurde, qu'on ne peut raisonnablement avoir aucun égard à ce qu'il en dit. On peut voir le texte d'Olympiodore dans l'ouvrage intitulé: Dissertation on the Eleus. and Bacch. myst., p. 36. S. de S.]

•;

<sup>(1) &#</sup>x27;Ο μεν οὖν εν ἀποβρήτοις λεγόμειος περὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἔν τινι Φρουρῷ ἐσμεν οἱ ἀιθρωποι, καὶ οἱ δεῖ δὴ ἐαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν, οἰδ' ἀποδιδράσκειν Plat., Phædon, tom. I Oper., p. 62. B.

## 416 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

Mais s'il est certain que le tableau des désordres antérieurs à la civilisation, et des bienfaits dont les hommes étoient redevables à l'agriculture et aux lois; une doctrine consolante d'expiation par des pratiques extérieures, accompagnées du regret et de l'aveu de ses fautes; enfin, le dogme de l'immortalité de l'âme et d'un état futur, où les gens de bien jouiroient d'une félicité durable, et les hommes vicieux et souillés de crimes expieroient leurs forfaits; si, dis-je, il est certain que tout cela faisoit partie, explicitement ou implicitement, de l'enseignement des mystères, et y étoit mis en action et figuré par des représentations théâtrales, peut-on dire néanmoins que tout cela constituât la doctrine secrète, qui n'étoit révélée qu'aux initiés? Ces dogmes, celui surtout qui concerne une vie future, étoient-ils donc renfermés dans le sanctuaire d'Éleusis, et leur divulgation eût-elle été contraire aux intérêts de la société? Un écrivain hardi du dernier siècle a osé, il est vrai, assurer que la doctrine de l'immortalité de l'âme étoit essentiellement subversive de la société, et que par cela même on avoit dû chercher à en dérober la connoissance au vulgaire. « En remplissant, dit-il, les esprits de ter-» reurs et d'opinions extravagantes, ce dogme » empêchoit les sociétés de se rallier, de travailler » à leur bonheur, et de songer à l'avenir. On voit » qu'il étoit nécessaire de dérober un pareil sys-

» tème à la connoissance des hommes, lorsqu'on » voulut les engager à former des établissemens » solides sur la terre (1). C'est pourquoi, ajoute-» t-il, il se trouva renfermé dans le sanctuaire, » et enseigné par les seuls mystagogues (2) ». Une telle hypothèse ne peut mieux être détruite que par une preuve de fait. Ce ne sont pas les récits des missionnaires qui me la fourniront; peut-être paroîtroient-ils suspects: j'aurai recours au témoignage d'un militaire éclairé, dégagé de tout préjugé, et qui a vécu parmi les sauvages de l'Amérique septentrionale. Il assure que le moyen le plus efficace de leur faire embrasser la religion chrétienne et de les civiliser, a toujours été de leur inculquer le dogme des peines et des récompenses à venir (3). L'opinion que je réfute est tellement démentie par la raison et l'expérience, que l'auteur de cet étrange paradoxe n'a pu éviter d'être en contradiction avec lui-même. En effet, il a reconnu ailleurs l'utilité dont les mystères ont été pour policer le genre humain (4): et cependant ce dogme, qui lui paroît dangereux et inconciliable avec les intérêts de la société,

<sup>(1)</sup> Antiq. dévoilée, tom. II, p. 45.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 46.

<sup>(3)</sup> Peuchot, Mém. sur la dernière Guerre de l'Amér. septentr., tom. III, p. 304.

<sup>(4)</sup> Voy. les Éclaircissemens à la fin de l'ouvrage.

418 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES formoit, suivant lui, la doctrine secrète de ces institutions religieuses.

Mais, pour en revenir à la question que nous nous sommes déjà faite, outre ces dogmes, qui n'étoient point étrangers au commun des Grecs, ainsi que nous l'avons fait voir, existoit-il encore une autre doctrine plus relevée ou plus abstruse, qui fût véritablement propre aux mystères, et ne fût communiquée qu'aux seuls initiés? Et en quoi consistoit-elle?

La conjecture qui s'offre pour ainsi dire d'ellemême à l'esprit, et que suggère la lecture d'un grand nombre d'écrivains, soit païens, soit chrétiens, c'est que tous les traits des aventures de Cérès et de sa fille Proserpine, n'étoient qu'une suite d'allégories. Les représentations des mystères mettoient, en quelque sorte, sous les yeux des initiés, ce cycle de fables; les amours incestueux de Jupiter et de Cérès; la colère de la déesse, les fatigues et les angoisses de la grossesse; la ruse du dieu, qui, feignant de se punir lui-même par une mutilation volontaire, coupe et jette dans le sein de Cérès les testicules d'un bélier; la naissance de Proserpine; le nouvel inceste de Jupiter qui, sous la forme d'un serpent, s'unit à cette divinité; la naissance d'Iacchus, qui devient ensuite victime de la fureur des Titans; l'enlèvement de Proserpine par Pluton; le deuil et les courses de Cérès; enfin toutes les suites de

cet enlèvement (1). Si telles étoient les scènes que l'on représentoit devant les initiés, n'est-il pas vraisemblable qu'on y ajoutoit des explications allégoriques, seul moyen de diminuer ou même de faire disparoître totalement ce que ces fables avoient de ridicule et de honteux, et de réconcilier les hommes sensés avec des pratiques bizarres et une mythologie non moins absurde? Et n'estce pas précisément dans ces explications allégoriques que consistoit la doctrine secrète des mystères?

Avant d'approfondir la solidité de cette conjecture, examinons de quelle nature pouvoient être les explications allégoriques dont il s'agit. Sans entrer à ce sujet dans de longs détails, il suffit de dire que l'opinion d'un grand nombre d'écrivains, tels que Varron, Plutarque, Porphyre, Julien et autres, a été que la mythologie en général, et particulièrement les aventures fabuleuses de Cérès et de Proserpine, n'étoient autre chose que les grandes opérations de la nature, personnisiées, et les rapports du ciel et de la terre, ainsi que les phénomènes produits par les révolutions des astres, représentés sous des emblèmes pris de la naissance, de la vie et de la mort de l'homme, de ses rapports naturels et sociaux, de ses affections, de ses passions, de ses

<sup>(1)</sup> Clem. Alex., Protrept., p. 14 et seq.

S. Clément d'Alexandrie semble autoriser ce que nous disons ici, de l'application faite par les mystagogues, de la fable de Cérès et de Proserpine, aux opérations de la nature et aux principes naturels qui les produisent. Suivant cet écrivain, « aux lustrations succédoient les petits » mystères, dans lesquels on posoit comme les » fondemens d'une certaine doctrine, et on pré- » paroit les hommes à ce qui devoit suivre; puis » enfin les grands mystères, qui avoient pour » objet l'universalité des êtres, où l'on n'avoit » plus rien à apprendre, mais où l'on voyoit de » ses yeux, et on comprenoit la nature et les » choses (1) ». Cicéron s'exprime encore plus po-

<sup>(1)</sup> Ούκ ἀπτικό]ως ἄρα καὶ τῶν μυσ]ηρίων τῶν παρ' Ελλησιν ἄρχτι μιὶν τὰ καθάρσια, καθάπτρ καὶ τοῖς βαρξάροις τὸ λουτρόν μιτὰ ταῦ]α δ' ἐστὶ τὰ μικρὰ μυσ]ήρια, διδασκαλίας τινὰ ὑπόμειν ἔχοντα, καὶ προπαρασκευῆς (je préfère προπαρασκευῆν) τῶν μιλλόντων τὰ δὲ μιγάλα, πιρὶ τῶν συμπάν]ων οὐ μανθάντιν ἔτι ὑπολείπται, ἐποπ]τύτιν δὲ, καὶ πτρινοτῖν τήν τι Φύσιν καὶ τὰ πράγμα]α. Strom., lib. v, p. 688 et 689.

<sup>[</sup>M. de Sainte-Croix a traduit comme si on lisoit is είς είς είν μαιθάνεις. Dans ce passage, τής τε φύσις καὶ τὰ πράγματα

sitivement lorsqu'il fait dire à un de ses interlocuteurs, que, quand on a expliqué tout ce qui

pourroit bien signifier, non pas la nature en général, mais les choses elles-mêmes, par opposition à la doctrine ou simple théorie; et alors S. Clément auroit voulu dire que, dans les petits mystères, on enseignoit, et dans les grands on mettoit en action ce qu'on avoit précédemment enseigné. On ne pourroit rien en conclure sur l'objet de l'enseignement, et le sens le plus naturel seroit peut-être que, dans les petits mystères, on préparoit les initiés en leur racontant les légendes de Cérès et de Proserpine, aux scènes dont ils devoient être témoins dans les grands, et que, dans ces derniers, tout ce récit étoit mis en action et se passoit sous leurs yeux.

Je ne puis m'empêcher de faire observer que l'on pourroit, d'après ce passage, mettre S. Clément d'Alexandrie au nombre des écrivains qui distinguent formellement l'époptée, des grands mystères. Dans les petits mystères, il n'y a, selon lui, que des rites et un enseignement préparatoires; dans les grands, on est instruit de tout; il ne reste plus d'autre degré que l'époptée, où les objets eux-mêmes sont mis sous les yeux des initiés.

Warburton, qui a tiré un grand parti de ce texte de S. Clément, me paroît en avoir beaucoup altéré le sens. » Après cela, dit-il, viennent les petits mystères, dans » lesquels on jette le fondement des doctrines secrètes et » de la préparation pour ce qui doit venir ensuite. La doc- » trine communiquée dans les grands mystères a pour objet » l'univers. Là se termine toute instruction; les choses sont » vues telles qu'elles sont; on y fait comprendre la nature » et les choses de la nature ». The div. Legat. of Moses., tom. I, p. 147 et 151.

Cet abus des textes est un reproche que cet écrivain ingénieux ne mérite que trop souvent. C'est ainsi qu'il altère, dans sa traduction, un passage de Chrysippe, rapporté par l'auteur de l'Etymologicon magnum, au mot Τελετή. Il est bon de le transcrire ici. Χρύσιπτος δε φησι, τους mepi rav Beiar doyous eixoras xadeirbai tederas. Xphrai yap touτους τιλιυταίους και ίπι πασι διδάσκισθαι, της ψυχης ίχούσης έρμα και κεκρατημένης, και πρός τους άμυήτους σεωπάν δυναμέrns. Mina das eiras es abor, omes Jenr ansocai es ésda, mai iyzealeis yevis an ละกลัง. Voici la traduction de Warburton, où je mettrai en italique ce qu'il ajoute au texte: « Les doctrines secrètes qui concernent les choses divines » sont, avec raison, nommées Télères (c'est-à-dire, » fins), parce que ce sont les dernières choses dont on doit » instruire les initiés : l'âme ayant préalablement acquis » un convenable soutien, et ayant obtenu l'objet de ses » désirs, est capable de garder le silence devant les pron fanes et ceux qui ne sont point initiés. Car c'est une » grande prérogative d'être capable de recevoir des no-» tions justes et vraies concernant les dieux, et de les com-» prendre et les retenir quand on les a reçues ». (P. 150.) J'opposerai à cette traduction la version latine et littérale de Meursius: Chrysippus autem dicit sermones de divinis merito vocuri consummationes, oportere enim illos postremos et post omnia addisci; anima habente stabilimentum, et corroborata, et ad non initiatos silere valida. Magnam enim esse luctam, et de Diis audivisse recta, et illorum esse tenaces. J'aimerois mieux traduire ainsi les derniers mots: et ab illis vulgandis se abstinere. Ce texte, ainsi traduit, perd beaucoup de l'importance que

un sens raisonnable et satisfaisant, on reconnoît plutôt la nature des choses que celle des dieux (1).

Veut-on aller plus loin, et supposer que l'on trouvoit dans ces emblèmes le système du monde moral, et sinon la solution, du moins quelques essais d'explication du mélange si frappant du bien et du mal dans l'univers? La doctrine de deux principes rivaux, produisant chacun des êtres analogues à leur propre essence, les ministres et les instrumens de leur pouvoir, n'a été étrangère à aucun des peuples de l'antiquité, quoiqu'elle n'ait pas été partout la croyance du vulgaire. Il ne seroit point impossible que ce qui n'avoit été dans le principe que l'emblème de la succession des saisons, du renouvellement annuel de la nature et de son épuisement périodi-

lui donne Warburton. On n'en peut conclure qu'une seule chose, c'est que, du temps de Chrysippe et selon son opinion, on communiquoit aux initiés, sous le sceau du secret, des notions justes sur la divinité. S. de S.]

(1) Omitto Eleusinam sanctam illam, et augustam,
Ubi initiantur gentes orarum ultimæ;

prætereo Samothraciam, eaque

Quæ Lemni

Nocturno aditu occulta coluntur, Silvestribus sæpibus densa.

Quibus explicatis, ad rationemque revocatis, rerum magis: natura cognoscitur, quam deorum.

De Nat. Deor., lib. 1, cap. 42.

Dd iv

que, de la chaleur bienfaisante du soleil et du froid produit par son éloignement, des vents rafraîchissans de l'été et des tempêtes orageuses de l'hiver, fût devenu ensuite le symbole, et de deux pouvoirs invisibles, principes, l'un de tout ce qui est bon et favorable, l'autre de tout ce qui est mauvais et redouté, et des génies bienfaisans ou malins, dont l'imagination de l'homme, aidée de quelques souvenirs d'une tradition respectable et universelle, peupla toutes les régions de l'univers. On ne peut guère douter en effet que les aventures de Cérès, de Proserpine, de Pluton et du jeune Iacchus, n'aient été, comme celles d'Isis, d'Osiris, de Typhon et d'Horus, des allégories relatives à l'origine du bien et du mal (1). Iacchus,

<sup>(1) [</sup>J'ai fait beaucoup de changemens en cet endroit, dans le texte de M. de Sainte-Croix, et j'ai supprimé plusieurs citations qui étoient inexactes. Ce que j'ai laissé subsister sur la signification allégorique de la mort violente d'Iacchus, et de son retour à la vie, ainsi que sur les migrations périodiques de Proserpine, paroîtra peut-être étranger à la thèse générale que l'auteur veut établir ici, savoir, que la rivalité des deux principes a pu servir d'explication allégorique aux représentations des mystères. Je n'ai pas cru néanmoins devoir le supprimer, parce que les vicissitudes périodiques de la nature, le froid et le chaud, le renouvellement de la végétation et sa destruction, l'éloignement du soleil et son retour, pouvoient être et furent, selon toute apparence, envisagés comme les effets de la rivalité et de la supériorité alternative des deux

mis à mort par les Titans, étoit, comme Horus massacré par Typhon, l'image du bouleversement de l'ancien monde. L'épiphanie, ou la résurrection d'Iacchus, signifioit, comme celle d'Horus, que notre monde étoit ressorti du chaos dans lequel il étoit tombé. Pluton, ainsi que Typhon; étoit le mauvais principe, et Proserpine, comme Osiris, le bon principe, représenté encore par Cérès ou d'autres divinités. Le passage alternatif de Proserpine aux enfers et des enfers sur la terre, étoit le symbole des vicissitudes de la nature, et du mélange du bien et du mal. Si l'on vouloit supposer que cette doctrine fût enseignée dans l'époptée, comme l'explication des fables qu'on y représentoit, on auroit en sa faveur de semblables explications allégoriques, hasardées par quelques écrivains, et surtout par Plutarque dans ses doctes recherches sur la mythologie égyptienne. Les génies, dont l'existence suppose nécessairement un être supérieur qui agit par leur ministère, jouoient, ce semble, un grand rôle dans les mystères. L'épicurien Celse assuroit, en suivant les idées de sa secte, qu'on employoit dans les mystères les exemples du pouvoir et des actions des génies, pour établir le dogme des peines à venir (1). L'autorité de cet écrivain se-

principes qui se partageoient le domaine des saisons et de l'année. S. de S. 7

<sup>(1)</sup> Ap. Orig., lib. v111, cap. 48, tom. I Oper., p. 776. F, ed. Delarue.

roit ici de peu de poids, si Platon (1) et Plutarque (2) ne nous disoient pas que la nature de ces mêmes génies étoit connue des initiés. On leur apprenoit encore que les dieux se servoient du ministère de ces êtres, tout à la fois célestes et terrestres, pour l'exécution de leurs volontés (3). Une preuve plus directe que la rivalité des deux pouvoirs indépendans et de leurs agens secondaires, faisoit du moins partie de la doctrine d'Éleusis, c'est que l'on donnoit aux ministres de ce temple si respecté, le nom de philopolèmes,

<sup>(1)</sup> Plat., Sympos., p. 1194.

<sup>[</sup> Je pense que M. de Sainte-Croix a eu en vue le passage suivant du Symposium, où Platon, exposant la nature des génies, to desmossor, espèce d'êtres qui tiennent le milieu entre la divinité et ce qui est mortel, s'exprime ainsi: Δια τού]ου και ή μαν]ική κάσα χωρεί, και ή τών ιερέων τέχνη rar re mepi ras Duvias nai ras redejas nai ras impedas, nai άλλα δια τούγου πασά έσγιο ή όμιλία και ή διάλεκτος θεοίς πρός ανθρώπους, και εγρηγορόσι και καθεύδουσι και ό μεν περί τα τοιαθήα σοφός, δαιμόνιος ανήρ. (Tom. III Oper., p. 203. E.) Il est bien ici question de la nature des génies, par l'intervention desquels seuls il peut s'établir des relations entre Dieu et les hommes, et qui sont l'objet immédiat du culte, des sacrifices, des mystères, des enchantemens, etc.; mais Platon ne dit point que la nature des génies est connue des initiés. S. de S. ]

<sup>(2)</sup> Plut., de Orac. def., tom. II Oper., p. 417.

<sup>(3)</sup> Plut., loc. mod. laud.

c'est-à-dire, amateurs de la guerre (1); ce qui ne pouvoit faire allusion qu'à la rivalité et aux guerres des deux principes.

(1) Procl., ad Tim. Plat., p. 51.

[ Voici le texte de Proclus: Ο μεν γὰρ Πορφύριος, εν σελήνη την Αθηνών ὑποθέμενος, ψυχὰς ἐκεῖθεν κατιέναι Φησὶ, τό ζε θυμοειδες ἄμα καὶ τὸ πρώον ἐχούσας καὶ διὰ τοῦτο Φιλοσόφους καὶ Φιλοπολέμους εἶναι τοὺς τῶν ἐν Ἑλευσῖνι μυσζαγωγούς.

Il s'agit, dans ce passage de Proclus, d'expliquer ce texte du Timée de Platon, où il est dit, en parlant de Minerve: "Ατ' οὖν φιλοπόλεμός τε καὶ φιλόσοφος ή θεὸς οὖσα, τον προφερεσίατους αὐίζ μελλοντα οἰσειν τόπον ανδρας, τοῦγον έκλεξαμένη τοπρώτον καζώκισεν. (Tim., in Plat. Oper., tom. III, p. 24.) Rien de plus simple et de plus naturel que ces deux épithètes, φιλοπόλιμος et φιλόσοφος, données à cette divinité, qui est en même temps la déesse de la guerre et celle de la sagesse. Dans la suite, les Platoniciens ont voulu trouver du mystère dans ces expressions, et Proclus rapporte ici quelques-unes de leurs interprétations, et entre autres celle de Porphyre. Suivant ce philosophe, les âmes doivent leur irascibilité et leur douceur à ce qu'elles descendent de la lune, où Minerve, déesse qui aime la guerre et la sagesse, a son habitation; « et c'est pour cela, dit-il, que les » mystagogues d'Éleusis sont en même temps philopo-» lèmes, amis de la guerre, et philosophes, ou amis de » la sagesse ».

On voit que Porphyre, cité par Proclus, ne dit point qu'on donnoit aux mystagogues le nom de philopolèmes; il les représente seulement comme amateurs de la guerre et de la sagesse; et quoiqu'il n'explique pas la raison pour laquelle il leur attribue l'amour de la guerre, il est difficile de croire que cela soit fondé sur ce qu'ils enseignoient

Enfin, comme le champ de l'allégorie n'a point de bornes, et que les mystagogues, en supposant que leur doctrine secrète consistât réellement en des explications allégoriques, dûrent facilement se prêter aux opinions dominantes, on peut croire non-seulement qu'ils ne s'en tinrent pas à la première doctrine qui avoit été apportée d'Égypte avec les cérémonies des mystères, mais qu'ils se laissèrent, avec le temps, subjuguer par les diverses opinions philosophiques successivement accréditées parmi les Grecs; et qu'après avoir, avec les stoïciens, appliqué les fables mystiques aux puissances actives et passives et aux phénomènes de la nature, ils les appliquèrent ensuite à une doctrine toute spirituelle et à une morale purement spéculative. Donnons à ceci quelques développemens.

Les Égyptiens et les premiers mystagogues grecs n'avoient vu, suivant toute apparence, dans les fables mystiques, ainsi que nous l'avons déjà dit, qu'une allégorie des principaux phénomènes de la nature; ce qui n'excluoit nullement l'action plus ou moins immédiate d'une divinité créatrice et conservatrice. Les stoïciens virent moins

la doctrine des deux principes rivaux et ennemis. En général, ce que M. de Sainte-Croix dit à ce sujet est appuyé sur des fondemens peu solides, et j'ai dû le modifier beaucoup, pour que cela ne fût pas en contradiction avec les autorités qu'il avoit citées. S. dè S.]

dans la mythologie les effets, que les puissances ou forces nécessairement attachées à la matière. Ils assuroient, comme nous l'apprenons de Cicéron, que les mystères instruisoient plutôt de la nature des choses que de celle des dieux (1). C'est d'après cette hypothèse que Phurnutus ou Cornutus, et quelques autres, ont expliqué l'histoire de Cérès et les pratiques de son culte (2). L'autorité de S. Clément d'Alexandrie, qui nous assure que l'époptée étoit une sorte de physiologie (3), ne nous permet pas de douter que les mystagogues n'eussent adopté cette théologie physique, due à l'école du Portique (4). Cléanthe, l'un des principaux ornemens de cette école, enseignoit que les dieux n'étoient que des figures mystiques et des noms sacrés. Dans ce système, le dadouque étoit l'image du soleil; les mystes,

<sup>(1)</sup> De Nat. Deor., lib. 1, cap. 42.

<sup>(2)</sup> Phurnut., cap. 28; Cic., de Nat. Deor., lib. 1, cap. 20; Plut., adv. Stoïc., tom. II Oper., p. 1075; S. Aug., de Civit. Dei, lib. v1, cap. 8; lib. v11, cap. 21.

<sup>(3)</sup> Strom., lib. v, p. 564.

<sup>(4)</sup> Le texte de S. Clément d'Alexandrie ne dit nullement que cette doctrine appartenoit à l'époptée. Voici ses expressions: Τὰ περὶ ἀρχῶν Φυσιολογηθέντα τοῖς τε Ελλησι, τοῖς τε ἄλλοις βαρδάροις, όσον ἦκον εἰς ἡμῶς αὶ δόξαι, ἐξιστορητέον. Il faut croire que c'est uniquement sur l'autorité de M. de Sainte-Croix, que M. Creutzer a attribué la même chose à S. Clément. Symbol. und Mytholog. der alt. Völk., tom. IV, p. 546. S. de S.]

et tous ceux qui participoient aux mystères, représentoient le monde (1). On doit conclure de là, pour le dire en passant, que le costume allégorique du dadouque, et ceux des autres ministres d'Éleusis dont j'ai déjà parlé, n'étoient pas fort anciens, et n'avoient été imaginés que pour ramener les cérémonies de l'initiation à des explications conformes aux idées des stoïciens. L'un d'eux, Chrysippe, prétendoit que l'on tiroit un grand avantage de l'initiation, celui d'avoir de justes notions de la Divinité (2). Quelles étoient ces justes notions de la Divinité? Sans doute elles tendoient à établir que les dieux n'étoient que les élémens et les différentes parties de l'univers matériel. Ces notions ne différoient donc pas de ce que d'autres stoiciens appeloient la connoissance de la nature et de ses effets; ce qu'il étoit nécessaire d'observer pour concilier l'opinion de Chrysippe avec celle des autres stoïciens, mise par Cicéron dans la bouche de l'académicien Cotta.

Les philosophes éclectiques parvinrent sans doute aussi à faire passer leur spiritualisme dans l'enseignement des mystères. Par la nature même des opinions de leur secte, ils dûrent chercher à

<sup>(1)</sup> Ap. S. Epiphan., lib. 111, cap. 9, tom. I, p. 1090. C.

<sup>(2)</sup> Etymol. magn., in voc. Τελετή· col. 751, ed. Sylburg. [Voy. ci-dev., p. 422, note. S. de S.]

réunir et concilier avec la philosophie des Grecs l'ancienne et primitive doctrine des mystères, apportée par les colonies égyptiennes; et ces efforts, agréables aux mystagogues, ne purent manquer de les engager à adopter le système de ces nouveaux platoniciens. La preuve nous en est fournie par Eunapius, qui nous assure que l'empereur Julien, désirant avoir sur le système des philosophes éclectiques de plus grands éclaircissemens que ceux qu'il avoit puisés dans les conversations d'Édesius, de Chrysanthe et de Maxime, fut obligé de recourir à l'hiérophante d'Éleusis (1). Les éloges prodigués par les mêmes philosophes aux mystères en général, et à ceux d'Éleusis en particulier, prouvent encore qu'ils avouoient les dogmes qui y étoient enseignés. « Qui pourroit s'empêcher de convenir, s'écrie » Pròclus, que les mystères et les initiations ne » retirent les âmes de cette vie matérielle et mor-» telle pour les réunir aux dieux, et qu'ils n'ef-» facent ce qu'elles retenoient d'ignorance et de » sottise (2), en éclairant nos esprits, et en dissi-» pant chez les adeptes les ténèbres par l'éclat de » la Divinité (3) »? Pour faire connoître à fond

<sup>(1)</sup> Eunap., Vit. Maxim., p. 90, ed. Commelin.

<sup>(2)</sup> Suivant les principes de la philosophie éclectique, l'ignorance rend les âmes impures. Iambl., de Myst., S. 11, cap. 11, et Porphyr., Epist. ad Ambon. Ægypt.

<sup>(3)</sup> Τίς γὰρ οὐκ ἀν συνοκολογήσειεν, τά τε μυσζήρια καὶ τὰς

le système de ces philosophes sur la doctrine des mystères, il faudroit reprendre la chose de plus haut, et exposer d'abord leurs sentimens sur l'ancienne mythologie en général; ce qui nous entraîneroit dans de trop longs détails. Observons toutefois, qu'en embrassant les principes théologiques, mystiques et physiologiques de la doctrine égyptienne, les éclectiques y introduisirent heaucoup de changemens; ce qui fait dire à Eusèbe qu'ils avoient adopté bien des explications auxquelles les anciens Égyptiens et les premiers Grecs n'avoient jamais pensé, même en songe (1).

Si, dans la manière d'interpréter allégoriquement la mythologie, les nouveaux platoniciens ou éclectiques avoient imité les Égyptiens, et en partie aussi les stoïciens, ils en différoient, comme nous l'avons déjà dit, par un autre genre d'explication allégorique, qui cherchoit dans la mythologie, et particulièrement dans les aventures de Cérès et de Proserpine, l'histoire des

τελετας ανάγειν μεν από της ενύλου και Δυηγοειδούς ζωής τας ψυχάς, και συνάπγειν τοῖς θεοῖς, άφανίζειν δὶ άπασαν την εκ της άλογίας παρεισδυομένην παροχήν ταῖς νοεραῖς ελλάμψεσιν, έξωθεῖν δὶ τὸ άόρισγον καὶ τὸ σκογεινὸν τῶν τετελουμένων τῷ φωτί τῶν θεῶν. Procl., ad Plat. Politic., p. 369; Vid. Plot., Ennead. 1, lib. v1, p. 55; Iambl., de Myst., §. 1, cap. 11; Julian., Or. v, tom. I, p. 173, ed. Spanhem.

<sup>(1)</sup> Præp. Evang., lib. 111, p. 117.

âmes humaines avant leur union avec la matière et pendant la durée de cette union, le tableau des efforts de la substance spirituelle pour se soustraire à l'empire du corps, et se garantir des souillures dont son union avec lui la rendoit susceptible, ou celui des foiblesses auxquelles elle se laissoit entraîner, et de la contagion qu'elle contractoit; enfin, le sort qui l'attendoit, à raison de ses victoires sur les sens ou de ses défaites, après que, dégagée des liens matériels, elle seroit rendue à son indépendance primitive. Ainsi, l'enlèvement de Proserpine par Pluton représentoit, suivant eux, la descente de l'âme, lorsque, quittant les régions supérieures, elle se précipite dans. l'empire de la matière et s'unit à un corps (1). Iacchus ou Bacchus mis en pièces par les Titans, c'étoit l'intelligence universelle divisée et répartie par la génération dans une multitude d'êtres (2). Proserpine habitant la région supérieure avec Cérès sa mère, et les régions inférieures avec Pluton, c'étoit, selon Proclus, l'âme ou la substance spirituelle qui, réunie à Jupiter ou au demiurge, forme avec lui les êtres d'une nature divisible, et

<sup>(1) &#</sup>x27;Οτι κορικῶς μέν εἰς γένεση κάβειση ἡ ψυχή. Olympiod., ad Plat. Phædr. Vid. Dissert. on the Eleus. and Bacch. Myster., p. 62, et p. 85.

<sup>(2)</sup> Σπαράτζεται δὶ τὸ καθόλου εἶδος is τῆ γενίσει. Olymp., ad Plat. Phædr. Vid. Dissert. on the Eleus. and Bacch. Myster., p. 139 et 141.

qui, jointe au monde inférieur, communique la vie aux parties les plus reculées de l'univers, qui, par elles-mêmes, sont mortes et inanimées (1). Toutes ces idées n'étoient, disoit-on, que le développement de la doctrine de Platon (2), qui

<sup>(1)</sup> Και ὁ Πλάγων αὐγὸς πανγαχού συνάπγων τῷ Δήμηγρι τὴν Κόρην και την μέν ώς γενηθικήν αίτίαν προϊσθάμενος, την δὶ ώς äπ' incivas πληρουμένα», καὶ τὰ δεύ] ερα πληρούσαν άνυμνών. Διτ]ης δι ούσης της πορικής τάξιως, και της μιν όπιρ τον πόσμον προφαινομένης, όθι δη και συντάτζεται τῷ Διὶ, και μεζ' έκείνου τὸν દેνα δημιουργόν υφίσησε των μερισίων, της δε, εν τῷ κόσμο δευγέρας, οδ δή και όπο του Πλούγωνος άρπάζεσθαι λίγεγαι, καί ψυχουν τὰ έσχατα του πανίος, ὧν ο Πλούμν έπειρόπευεν, άμφογέρας ο Πλάγαν ήμεν τελέως έξέφηνε, τοτέ μέν, τῷ Δήμη/ρι τὴν Κόρην συνάπηων, τοτί δὶ, τῷ Πλούρωνι, καὶ σύζυγον αὐτήν άποφαίνων τουδε του θεου. Και γαρ ή των θεολόγων φήμη, των τώς αγιστάτας ήμιν εν Ελευσίνι τελετάς παραδεδωκότων, άνω μέν αυτήν is tois mutpos eixels misels Puris, ous à mutup autu rafteriouris έν άδάτοις, έξηρημένους του παιτός κάτω δέ μετά Πλούζωνος των χθονίων επάρχειν, και τους της γης μυχους επιβροπεύειν, και ζυήν επορέγειν τοις εσχάτοις του παιτός, και ψυχής μεταδιδόκει τοις παρ' ἰαυγῶν ἀψύχοις, καὶ νεκροῖς. Procl., in Theol. Plat, p. 370 et 371; Creutzer, ad Plot. libr. de Pulcritud. Præper., p. lxvij.

<sup>(2) [</sup>Suivant Proclus, Platon avoit emprunté des Pythagoriciens les fondemens principaux de sa doctrine, et Pythagore lui-même les avoit puisés dans l'enseignement mystique des Orphiques. 'Απασα γὰρ ἡ παρ' Ελλησι θιολογία τῆς 'Ορφικῆς ἰσγὶ μυσγαγωγίας ἔκγονος, πρώτου μὲν Πυθαγόρου παρὰ 'Αγλαοφήμου τὰ περὶ θεῶν ὄργια διδαχθέντος · δευτέρου δὶ Πλάτωνος ὑποδεξαμένου τὴν παιγελῆ περὶ τούτων ἰπιστήμην, ἴκ

avoit enseigné, quoique d'une manière énigmatique, que le but des mystères étoit de ramener les âmes à cet état de perfection primitive d'où originairement elles étoient descendues (1). Olympiodore, Proclus, Plotin, Salluste, sont remplis de ces allégories; et, comme on l'a déjà dit, il est vraisemblable que les mystagogues ne restèrent point étrangers à ce genre de spiritualisme (2).

Theol. Plat., cap. 6, p. 13. S. de S.]

<sup>(1)</sup> Warburton cite à ce sujet (The div. Legat. of Mos., tom. I, p. 137), comme tiré du Phédon, un passage qui appartient au commentaire d'Olympiodore.

<sup>(2)</sup> Dissert. on the Eleus. and Bacch. Myst., p. 61.

Je ne puis me dispenser de faire observer combien il y a d'exagération dans ce que la plupart des anciens et quelques modernes ont avancé de l'influence heureuse qu'avoit l'initiation sur les mœurs de ceux qui y avoient été admis. Warburton lui-même s'est laissé entraîner beaucoup trop loin, à cet égard, par l'esprit de système. Il n'est besoin ni de longs raisonnemens, ni d'autorités nombreuses et péniblement rassemblées, pour prouver que l'influence des mystères qui avoit pu être utile à la société dans l'origine de la civilisation, en confirmant la croyance d'une vie future, devint nulle lorsque la culture eut acquis un certain degré de perfection. Il ne faut, pour en être convaincu, que se rappeler (j'emprunterai les propres expressions de Warburton), « qu'il étoit presque scandaleux de n'être » point initié; que le nombre des initiés étoit aussi étendu » que celui des régions et des contrées où les mystères » avoient pénétré; que tous, hommes, semmes et ensans,

En admettant cependant que ces différens genres d'explications allégoriques aient successivement fait partie de la doctrine des mystères, et qu'ils aient été enseignés aux initiés, ce n'est pas encore une raison d'en conclure qu'ils aient constitué la doctrine secrète de ces institutions. Le contraire me semble certain, puisque toutes ces théories ont été exposées, sans aucun scrupule, par une multitude d'écrivains qui professoient le plus grand respect pour les mystères, et que ces prétendues révélations ne leur ont attiré aucun reproche. Le résultat que nous devons tirer de là, c'est que toutes ces doctrines purent bien passer des écoles des philosophes dans les mystères, mais qu'elles n'étoient point passées des mystères dans l'enseignement philosophique.

Il faut donc de toute nécessité, ou renoncer à reconnoître dans les mystères une école secrète de dogme et de morale, ou chercher une doctrine ignorée du vulgaire, et qui, enseignée, si l'on veut, à tous les initiés, n'ait cependant jamais franchi les barrières du sanctuaire.

Warburton a cru trouver cette doctrine abs-

<sup>»</sup> y étoient admis; enfin, que l'on peut dire qu'aux yeux » des païens l'initiation étoit d'une nécessité aussi indis-» pensable, que l'est le baptême aux yeux des Chrétiens ». The div. Legat. of Mos., tom. I, p. 140. S. de S.]

truse dans le dogme de l'unité de Dieu. Les mystères, suivant lui, avoient trois objets: ils devoient, 1°. rappeler aux hommes le souvenir du commencement et des progrès de la civilisation; 2°. leur enseigner la doctrine des peines et des récompenses à venir; 3°. leur révéler et la vanité du polythéisme, et le dogme de l'unité de Dieu (1). Les deux premiers objets nous paroissent incontestablement avoir été mis en scène dans les mystères d'Éleusis; mais ils n'ont jamais formé une doctrine secrète, soigneusement dérobée à la connoissance du vulgaire. Le dogme de l'unité de Dieu est donc le seul de ces trois objets qu'on puisse véritablement envisager sous ce point de vue.

Mais Warburton ne nous paroît pas avoir fait attention qu'une telle doctrine, quoique renfermée dans le sanctuaire, eût bientôt ruiné de fond en comble le polythéisme. L'initiation n'étoit point une prérogative réservée à un petit nombre d'hommes, et que l'on n'obtînt qu'après de longues années de préparations et d'épreuves; il suffisoit presque d'être Athénien par la naissance ou par l'adoption, pour être admis aux mystères d'Éleusis. D'ailleurs, ces mystères n'étoient pas les seuls que la Grèce possédât; et s'il étoit

<sup>(1)</sup> The div. Legat. of Mos., tom. I, p. 131, 133, 136, 149, 159, 181, et surtout p. 250.

vrai que le dogme de l'unité de Dieu eut été l'objet principal de ce genre d'institutions, le temple de Cérès n'auroit pas sans doute été le seul où on l'eût enseigné. Les législateurs, les fondateurs de la civilisation, en instituant les mystères, auroient donc renversé de leurs propres mains la religion publique qu'ils vouloient établir, et qu'ils regardoient comme le lien le plus fort de la société? Une semblable contradiction n'auroit pu exister long-temps, sans en détruire les sondemens (1).

Meiners, marchant sur les traces de Warburton, a imaginé de soutenir que tout ce que nous connoissons des pratiques, des rites et des représentations d'Éleusis, appartenoit aux petits mystères, et que les grands ne consistoient

<sup>(1) [</sup> Warburton, il est vrai, n'avoue point ces conséquences; il prétend que, par la révélation du dogme de l'unité de Dieu, et de l'origine humaine et mortelle des divinités que le vulgaire adoroit, on ne renversoit que le polythéisme populaire, c'est-à-dire, le culte des hommes morts, sans porter atteinte à celui des divinités locales et tutélaires, de ces génies ou puissances supérieures à l'homme, mais inférieures à Dieu, et que l'Être suprême avoit, disoit-on, chargées du soin et de la conservation des diverses parties de ses ouvrages (The div. Legat. of Mos., tom. I, p. 148). Mais le moyen qu'il emploie surtout pour éloigner cette objection, dont il a senti toute la force, c'est d'affirmer qu'autant il étoit facile d'être admis aux petits mystères, autant l'admission aux grands mystères étoit rare et difficile (ibid., p. 159). C'est là ce qu'il auroit fallu prouver; et faute de l'avoir fait, j'ose dire, d'avoir pu le faire, son système croule de lui-même.

Créer d'une main et anéantir de l'autre; tromper publiquement les hommes, et les éclairer en secret; punir avec éclat les sacriléges, et les justifier au sein même de ce que la religion sembloit avoir de plus respectable, quel étrange système de législation! Et c'est au peuple réputé le plus sage de l'antiquité que Warburton ne craint pas d'attribuer un tel système! Ajoutons que l'effet d'une semblable contradiction, loin de substituer dans l'esprit des initiés une doctrine plus pure à celle du polythéisme, les auroit entraînés infailliblement dans l'athéisme et dans toutes ses funestes conséquences. Instruits par les mystagogues et par les ministres de la religion, à mépriser le culte public; avertis que tout ce qu'on leur avoit enseigné avant la dernière initiation, n'étoit qu'une doctrine hypocrite, inventée pour contenir les peuples par de chimériques terreurs, et par un respect insensé pour des objets dignes de mépris; réduits à une doctrine spéculative, sans culte et sans pratiques sensibles; obligés, le reste de leur vie, à feindre encore un respect religieux pour des divinités, des fêtes, des sacri-

que dans la révélation des insijenta, ou de la doctrine secrète. Ce système est si manifestement en contradiction avec tous les témoignages de l'antiquité, qu'il n'a pas besoin de réfutation. C'est ce qu'a fort bien observé M. Creutzer. Symbol. und Mythol. der alt. Völk., tom. IV, p. 540. S. de S.]

fices, des pompes dont on leur avoit révélé le néant et le mensonge, ne devoient-ils pas naturellement soupçonner aussi d'illusion et d'hypocrisie intéressée, le dogme même qu'on leur avoit confié dans l'initiation? Quelle foi méritoient en effet des hommes qui, de leur propre aveu, encensoient des divinités fantastiques, se prosternoient devant des autels élevés par une politique mensongère et astucieuse? Mais si, au contraire, il se trouvoit parmi les initiés des hommes vertueux, ennemis du mensonge et de l'hypocrisie, animés d'un saint zèle pour le bonheur du genre humain, devoient-ils se croire liés, par des sermens sacriléges, à serrer le bandeau qu'un vil intérêt avoit mis sur les yeux de leurs semblables? Concluons de là hardiment, que le dogme de l'unité de Dieu ne fut point le secret des mystères, et que, s'il parut avoir pénétré dans les sanctuaires d'Éleusis et des autres temples de la Grèce, ce fut seulement à l'époque où la lumière du christianisme les investissant de toutes parts, les défenseurs du paganisme cherchèrent à se rapprocher d'une doctrine dont la raison n'avoit point à rougir. Jusque-là, les portes en étoient fermées à cette doctrine par des barrières insurmontables; le gouvernement, la superstition, des coutumes invétérées, et auxquelles se lioient tous les actes de la vie civile; enfin, l'intérêt des ministres du culte de tout ordre.

Mais ce n'est pas tout : on ne pouvoit pas enseigner le dogme de l'unité de Dieu sans apprendre aux initiés, conformément à la doctrine d'Évhémère, que toutes les divinités que le vulgaire adoroit n'étoient que des hommes, à qui la reconnoissance des peuples avoit consacré un culte et élevé des autels. Cette doctrine étoit celle des épicuriens (1). Si elle eût été admise par les mystagogues, auroient-ils éloigné avec tant de soin de l'initiation les philosophes de la secte d'Épicure, puisqu'on auroit pu leur faire à euxmêmes, avec justice, les reproches que Plutarque adresse à l'épicurien Colotès, lorsqu'il lui dit, « qu'en refusant aux dieux, à Jupiter, à Cérès, à » Neptune, les surnoms qui indiquent leurs opé-» rations et les bienfaits que reçoit d'eux le genre » humain, il remplit la vie de l'homme d'un mé-» pris insolent pour la Divinité, et anéantit en » même temps les sacrifices, les mystères, les » pompes religieuses et les fêtes (2) »? Les philosophes épicuriens, aussi, auroient-ils témoigné hautement leur mépris pour les mystères, et auroient-ils avancé que ces institutions religieuses, loin de procurer un plaisir véritable à ceux qui y étoient admis, ne leur inspiroient que des craintes et des terreurs (3)? Nouvelle preuve que

<sup>(1)</sup> Cic., de Nat. Deor., lib. 1, cap. 42.

<sup>(2)</sup> Plut., tom. II Oper., p. 1119. D.

<sup>(3)</sup> Id., ibid., p. 1102. C.

#### 442 RECHERCHES SUR LES MYSTÈRES

Warburton a été dans l'erreur, quand il a cru que l'on enseignoit aux initiés une doctrine éversive du polythéisme.

Si nous voulions examiner en particulier chacune des autorités que le savant évêque de Glocester fait valoir en faveur de son opinion, il nous seroit aisé de faire voir qu'une saine critique ne sauroit les admettre. Nous nous contenterons d'observer qu'il produit, comme des armes victorieuses, la Palinodie d'Orphée (1), ouvrage évidemment supposé; le Discours d'Isis (2), fruit de l'imagination d'Apulée, et où l'on n'aperçoit qu'un pur panthéisme; enfin les vers de Virgile (3), où ce poète a exposé le système de l'âme du monde d'une manière si précise, que l'homme le moins instruit dans l'histoire des dogmes de l'ancienne philosophie ne peut s'y méprendre. Ces vers (4) sont tirés du récit de la descente d'Énée aux enfers, récit dans lequel Warburton trouve non-seulement le détail de toutes les cérémonies de l'initiation, mais encore la doctrine secrète des mystères. Nul doute que le poète n'ait eu en vue et n'ait inséré dans cet épisode un

<sup>(1)</sup> The div. Legat. of Mos., tom. I, p. 155.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 159.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 243.

<sup>(4)</sup> Spiritus intus alit, totamque infusa per artus

Mens agitat molem, et magno se corpore miscet.

Æneid., lib. v1, v. 726 et 727.

grand nombre de rites empruntés des mystères; il débute même par une formule analogue à celle par laquelle commençoient ces cérémonies. Quant au dogme, peut-être Virgile n'étoit-il pas initié; et en supposant qu'il le fût, et que les mystères continssent une doctrine secrète, auroit-il voulu se rendre coupable de sacrilége en la révélant aux profanes? D'ailleurs, la plupart des principes que le poète développe avec tant d'art dans ce bel épisode, appartiennent à la philosophie d'Épicure, comme l'a remarqué Servius (1); et jamais cette philosophie ne fut adoptée par les ministres du culte d'Éleusis (2).

<sup>(1)</sup> Ex majore autem parte Sironem, id est, magistrum suum, Epicureum, sequitur. Serv., ad Æneid. lib. v1, v. 264.

A propos de ce que le poète met dans la bouche de la Sibylle, au sujet des peines de l'autre vie, Servius dit aussi : Locutus est secundum Epicureos. Ad v. 376, ejusd. lib.

<sup>[</sup>M. Heyne rejette comme absurde cette observation de Servius, et il est difficile de n'être pas de son avis. M. Ouvaroff cependant pense là-dessus comme M. de Sainte-Croix. Essai sur les Myst. d'Éleus., p. 44. S. de S.]

<sup>(2) [</sup>J'ai déjà fait observer dans une note précédente (p. 421 et 422), combien Warburton a abusé de deux textes, l'un de S. Clément d'Alexandrie, l'autre de l'Etymologicon magnum. Je crois pouvoir en dire autant d'un passage de Cicéron, qui, au premier coup-d'œil, paroît beaucoup plus favorable au système de l'évêque de Glocester, mais

Warburton cependant, nous devons l'avouer, produit avec avantage l'autorité de quelques Pères de l'Église, qui ont avancé que telle étoit

qui, examiné avec plus d'attention, ne lui offre pas un appui plus solide. Je dois d'abord transcrire le passage de Cicéron. Quid? totum propè cœlum, ne plures persequar, nonne humano genere completum est? Si vero scrutari vetera, et ex his ea quæ scriptores Græciæ prodiderunt, eruere coner, ipsi illi, majorum gentium dii qui habentur, hinc a nobis profecti in cœlum reperientur. Quære, quorum demonstrantur sepulcra in Græcia. Reminiscere, quoniam es initiatus, quæ tradantur mysteriis: tum denique, quam hoc latè patest intelliges (Tusc., Quæst., lib. 1, cap. 12 et 13). On peut rapprocher de ce passage un autre texte du même écrivain, qui se trouve dans le Traité de Nat. Deor. (lib. 1, cap. 42), et que Warburton a aussi rapporté (The div. Legat of Moses, tom. I, p. 151 et 152). Ce qui résulte de ces textes, c'est que, conformément à l'opinion d'Évhémère, les dieux de la mythologie grecque n'étoient que des hommes déifiés; mais ce qui prouve, contre l'opinion de Warburton, que ce n'étoit pas là la doctrine secrète des mystères, c'est que Cicéron ne fait aucune difficulté d'énoncer cette opinion clairement et sans aucune réserve. Mais, dira-t-on, que veulent donc dire ces mots: Reminiscere, quoniam es initiatus, quæ tradantur mysteriis? Il n'est pas difficile de répondre à cette question. Le sens de l'auteur est : La preuve que tous ces dieux ne sont que des hommes déifiés, c'est qu'il y en a plusieurs dont on montre les sépultures dans la Grèce, et que tout ce que l'on raconte dans la célébration des mystères, et ce qu'on y représente des aventures de Cérès, de Proserpine, etc., ne peut appartenir effectivement la doctrine enseignée dans ces mystères (1). Mais sommes-nous obligés d'adopter aveuglément leur opinion, quand nous avons de si forts argumens à leur opposer? La doctrine d'Évhémère étoit trop favorable au christianisme, pour n'être pas avidement saisie par les docteurs et les apologistes de cette religion. C'étoit d'ailleurs une sorte d'argument ad hominem, qui leur

qu'à des hommes semblables à nous, et sujets aux mêmes foiblesses et aux mêmes passions. Davies ne l'entend pas autrement; il dit : Adolescentem vero ad mysteria remittit noster, quoniam ea nihil aliud fuere, quam repræsentatio rerum ab iis qui colebantur gestarum, dum in vivis erant. Cicéron est donc bien loin de prêter aucun appui, dans ce passage, au système de Warburton.

Égyptiens, des Grecs et des Romains, dépouillés de leur origine divine, étoient réduits à la condition humaine, avoit été, si nous en croyons S. Augustin et S. Cyprien, révélé à Alexandre par un hiérophante égyptien nommé Léon, qui, instruit que le roi de Macédoine en faisoit part à sa mère Olympias, le conjura de lui recommander de brûler la lettre quand elle l'auroit lue : car il craignoit qu'on ne l'accusât d'avoir révélé les mystères, timens quasi revelata mysteria. A dire le vrai, ce récit paroît apocryphe (Vid. Jablonsk., Panth. Ægyp., tom. III, Prolegom., p. xxxj); mais, quoi qu'il en soit, cette opinion avoit cessé d'être un secret long-temps avant J. C. The div. Legat. of Moses, tom. I, p. 182. S. de S.]

<sup>(1)</sup> S. August., de civit. Dei, lib. 1v, cap. 27; Euseb., Præp. Evang., p. 20.

épargnoit beaucoup de discussions, et leur fournissoit des raisonnemens faciles et à la portée du peuple. Le système de l'apothéose une fois admis, il n'y avoit plus de mystères : la conséquence est sensible; aussi n'échappa-t-elle pas aux anciens Pères. D'autres fois ils soutinrent au contraire que, dans l'initiation, on s'attachoit, non à la croyance ferme d'aucune doctrine, mais à l'observation rigoureuse des cérémonies. La différence entre le culte public et le culte mystérieux n'existoit, suivant eux, que dans l'opinion du vulgaire; ou si la ressemblance n'étoit pas parfaite, le dernier culte ne se distinguoit que par des traditions scandaleuses et des pratiques obscènes dont il importoit de dérober la connoissance au vulgaire. S. Clément, élevé dans l'école d'Alexandrie; S. Augustin, nourri de la lecture de Varron; Eusèbe de Césarée, profondément instruit dans la philosophie éclectique, paroissent au fond être de cet avis. Ils ne seroient pas exempts de tout reproche de contradiction, pour avoir adopté en quelques endroits des sentimens opposés, si l'on n'observoit qu'ils employèrent à la fois la doctrine d'Evhémère pour détromper le peuple, et celle des stoīciens ou des nouveaux platoniciens, pour combattre les philosophes païens avec leurs propres armes, et les forcer dans leur dernier retranchement, la doctrine allégorique.

De toutes ces discussions et de toutes ces re-

cherches, concluons que les mystères ne furent, dans leur origine, que de simples lustrations, et ne consistèrent qu'en certaines formules et observances légales (1). Dans la suite, on y adapta

Le savant Fréret a proposé, sur ce sujet, une conjecture qui lui est particulière. Le secret des mystères, suivant lui, auroit eu pour objet d'enseigner aux adeptes que le gouvernement de l'univers avoit été abandonné à Isis ou Cérès, Osiris et Horus s'étant retirés dans le monde des intelligences (Mém. de l'Acad. des Inscript., tom. XXIII, p. 268).

M. J. A. Bach, dans une Dissertation académique publiée à Leipsick en 1745, sous ce titre: Pro Mysteriis Eleusiniis, et dont M. de Sainte-Croix paroît n'avoir point eu connoissance, a adopté les principales vues de VVarburton sur le but et l'enseignement des mystères d'Éleusis. L'objet et les résultats de cette dissertation sont

<sup>(1)</sup> Je n'ai rien voulu changer aux conclusions que M. de Sainte-Croix avoit tirées de la discussion précédente, dans la première édition de son ouvrage, parce qu'il n'avoit indiqué aucun changement ni correction sur l'exemplaire destiné à servir de copie pour la seconde édition. J'ai peine à croire cependant qu'il n'eût pas modifié ces conclusions. Il me sera permis, je pense, de présenter ici, avec la plus grande réserve, les résultats que je crois devoir tirer des recherches de M. de Sainte-Croix, et de celles auxquelles j'ai été entraîné par le travail que sa confiance et son amitié m'ont imposé. Mais je dois auparavant faire observer que, malgré les travaux d'un grand nombre de savans qui ont fait des Mystères du Paganisme l'objet de leurs veilles, les opinions ne sont point encore fixées sur cette importante matière.

une doctrine secrète, où il ne s'agissoit que des services rendus aux Grecs par les premiers législateurs et les chess des colonies étrangères,

tous compris dans ce peu de mots: Hoc vero elogium versabitur in eo, ut ostendatur ad theologiam primo, ad doctrinam moralem deinde, magnam mysteriorum vim fuisse.

M. l'abbé Barthélemy n'a pas adopté formellement l'opinion de Warburton, mais il la regarde du moins comme très-vraisemblable (Voyage du jeune Anach., tom. III, p. 536 et suiv.).

Je ne parlerai pas de l'ouvrage de Starck, qui a paru sans nom d'auteur à Berlin, en 1782, et qui a pour objet les mystères anciens et modernes, ni de ce qu'on lit sur les mystères d'Éleusis dans le premier volume de l'ouvrage allemand, intitulé les Fétes de la Grèce, publié à Berlin en 1803, et dont l'auteur est M. Herrmann. Je ne connois ces écrits que par des extraits, et je craindrois de ne pas bien exposer les opinions de leurs auteurs; d'ailleurs cela m'entraîneroit trop loin.

M. Creutzer pense qu'après avoir mis sous les yeux des initiés les représentations symboliques de la cosmogomie et de l'origine des choses, les migrations et les purifications de l'àme, l'origine et les progrès de l'agriculture et de la civilisation de la Grèce, on tiroit de ces symboles et de ces scènes, dans les grands mystères, une instruction destinée seulement aux plus parfaits, et que l'on confioit aux époptes les vérités de l'existence d'un Dieu unique et éternel, et de la destination de l'univers et de l'homme en particulier. Dans les mystères d'Éleusis, suivant lui, la doctrine de la palingénésie, ou de l'immortalité de l'âme, étoit principalement représentée sous des symboles empruntés des divers

tels que l'établissement des lois, la découverte de l'agriculture, l'introduction d'un nouveau culte religieux. En y menaçant les profanes des puni-

états par lesquels passe le grain ensemencé (Symbol. und Mythol. der alt. Völk., tom. IV, p. 555 et 556).

M. Ouvaroff semble encore donner plus d'étendue et d'importance à l'enseignement communiqué aux initiés dans les mystères. Il ne se dissimule pas combien il est difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer d'une manière positive les notions que recevoient les époptes; « mais, ajoute-t-il, le rapport que nous avons reconnu entre » ces initiations et la source véritable de toutes nos lumières, » suffit pour croire que, non-seulement ils y acquéroient de » justes notions sur la divinité, sur les relations de l'homme » avec elle, sur la dignité primitive de la nature humaine, » sur sa chute, sur l'immortalité de l'âme, sur les moyens de » son retour vers Dieu, enfin sur un autre ordre de choses » après la mort; mais encore qu'on leur découvroit des » traditions orales, et même des traditions écrites, restes » précieux du grand naufrage de l'humanité (Essai sur les » Myst. d'Éleus., p. 38). Ces débris, placés au milieu du » polythéisme, formoient l'essence et la doctrine secrète » des mystères (ibid., p. 40)». M. Ouvaroff, supposant un peu trop légèrement que les philosophes grecs ont été en opposition constante avec la doctrine des mystères, voit avec peine que « quelques écrivains modernes, entre lesn quels il distingue surtout M. de Sainte-Croix, se soient » appuyés de ce fait pour rabaisser les initiations, et en » faire de simples lustrations, auxquelles on auroit adapté » par la suite une doctrine secrète, où il ne s'agissoit que » de services rendus par les législateurs, tels que l'agricul-» ture, les lois, etc. » (ibid., p. 45).

tions de l'autre vie, on assuroit les initiés qu'ils jouiroient dans cette même vie d'un bonheur éternel et d'une préséance flatteuse. Cette pro-

Pour moi, je dois avouer que toutes ces suppositions ne me paroissent pas solidement établies, et que je suis loin de partager ces opinions. Voici, ce me semble, à quoi se réduit tout ce qu'on peut affirmer sur ce sujet.

Les aventures de Cérès et de Proserpine, objet principal des mystères d'Éleusis, n'étoient qu'une copie de celles d'Isis et d'Osiris : elles avoient donc été apportées de l'Égypte dans la Grèce, et c'est en Égypte qu'il faut chercher le berceau de ces mystères. Lors de leur première institution dans ce pays, et peut-être même lorsque les chefs des colonies les transportèrent dans la Grèce, ces représentations mystiques n'étoient autre chose que des symboles des principales opérations de la nature, et des vicissitudes que la terre éprouve dans le cours de l'année, par la succession des divers rapports où elle se trouve avec le ciel, et par les phénomènes célestes. Les récits qui dûrent accompagner ces scènes symboliques, ne présentoient aussi que ces mêmes phénomènes célestes et terrestres, personnifiés. Si ces légendes et ces représentations devinrent partie du culte et entrèrent dans la religion nationale, ce fut uniquement parce qu'on regarda ces phénomènes comme des effets produits par l'action de certaines puissances actives, de certains principes bienfaisans ou malins, opposés et rivaux, soit qu'on les crût indépendans et primitifs, soit, ce qui est plus vraisemblable, qu'on les considérât comme des émanations d'un être unique, inaccessible aux ens et même à la raison de l'homme. Le culte public et celui des mystères eurent pour objet de se concilier la faveur, ou de se garantir de la malice de ces pouvoirs auxmesse ne fut point oubliée, quand au siècle de Solon les mystagogues commencèrent à parler du bouleversement de l'ancien monde, des révo-

quels on attribuoit les phénomènes de la nature, ou qu'on identifioit avec ces mêmes phénomènes; et comme on pensa que la pureté de l'âme, conservée ou recouvrée, étoit nécessaire pour approcher de la divinité et attirer sur soi ses regards favorables, on établit des lustrations et des purifications qui étoient requises pour être admis à ce culte mystique et privilégié, et on dut en écarter les hommes qui s'étoient rendus indignes de la divinité, et même de leurs semblables, par des crimes atroces ou une vie honteuse. Les peines de l'enfer furent représentées dans ces mystères, mais non pour établir la croyance de l'immortalité de l'âme et d'une vie future; elles firent partie des représentations mystiques, parce que cette double croyance existoit, et que, dans les aventures d'Isis comme dans celles de Cérès, les régions inférieures habitées par les morts trouvoient place nécessairement, et devoient être mises sous les yeux du spectateur. Je conjecture que les peines seulement de l'autre vie y étoient représentées, mais qu'on n'y représentoit pas primitivement les joies de cette même vie, non qu'elles ne fissent pas partie de la croyance, mais parce qu'elles n'étoient pas nécessaires à ce drame. Il fut aisé d'y suppléer dans la suite : la joie d'Isis après qu'Horus lui est rendu, celle de Cérès retrouvant Proserpine, devinrent le symbole de ce bonheur futur.

Les chess des colonies égyptiennes, en transportant leur domicile dans la Grèce, dûrent y transporter aussi des cérémonies, qui tenoient déjà plus ou moins au culte et à la religion de leur patrie, et dont la signification symboli-

que étoit peut-être déjà obscurcie, mais n'étoit point encore perdue. Ce ne fut point un système de doctrine qu'ils portèrent aux peuplades grossières de la Grèce, ce furent des pratiques et des rites sensibles, qui supposoient une doctrine antérieure. Ces rites, les récits et les représentations dont ils se composoient, reçurent vraisemblablement quelques altérations, par le mélange d'un petit nombre de notions et de superstitions qui se trouvoient déjà en vigueur chez les nations pélasgiques. Les personnages principaux changèrent de noms et peut-être de sexe, pour s'accommoder aux idées des peuples grossiers chez lesquels on les transplantoit; mais ce ne fut pas tout : les récits euxmêmes reçurent aussi certaines additions, de la part des fondateurs des colonies, qui y firent entrer les principales circonstances relatives à l'établissement de l'agriculture, des lois, en un mot, des premiers élémens de la civilisation, dans leur patrie adoptive. Rien n'étoit plus aisé que de coordonner les symboles de ces circonstances locales, avec des cérémonies qui avoient, dès leur origine, un objet et un but tout-à-fait analogues à celui-là.

Là finit, suivant moi, tout ce qui appartient aux mystères. Tout le reste fut l'ouvrage du temps, des opinions, de la politique, et ne constitua jamais la doctrine des mystères. Ce qu'ils contenoient de doctrine et de dogme, n'étoit ni secret, ni mystérieux. Ces dogmes n'avoient point passé des mystères dans la croyance publique; ils se trouvoient constatés et reconnus dans les mystères, parce qu'ils faisoient partie de la croyance publique à l'époque de leur institution. Ce qu'il y avoit de secret dans les mystères,

goriques de l'histoire de Cérès, de Proserpine et d'Iacchus. Ces prêtres néanmoins ne for-

c'étoit seulement une partie des rites et des symboles. Imiter en public les rites secrets, révéler les symboles qui n'étoient connus que des initiés, voilà en quoi consista l'impiété de Diagoras, le sacrilége d'Alcibiade; voilà ce qui rendit suspect Eschyle et mit sa vie en danger. Quant aux explications allégoriques, je suis bien loin de penser, avec quelques érudits qui voudroient réhabiliter le paganisme pour des raisons qu'ils se contentent de laisser deviner, que celles qui doivent leur naissance à Platon, et beaucoup plus aux nouveaux Platoniciens, et qui transforment presque toute la mythologie en une philosophie subtile sur l'origine des âmes humaines, leur émanation de l'àme du monde, leur descente dans les corps, etc.; que ces idées allégoriques, dis-je, remontent à l'origine des mystères. Comme toutes les autres explications des récits, des représentations et des rites mystiques, elles ont régné à une certaine époque dans les sanctuaires, et y ont été enseignées. C'est ainsi, toutefois sans comparaison, que, suivant le goût des différens siècles et des diverses nations chrétiennes, les récits de l'Ancien Testament, partout et toujours les mêmes, ont été entendus et expliqués par les docteurs de l'Église, ou littéralement, ou comme des types et des figures du Nouveau Testament, ou comme des allégories spirituelles, dogmatiques et morales, au moyen de ce qu'on a appelé économie ou accommodation. La même chose a eu lieu par rapport aux rites du judaïsme, et même à l'égard des cérémonies du culte chrétien. Toutes ces variations sont l'ouvrage des hommes, aussi passent-elles : le fond et l'essence de la religion chrétienne est d'une origine céleste, et ne passera point. S. de S.]

Ff iij

mèrent pas sitôt un corps de doctrine; peut-être même n'en eurent-ils jamais. Les idées ne leur vinrent que successivement, ce qui les rendit souvent contradictoires, ou du moins incohérentes. Elles ne purent être distinctes et fixes qu'après avoir été long-temps confuses et incertaines: elles eurent vraisemblablement plus de liaison et de solidité, lorsque les stoïciens et les éclectiques eurent réussi à faire adopter leurs opinions philosophiques aux ministres d'Éleusis.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

# NOTES ADDITIONNELLES

## DE L'ÉDITEUR

#### POUR CETTE PREMIÈRE PARTIE.

# Addition à la note 5, p. 124.

J'ai retrouvé dans les papiers de M. de Sainte-Croix, une note de M. Larcher, relative au passage d'Aristote cité ici, et au sens que lui donne le savant auteur. M. Larcher entend Aristote d'une manière toute différente. Je vais transcrire ce qu'il en dit:

« Cela contredit tout ce que nous ont dit les Anciens de p la fertilité des campagnes de Rharie. Aussi je ne crois pas qu'Aristote ait dit que le vent du midi donnât la carie aux blés : il me semble que c'est tout le contraire. Pourquoi, dit-il, le vent du midi qui vient de la mer, est-il favorable aux plantes? car il souffle de la mer sur la campagne Thriasienne, et c'est la cause de sa p fertilité. C'est parce qu'il est refroidi par la mer : car la rouille vient d'une humidité chaude, il est vrai, mais étrangère. Il faut aider un peu à la lettre; mais c'est, je crois, là le sens, et le savant Sylburge s'en est p bien aperçu. Dans son Index, qui est très-bien fait, il dit: Thriasiaco Atticæ campo notus marinus contra prubiginem opem fert ».

M. Larcher ne propose aucune correction au texte d'Aristote : il est difficile cependant de croire qu'il ne soit pas altéré. Note pour la p. 126, sur ces mots: Si l'on pouvoit ajouter foi au rhéteur Aristide, ce temple existoit déjà lorsque les Doriens marchèrent contre Athènes, après le retour des Héraclides dans le Péloponèse.

M. Larcher adressoit à M. de Sainte-Croix, relativement à ce passage, l'observation suivante:

a Il faut bien qu'il existât dès lors, puisque ce temple p ayant été fondé en 1404, selon mon calcul, et en 1397, p selon le vôtre, et le retour des Héraclides étant de 1190, p il y avoit déjà, selon moi, 214 ans, et, selon vous, p 221 ans qu'il subsistoit. L'expédition des Doriens dans p l'Attique est celle dans laquelle ils attaquèrent Codrus, p la 21° année de son règne, et ce prince se dévoua à la p mort. Je l'ai placée en 1132, c'est-à-dire 58 ans après la p rentrée des Héraclides dans le Péloponèse p.

## Addition à la note 4, p. 127.

M. Larcher n'étoit point d'accord avec M. de Sainte-Croix, relativement au fait rapporté ici d'après l'autorité d'Hérodote. Voici ce qu'il remarquoit sur ce passage:

« Cela n'est pas exact. Il est très-vraisemblable que ce » fut Xerxès qui y fit mettre le feu, un peu avant la ba» taille de Salamine. Cependant il peut se faire que le
» temple d'Éleusis eût été épargné cette année, et que Mar» donius l'ait brûlé l'année suivante, lorsqu'il se rendit
» d'Athènes à Platées; mais certainement ce dut être avant
» la bataille de ce nom, puisque les Perses y périrent tous,
» excepté 40,000 hommes qui s'étoient retirés en Thrace
» avant la bataille, et qui par conséquent avoient dû pren» dre une route opposée à celle d'Éleusis ».

# Addition à la note 3, p. 137.

Pai déjà fait observer (p. 129, note 3) que ce que M. de

٠,

Sainte-Croix avançoit sur la signification particulière du mot évérsojes, quand il étoit employé en parlant du temple d'Éleusis, me paroissoit hasardé. Je dois transcrire ici une observation manuscrite de M. Larcher, que j'ai retrouvée dans les papiers de M. de Sainte-Croix. Elle porte sur la distinction établie ici entre le mégaron et l'anactoron, et le sens donné à chacun de ces mots. La voici :

« Permettez-moi de vous saire ici quelques observations:

- » 1°. 'Araz Jeser signisse en général un temple quelconque,
- » surtout chez les poètes; mais les écrivains qui se sont
- » piqués d'exactitude, lui font signifier le temple de Cérès:
- » το ίρος το έν Έλευσικι ανάκησρον. Herod., lib. 1x, §. 65.
- » 2°. Il étoit inutile de citer Hésychius, puisque, en ex-
- » pliquant anazloper par ispèr, il ne nous apprend rien.
- » 3°. Μέγωρον n'est pas proprement le sanctuaire, mais » est un souterrain ou chapelle souterraine, consacrée à » Cérès et à Proserpine : μίγωρα, καζώγεια οἰκήματώ φησι » ταῖν δεαῖν; et Ælius Dionysius entend par μώγωρον, et non » μίγωρον, le lieu où l'on mettoit en dépôt les choses qui » servoient aux mystères : εἰς ὁ τὰ μυσζικὰ ἰερὰ κατατίτη θενται».

## Addition à la note 1, p. 138.

M. de Sainte-Croix avoit cité ici *Phil. de Virt. stud.*, tom. I, p. 447. N'ayant pu retrouver ce passage dans les ceuvres de Philon, je me suis contenté de citer *Philon*.

J'ai retrouvé une note de M. Larcher, sur ces mots: Il fallait nécessairement entrer dans un souterrain; elle est ainsi conçue;

« Le passage cité ci-dessus d'Eusthate le prouve. Je n'ai pu vérifier le passage de Philon : je ne trouve pas, dans l'édition de Mangey, le traité de Virtutis studio. Le passage de Claudien ne signifie rien, puisqu'il peut s'en-

» tendre de ce frémissement ou tremblement qu'éprouve » la nature à la présence des dieux. Il y a dans Callimaque » des passages analogues, au sujet de Latone ».

Ce qui est singulier, c'est que cette même citation de Philon, de Virtut. stud., tom. II, p. 447, ed. Mangey, se retrouve ailleurs (p. 365, Ire Part.), dans un endroit où il eût été très-essentiel d'avoir sous les yeux l'autorité alléguée par M. de Sainte-Croix. L'ouvrage cité de Philon doit être celui qui a pour titre: Quod omnis qui Virtuti studet, sit liber; mais on n'y trouve rien qui réponde à la citation de notre savant auteur. Voy. ce que j'ai dit à ce sujet, p. 365, note 2.

L'inscription relative à l'initiation d'Hadrien dont il est question dans cette note, est celle qui a été publiée par M. de Villoison, et qui se trouve gravée dans la première partie du recueil intitulé: Museum Worsleyanum (Londres, 1794), à la p. 45. J'en ai donné la traduction dans la note 1, p. 233 de ce volume.

Note pour la p. 139, sur ces mots: Cette inscription étoit aussi affichée dans les portiques et dans les endroits les plus apparens.

M. de Sainte-Croix avoit cité ici le scholiaste d'Aristophane, ad Ran., v. 372. Comme dans ce scholiaste il est question de la proclamation, πρόβρησις, qui se faisoit dans le Poecile (παρὰ τὴν ἰεροφάντου και δαδούχου πρόβρησιν, τὴν ἐν τῆ ποικίλη σγοὰ), j'ai retranché la citation. Il eût été plus convenable de supprimer tout-à-fait cette phrase, qui contient une assertion uniquement fondée sur une méprise.

#### Addition à la note 2, p. 141.

Le passage d'Arnobe cité ici, et qui se trouve dans l'édition de Leyde, 1651, in-4., à la p. 174, et dans celle de M. Henr. Conr. Orell, Leipsick, 1816, au tom. I, p. 186, ne contient que le récit de l'action de Baubo. J'ignore sur quelle autorité est fondé ce que dit M. de Sainte-Croix, d'une colonne élevée en mémoire de Baubo, dans l'enceinte du temple d'Éleusis. Pausanias n'en fait pas mention dans la description d'Éleusis et de son territoire.

# Addition à la note 4, p. 200.

On peut consulter, relativement au passage d'Arnobe cité dans cette note, et au sens du vers de Lucrèce auquel Arnobe sait allusion, les notes jointes à la nouvelle édition de cet écrivain, donnée à Leipsick, en 1816, par M. J. Conr. Orell, part. II, p. 128.

# Addition à la note 4, p. 225.

M. de Sainte-Croix avoit consulté M. Larcher sur les questions relatives au dadouque, et l'avoit prié d'examiner si, d'après les passages cités de divers écrivains et leur comparaison avec les inscriptions, on pouvoit affirmer que ce sacerdoce fut donné à vie, et se transmit héréditairement. Je vais transcrire ici la réponse de M. Larcher, quoiqu'elle me paroisse contenir plusieurs choses hasardées:

α Δαδούχος, dit M. Larcher, signifie proprement tout homme qui tient à la main un flambeau. Ce terme se dit aussi du second ministre des déesses Cérès et Proserpine, à Éleusis. Ses fonctions étoient héréditaires et à vie. L'inscription de Chandler ne contredit pas cette assertion:

3. Ἡ πόλις Λίράριος Σωσίπατρος Δαδούχος Δαμοτιλούς καὶ Θιων σδιανού τῶν δαδουχασώντων ἔγγονος. Thisbianus avoit été damo douque, son fils Damotélès l'avoit été après lui, et Sosipatre l'avoit été après son père Damotélès.

» Cette inscription est des derniers temps de la Grèce,

» comme le prouve le mot sipépier, qui avoit passé de la

» langue des Romains dans celle des Grecs, dans le bas-

» empire. Les Grecs disoient en pareil cas rauias.

» Cette inscription prouve que le droit héréditaire étoit » observé même dans les derniers temps.

» Le passage de Pausanias ne me fait pas plus de peine.

» Acestium eut deux frères de père et non de mère, So
» phocle et Thémistocle. Elle épousa Thémistocle, suivant

» l'usage des Athéniens, à qui la loi permettoit de se ma
» rier à leurs sœurs de père et non de mère (Voy. la pré
» face de Cornélius Népos). Moyennant cette explication

» ce passage me paroît clair. Sophocle, l'aîné des deux

» frères, fut dadouque; n'ayant point eu d'enfans, Thé
» mistocle, son frère et mari d'Acestium, lui succéda, et

» devint dadouque de droit héréditaire. Son fils Théo
» phraste le fut après lui. Ainsi l'Athénienne Acestium vit,

» pendant sa vie, son frère Sophocle, son mari Thémis-

» Quant à l'inscription de Spon en l'honneur du mari » de Ctésiclée, qui avoit été deux fois dadouque, voici de » quelle manière je l'expliquerois:

» tocle, et son fils Théophraste, dadouques.

» Indépendamment de ce dadouque héréditaire, il y en avoit un autre qui présidoit aux processions des mystes. » Il y avoit un jour dans les fêtes éleusiniennes, où tous » les mystes se rendoient, pendant la nuit, au temple » d'Éleusis, tenant à la main un flambeau. Je dis les mystes, » parce qu'il ne paroît pas que les époptes marchassent » confondus avec eux. C'étoit un honneur de marcher à la » tête de cette procession. Tous les mystes étoient dadou- » ques; mais celui qui présidoit à cette cérémonie étoit le » dadouque par excellence : on le tiroit au sort, comme » nous l'apprenons du scholiaste d'Aphthonius, que vous » citez, et dont je n'avois aucune connoissance. Lorsqu'on

» l'avoit tiré au sort, on lui faisoit rendre un compte sévère » de sa vie, de sa conduite, de ses mœurs. Ainsi le mari » de Ctésiclée avoit été deux fois dadouque de la seconde » espèce, c'est-à-dire, qu'il avoit été élu deux fois pour » marcher à la tête de la procession des mystes. Alcibiade » le fut aussi, et je ne doute pas que ce n'ait été dans l'oc-» casion dont vous parlez.

- » Je ne vois rien de plus dans ces passages.
- » Le passage du scholiaste d'Aphthonius est bien cu-» rieux; je n'ai pu le trouver, quoique j'aie l'édition d'Alde » que vous citez ».

# Addition à la note 4, p. 244.

L'inscription citée dans cette note est celle-là même dont j'ai donné la traduction dans la note 1, p. 233, et qui est gravée dans le Museum Worsleyanum, Ire Partie, à la page 45.

### Addition à la note 4, p. 270.

M. de Sainte-Croix reconnoît ailleurs que « Hercule, » non content d'avoir été purifié aux petits mystères, après » le meurtre des Centaures, voulut encore, suivant la » tradition, avant de descendre aux enfers, être initié aux » grands mystères par Orphée », et il cite à ce sujet Diodore de Sicile (lib. 1v, §. 25). Je me contente de faire cette observation, et je renvoie à la note de M. Larcher, ci-après, p. 462.

## Addition à la note 4, p. 282.

Malgré la vraisemblance qu'offre l'ingénieuse conjecture de M. Hase, je pense qu'il faut s'en tenir à la leçon proposée par Abresch et Reiske. Elle me paroit justifiée par ce passage de Théophraste, dans le chapitre de la Supersti-

tion. Il y dit du superstitieux : α Il n'ose mettre le pied » sur un tombeau, ni assister à des sunérailles, ni entrer » chez une semme en couche ». Καὶ οὄρε ἐπεδῆναι μνήμανι, οὕτε ἐπὶ νεκρὸν ἐλθεῖν, οὕτε ἐπὶ λεχώ. Ethic., cap. 16.

# Addition à la note 1, p. 298.

Je crois pouvoir rapporter à cet endroit de l'ouvrage de M. de Sainte-Croix, une note de M. Larcher, relative à l'expiation d'Hercule. M. de Sainte-Croix n'a parlé de ce fait qu'en passant et comme par occasion. Toutesois je pense que c'étoit à sa demande que M. Larcher avoit rédigé cette note, et je ne doute point que les lecteurs ne me sachent gré de l'avoir placée ici:

« Sozomène (1) distingue deux meurtres après lesquels Hercule fut expié, le meurtre de ses enfans et celui d'Iphitus. Il paroît eroire qu'il n'y eut qu'une seule expiation pour ces deux meurtres, et qu'elle eut lieu à Athènes dans les mystères de Cérès.

D'Cet écrivain ne mérite en aucune manière notre confiance. Par exemple, il se trompe évidemment en plaçant (2) Romain parmi les évêques d'Antioche, quoiqu'il soit démontré qu'il n'a été que diacre. S'il se trompe dans des faits si peu éloignés du temps où il a vécu, comment peut-on ajouter foi à ce qu'il dit sur des faits qui se sont passés dans des siècles si reculés?

» Il est certain que ces deux meurtres ont été commis à des temps assez éloignés l'un de l'autre, et qu'il fallut recourir nécessairement à deux expiations. La raison le dicte, et le peu qui reste de l'histoire d'Hercule le prouve.

» Voici un précis de la partie de cette histoire qui con-

<sup>(1)</sup> Sozom., Hist. Ecclesiast., lib. 1, cap. 5, p. 15, lin. 15.

<sup>(2)</sup> Idem, ibid., cap. 11, p. 11, lin. 36.

cerne ces meurtres, et les expiations qui s'en firent. Apollodore sera mon guide.

dégât dans les campagnes de Béotie, et désoloit les troupeaux de bœufs d'Amphitryon et de Thestius, roi des Thespiens; Hercule, qui n'avoit encore que dix-huit ans, et qui brûloit déjà de se distinguer par quelque action d'éclat, résolut d'en purger le pays. Il alla chez Thestius, qui lui fit tout l'accueil possible, et lui donna l'hospitalité pendant cinquante jours. Ce prince avoit cinquante filles, et comme il désiroit passionnément que ses filles eussent toutes des enfans de ce jeune héros, il fit coucher avec lui chacune de ses filles. Hercule, qui croyoit n'avoir à faire qu'à une seule des filles de Thestius, épousa par le fait les cinquante filles de ce prince. Les cinquante jours expirés, il tua le lion, l'écorcha, se revêtit de sa peau, et lui ayant coupé la tête, il s'en servit comme d'un casque.

n'il s'en retournoit (2) à Thèbes après cet exploit, lorsqu'il rencontra en son chemin des hérauts d'Erginus, roi des Minyens, qui revenoient de Thèbes, où ils avoient été exiger des Thébains le tribut que leur avoit imposé ce prince, après une victoire qu'il avoit remportée sur eux. Hercule les ayant, dis-je, rencontrés, leur coupa les oreilles et le nez, et leur ayant attaché les mains au cou, il leur ordonna de porter ce tribut à Erginus et aux Minyens. Il s'ensuivit peu après un combat. Les Thébains, commandés par Hercule, remportèrent sur les Minyens une victoire complète, et Erginus, leur roi, perdit la vie dans cette action, de la main mème de ce héros. Créon, roi de Thèbes, voulant le récompenser, lui fit épouser Mégara,

<sup>(1)</sup> Apollod., Biblioth., lib. 11, cap. 4, S. 10.

<sup>(2)</sup> Idem, ibid., §. 11.

sa fille aînée. Il en eut trois enfans, Thérimachus, Créontiadès et Déicoon. Ces enfans étant encore en bas âge, Hercule devint furieux, par un effet de la haine que lui portoit Junon. Dans (1) un accès de fureur il tua ses trois enfans, avec deux fils d'Iphiclus, et les jeta dans le feu. Nicolas de Damas (2) parle de ces meurtres, et ajoute que le plus jeune des enfans d'Hercule étoit encore à la mamelle; que Mégara voulant l'arracher à la fureur de son père, il s'en fallut de peu qu'il ne la tuât, et qu'il l'auroit fait si Iphiclès (car c'est ainsi que le nomme Nicolas de Damas, et non Iphiclus) n'étoit venu à son secours. Hercule s'étant exilé, selon l'usage de ce temps-là, usage que les Grecs paroissent avoir emprunté des Orientaux chez lesquels il s'observoit, se retira auprès de Thestius qui le (3) purifia.

» Voilà le premier meurtre, indiqué par Sozomène, dont Hercule sut purisié par Thestius. Mais il est évident que cette expiation ne put avoir lieu à Athènes, et encore moins dans les mystères de Cérès, et qu'elle eut lieu à Thespies, qui étoit la capitale du petit état de Thestius.

» Passons au second meurtre commis par Hercule. Ce héros ayant répudié sa femme Mégara, la fit (4) épouser à Iolaiis, fils d'Iphiclus. Voulant aussi se marier, il apprit qu'Eurytus, dynaste, ou petit prince d'Achalie dans l'île d'Eubée, avoit proposé le mariage de sa fille Iole pour prix, à celui qui surpasseroit en adresse lui et ses enfans, dans l'art de tirer de l'arc. Hercule, voulant mériter ce prix, passa en Eubée, arriva en Achalie, et vainquit Eurytus et ses enfans. Iphitus, qui étoit l'aîné des enfans

<sup>(1)</sup> Apollod., Biblioth., lib. 11, cap. 4, 5. 12.

<sup>(2)</sup> Nicol. Damascenus, in excerptis Valesianis, p. 441.

<sup>(3)</sup> Apollodor., lib. 11, cap. 4, §. 12.

<sup>(4)</sup> Idem., ibid., cap. 6, §. 1.

d'Eurytus, fut d'avis que l'on donnât Iole en mariage à Hercule; mais Eurytus et ses autres enfans, craignant qu'il ne tuât aussi les fils qu'il en auroit, ne voulut pas la lui faire épouser. Hercule partit de l'Eubée. Peu après, les bœufs (1) d'Autolycus ayant été emmenés de cette île, Eurytus s'imagina qu'Hercule étoit l'auteur de cet enlèvement. Iphitus, qui ne croyoit pas qu'il y eût participé, alla à la rencontre d'Hercule qui revenoit de chez Admète, dont il avoit délivré la femme Alceste. Il le pria de venir avec lui à la recherche des bœufs d'Autolycus. Hercule le lui promit, et le reçut chez lui à Tirynthe; mais un accès de fureur l'ayant saisi, il précipita Iphitus du haut des murs de cette ville. Hercule, après ce meurtre, alla trouver Nélée, roi des Pyliens, et le pria de le purifier. Ce prince, qui étoit lié d'amitié avec Eurytus, le refusa. Sur cerefus, Hercule se rendit à Amycles, où Déiphobe, fils d'Hippolyte, le purifia; mais étant tombé malade, il alla consulter l'oracle de Delphes sur sa maladie, qui étoit très-grave. La pythie ne lui fit aucune réponse. Là-dessus il voulut piller le temple, et même il emportà le trépied, et se fit un oracle. Apollon, voulant ravoir son trépied, se battit avec lui; mais la foudre, lancée par Jupiter, étant tombée au milieu d'eux, ils se séparèrent. Hercule ayant ensuite consulté l'oracle, il lui fut répondu qu'il ne seroit guéri de sa maladie que lorsque, après avoir été vendu, il auroit été esclave pendant trois ans, et qu'il auroit remis à Eurytus le prix de sa vente, comme la peine du meurtre qu'il avoit commis sur son fils. Hercule fut en conséquence vendu (2) par Mercure à Omphale, reine des Lydiens, pour la somme (3)

<sup>(1)</sup> Apollod., lib. 11, cap. 6, §. 2.

<sup>(2)</sup> Idem, ibid., §. 3.

<sup>(3)</sup> Schol. Homeri ad Odyss., lib. xx1, v. 23.

de trois talens. Une partie de cette histoire se trouve aussi dans les Trachiniennes de Sophocle, depuis le vers 248 jusqu'au vers 290.

» Voilà le second meurtre dont parle Sozomène. Ce fut Déiphobe qui expia Hercule de ce second meurtre, et ce fut à Amycles que se fit cette expiation, et non à Athènes.

» Il est certain qu'Hercule fut expié, pour le meurtre de ses enfans, à Thespies, et à Amycles pour celui d'Iphitus. Mais il ne s'ensuit pas de là qu'il ne l'ait pas été à Athènes pour quelque autre meurtre, et même à Éleusis dans les grands mystères. Je vais prouver qu'il l'a été en ces deux endroits.

» Hercule s'étant souillé du meurtre des Centaures, vint à Athènes pour s'en faire purifier. Cérès (1) institua à cette occasion les petits mystères; mais comme il n'étoit pas permis d'admettre à ces initiations des étrangers, c'est-à-dire, d'autres personnes que des Athéniens, un certain (2) Pylius, citoyen d'Athènes, adopta Hercule. Cette adoption étoit nécessaire pour être initié; nous en voyons un autre exemple dans Plutarque. Castor et Pollux, cherchant leur sœur Hélène que Thésée avoit enlevée, entrèrent dans l'Attique à main armée, prirent (3) la ville d'Aphidnes, et firent prisonnière Æthra, mère de ce prince. Les Athéniens effrayés reçurent à Athènes les Dioscures. Ces jeunes princes, quoique victorieux, n'exigèrent d'autre condition que celle d'être initiés, et, pour l'obtenir, ils prétendirent n'être pas moins parens des Athéniens qu'Hercule; mais, pour lever toute difficulté, Aphidnus les adopta, de même que Pylius avoit auparavant adopté Hercule.

<sup>(1)</sup> Diodor. Sicul., lib. 1v, §. 14, p. 260.

<sup>(2)</sup> Apollodor., lib. 11, cap. 5, §. 12; Plutarch. in Theseo, p. 16. A.

<sup>(3)</sup> Plutarch. in Thesco, p. 15. F. 16. A.

» Les Barbares eux-mêmes n'étoient pas exclus de l'initiation; témoin Anarcharsis, qui, seul, d'entre les Barbares, fut initié à ces mystères après avoir été adopté, comme le rapporte (1) Lucien sur le témoignage de Théoxène. Les Athéniens y admirent dans la suite tous les Grecs (2) indistinctement. Ainsi l'on ne voit pas comment l'empereur Julien (3) a pu faire dire à Diogène-le-Cynique, qu'il falloit être inscrit parmi les citoyens d'Athènes pour être initié. Le passage d'Hérodote, que je viens de citer, prouve le contraire. Les Athéniens se montrèrent dans la suite moins délicats, puisqu'ils admirent les Barbares à l'initiation, témoins Sylla, Pomponius Atticus, Auguste, etc.

» Cette initiation se faisoit à Agræ, bourgade de l'Attique, près d'Athènes et du Lycée. On y célébroit les petits mystères, comme nous l'apprend Étienne de Byzance, qui ajoute qu'Hercule y fut initié.

nous apprend, sur le vers 846 du Plutus, qu'il y avoit les petits et les grands mystères; que les petits étoient, pour ainsi dire, une purification et une sanctification antérieures aux grands: νοπιρ προκάθαρας, καὶ προάγνιυσες τῶν μεγάλων. Un autre scholiaste dit, sur le même vers: « Les parade et les petits mystères se célébroient à Éleusis dans » l'Attique. Les petits n'existoient pas anciennement; mais » Hercule étant venu, voulut être initié. Les Athéniens » avoient une loi qui leur défendoit d'initier un étranger; » cependant comme ils avoient beaucoup de respect pour

<sup>(1)</sup> Luciani Scyth., §. 8, tom. I, p. 868.

<sup>(2)</sup> Herodot., lib. vIII, §. 65.

<sup>(3)</sup> Joliani, Ozat. vu, p. 238. B.

» Hercule à cause de sa valeur, et que d'ailleurs il étoit leur » ami et fils de Jupiter, ils instituèrent les petits mystères, » et l'y initièrent. Les grands se célébroient en l'honneur » de Cérès, et les petits en celui de Proserpine sa fille ».

» On ne peut douter, après cela, que les petits mystères ne fussent une préparation aux grands. C'est par allusion à cette préparation qu'un poète quelconque, cité par (1) Plutarque, a dit ingénieusement que le sommeil étoit les petits mystères de la mort; « car le sommeil, ajoute Plupetits mystères de la mort; « car le sommeil, ajoute Plupetits mystères de la mort; « car le sommeil, ajoute Plupetits mystères de la mort; « car le sommeil, ajoute Plupetits mission tà mission antérieure à la mort». Tès serves ciral tà mission tà mission des serves par la mort » de serve de serves de la mort » de serves de serve

» Nous avons observé que les petits mystères n'étoient, pour ainsi dire, que des préliminaires, qu'une préparation pour être admis aux grands, spopuones. Aussi en voyonsnous un exemple relativement à Hercule. Ce héros ayant reçu ordre d'Eurysthée de lui amener Cerbère qui gardoit le palais de Pluton, il se rendit à Athènes, et se fit initier aux mystères d'Éleusis. Musée, fils d'Orphée, qui étoit pour lors hiérophante, présida à cette cérémonie, si l'on en croit (2) Diodore de Sicile. Mais comme Orphée s'embarqua avec Hercule pour aller à la conquête de la Toison d'Or, Musée ne pouvoit être assez âgé pour exercer cette auguste fonction. J'aime donc mieux m'en rapporter à Apollodore, qui prétend que ce fut (3) Eumolpe. Il ne faut pas confondre cet Eumolpe avec celui qui vint de Thrace à Éleusis, et qui étoit contemporain de Triptolème, à qui Cérès avoit appris la culture des terres. Ister (4) dit,

<sup>(1)</sup> Plutarch., Consolat. ad Apollonium, p. 107. E.

<sup>(2)</sup> Diodor. Sical., lib. rv, §. 25, p. 271.

<sup>(3)</sup> Apolodor., lib. 11, cap. 5, §. 12.

<sup>(4)</sup> Schol. Sophoclis ad OEdip. Col., v. 1051, ex edit. Brunckii.

dans ses Mélanges, is re sipi res araxes, que celui qui institua les mystères d'Éleusis étoit petit-fils de Triptolème par sa fille Déiope. Acésodore prétend au contraire que cet Eumelpe, qui les institua, étoit le cinquième descendant du premier Eumolpe. Ce témoignage est confirmé par celui d'Androtion, qui nous a donné sa généalogie. Eumolpe, le Thrace, eut pour fils Céryx, Céryx eut Eumolpe, Eumolpe Antiphème, Antiphème Musée, et celui-ci fut père de l'hiérophante Eumolpe. VVesseling dit, dans une note sur le passage de Diodore de Sicile rapporté plus haut, qu'Antiphème étoit hiérophante, selon Androtion. Ce savant étoit sans doute distrait lorsqu'il écrivoit cela, puisqu'Androtion assure qu'il étoit son grand-père.

L'initiation d'Hercule est encore prouvée (1) par les marbres d'Oxford. Cette époque est, il est vrai, en partie effacée; mais elle a été bien restaurée par les précédens éditeurs, et principalement par le dernier éditeur, M. Chandler. On pourroit presque assurer que c'est la leçon même des marbres, puisque l'espace effacé ne peut contenir ni plus ni moins de lettres que celles que l'on a restituées, et que les lettres qui sont restées s'accordent parfaitement avec celles qu'on a ajoutées. Cette époque porte, d'après cette restauration: « Depuis qu'Hercule a été purifié à Éleusis, » et initié aux mystères, le premier d'entre les étrangers, » Ægée régnant à Athènes, il y a milla.....».

# Addition à la note 3, p. 316.

Il faut consulter, sur le breuvage nommé cycéon, une note de M. Coray, sur le chapitre 1v des Caractères de Théophraste, p. 177 de l'édition qu'il en a donnée à Paris avec une traduction, en 1799.

<sup>(1)</sup> Marmora Oxoniens., epoch. XIX, lin. 32.

# Addition à la note 1, p. 365.

Voyez ce que j'ai dit de cette inscription, ci-devant, p. 233, note 1, et p. 458 et 461.

La preuve que M. de Sainte-Croix tire de cette inscription est fondée sur ces vers :

Μή τρ Μαρκιανοῦ, θυγάτης Δημηρίου εἰμί.
Τοῦνομα σιγάσθω: τοῦτ', ἀποκληζομένη,
"Δύζε με Κεκρόπιδαι Δηοῖ θέσαν ἰερόφανζεν,
Αἴζη ἀμαιμακέζοις ἐγκαζέκρυψα Ευθοῖς.

Mater Marciani, filia Demetrii sum. Meum nomen reticeatur: hoc, à vulgo separata, ex eo tempore quo me Cecropidæ Cereri constituerunt sacerdotem, ipsa immensis demersum obrui abyssis.

# Addition à la note 3, p. 389.

Une nouvelle interprétation des mots zort parat a été proposée par M. J. de Hammer, dans la Gazette littéraire universelle de Vienne, du 15 novembre 1817. Le mot persan composé cambakhsch, que M. de Hammer traduit voti sui compos, lui paroît être la véritable origine des mots dont il s'agit. Mais, 1°. les mystères d'Éleusis ne venoient assurément point de la Perse; 2°. le mot cambakhsch appartient au persan moderne, et on ne sauroit assurer qu'il ait eu le même sens en ancien persan; 3°. il signifie, en persan moderne, qui votum largitur, qui uliquem voti compotem facit, et non voti compos factus; et c'est effectivement le sens que lui donnent les lexiques.

## Addition à la note 1, p. 425.

M. Creutzer a fait grand usage de ce texte de Porphyre, et il s'en est servi pour confirmer le sens allégorique qu'il donne à quelques vers de l'hymne sur Cérès, dans lesquels

la déesse prédit que les enfans des Grecs se feront une guerre cruelle, lorsque l'enfant de Métanire sera parvenu à un âge fait. Le savant professeur de Heidelberg, qui ne fait aucune difficulté de prendre pour guides, dans l'explication de la mythologie, Porphyre, Proclus, Plotin, et les philosophes de la même école, voit là le combat de l'esprit avec la chair, de la raison avec les sens; et les mystagogues d'Éleusis, ministres de ce culte allégorique, lui paroissent appelés, avec beaucoup de raison, philosophes et philopolèmes. (Symbol. und Mythol. der alt. Völck., tom. IV, p. 287 et suiv.) Il n'est pas possible, assurément, de montrer plus d'érudition et de sagacité que ne le fait M. Creutzer dans l'exposition de son système; mais il faudroit établir, avant tout, que des allégories de ce genre puissent prendre naissance dans des siècles grossiers, et aux premières époques de la civilisation. C'est, ce me semble, ce que repoussent également la théorie et l'expérience.

Jablonski a aussi fait usage de ce texte de Porphyre, dans le Pantheon Ægyptiorum, tom. I, p. 71.

# Addition à la note 1, p. 434.

Je ne crois pas inutile de transcrire ici le jugement que le docte Meiners porte de Proclus. L'autorité de ce savant prouvera du moins que tous les érudits ne partagent pas cette sorte d'engoûment, que quelques hommes d'un grand mérite témoignent aujourd'hui pour la doctrine de Proclus et des autres philosophes de sa secte:

Affirmare non dubito Proclum tanta animi imbecillitate et judicii perversitate fuisse, ut omnes ferè sui similes, quos serior Græciæt corruptarum artium ætates tulerunt, hisce vitiis superaverit. Ex hujus enim viri magis laudatione quam vità, quam Marinus, ipsius discipulus, composuit, apparet illum, communi sui sæculi vitio, incredibili scilicet superstitione, adeo de recto mentis statu dejectum fuisse, ut falsa oracula, Orpheo, Zoroastri et Sibyllæ ascripta tanquam divinas voces, et cælestis sapientiæ thesauros exciperet, neque pudendum illud votum facere erubesceret, ut clarissima antiquitatis monumenta in universum omnia delerentur, modo istæ, quas ipse unicè adamabat, ineptiæ, necnon Platonia Timæus è communi litterarum incendio eriperentur. Comment. Soc. reg. Gotting., hist. et philolog. class., tom. IV, p. 77 et 78.

FIN DES NOTES ADDITIONNELLES.

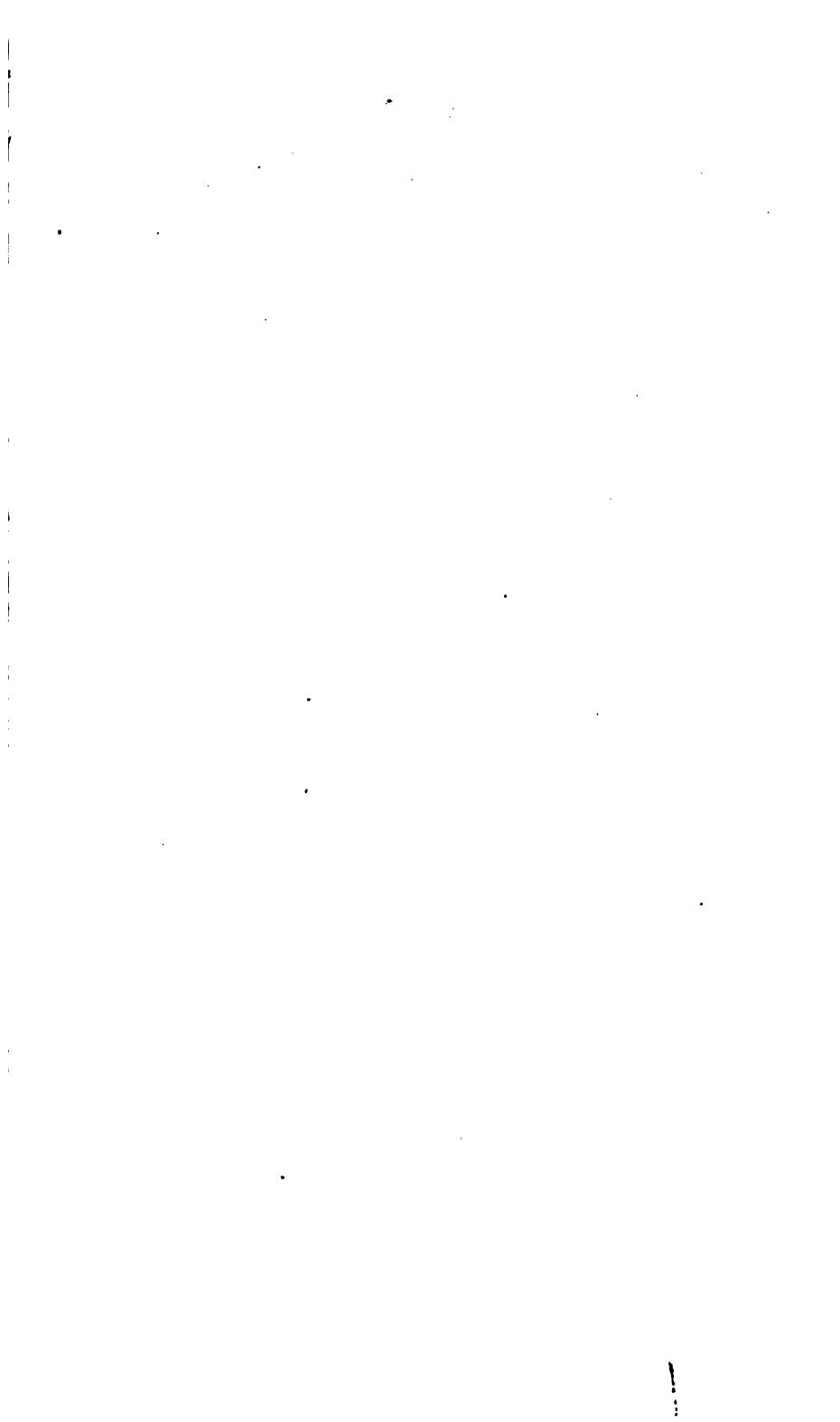

• . . I .

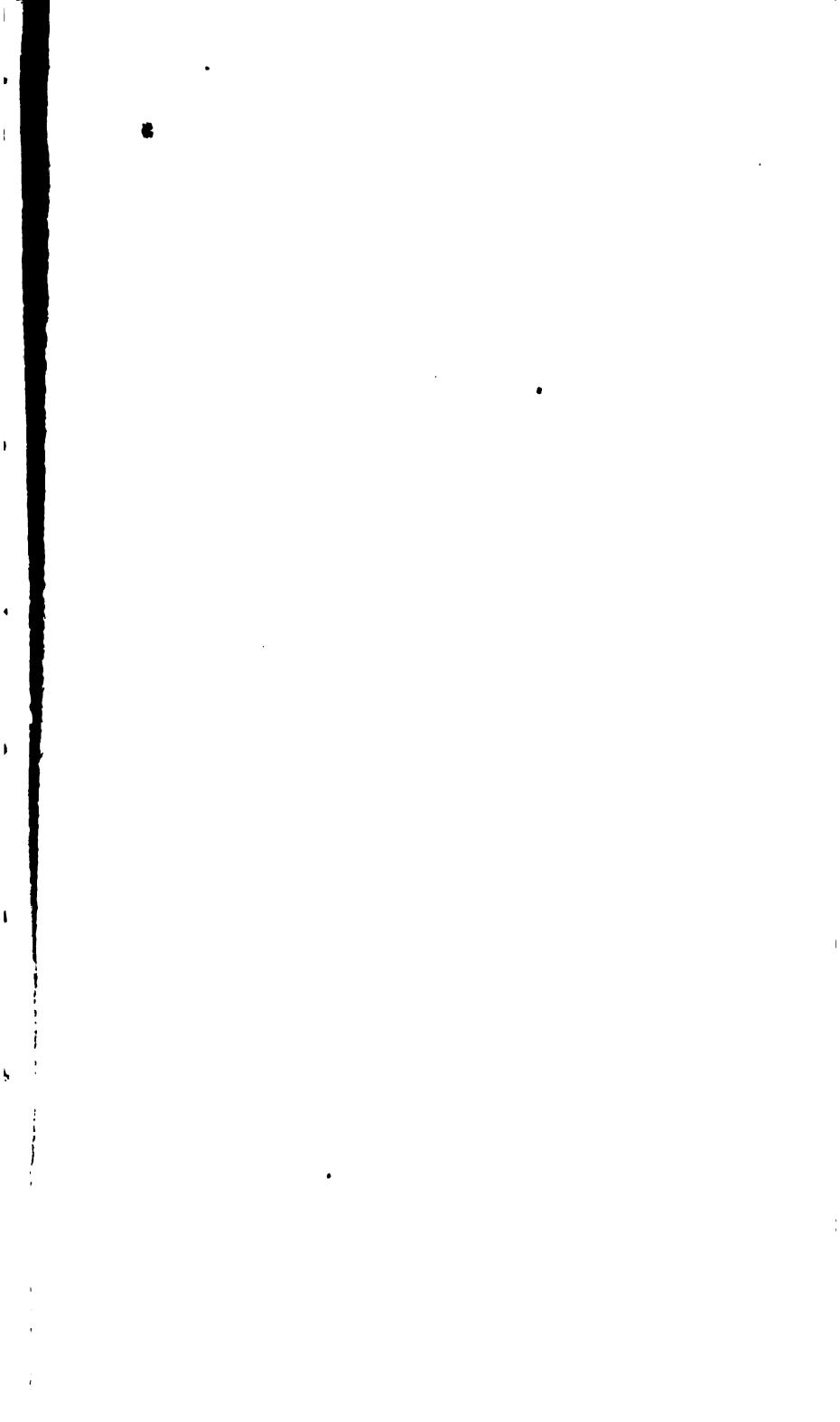

|             | K PUBLIC LIP |  |                  |   |  |
|-------------|--------------|--|------------------|---|--|
| ٠           |              |  | :                |   |  |
|             | _            |  | nstar(<br>ildin; |   |  |
| -           |              |  | T                | • |  |
| <del></del> |              |  | <b>-</b>         |   |  |
|             |              |  |                  |   |  |
|             |              |  |                  |   |  |

•

•

1

'n



